



Digitized by Google

4

## MÉMOIRES

DU DUC

# DE SAINT-SIMON

PUBLIÉS PAR

MM. CHÉRUEL ET AD. REGNIER FILS

ET COLLATIONNÉS DE NOUVEAU POUR CETTE ÉDITION
SUR LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE

AVEC UNE NOTICE DE M. SAINTE-BEUVE

TOME TREIZIÈME

Nouvalle adition

LIBRAIRLE HACHETTE



## MÉMOIRES

DU DUC

# DE SAINT-SIMON

XIII

Google

NUTRATE FOR RES

IMPRIMERIE PAUL BRODARD COULOMMIERS 13361-1-30.

Google

Origina from JNIVERSETY OF CALLFORNIA

## MÉMOIRES

քա քան

# DE SAINT-SIMON

PUBLIÉS PAR

MM. CHÉRUEL ET AD. REGNIER FILS

ET COLLATIONNÉS DE NOUVEAU POUR CETTE ÉDITION SUR LE MANUSCRIT AUTOGRAPHE

AVEC UNE NOTICE DE M. SAINTE-BEUVE

TOME TREIZIÈME

Nouvelle édition

LIBRAIRIE HACHETTE

79, BOULEVARD SAINT-GERMAIN, PARIS

Droits de traduction et de reproduction réservés.





#### MEMOTRES

### DE SAINT-SIMON.

#### CHAPITRE PREMIER.

Traité de commerce avantageux à l'Angleterre signé à Madrid. — Alberont e seul la confiance du roi et de la reine d'Espagno; fait la réforme des troupes; revenus de la couronne d'Espagne. — Lenteurs de l'échange des ratifications du traité de .n Barrière et du rétablissement des électeurs de Cologne et de Have et. - Somences de mécontentement entre l'Espagne et l'An delevre. Alberoni tient le roi et la reine d'Espagne sous sa cloi; sa jalous e du cardinal del Gludice, qu'il vent perdre, et du P. d'Anhanton, qu'il rent subjuguer; quel est co jésuite; Alberoni pointe au cardinalat, et se mèle des différends avec Rome - Aubrusseile, jesuite françols, précepteur du prince des Astaries. — Dégoût del Gudice. — Facheux propos publics sur la reine et Alberoni, qui prend un appartement dans le palais, et sa fait rendre compte en premier ministre. - Anglois et Hollandors veulent chasser les François des Indes; brocards sur Alberoni. - Priponneries de Stairs; hame des Anglois pour la France; L'Emperaur tenté d'attaquer l'Itale, crainte de l'Italie de l'Empereur et des Turcs. - Traité de la Bamare conclu; le Régent propose la neutralité des Pays-Bas; les Anglois, un renourellement d'alliance aux Hollandois, dangereux à la France, et y veulent attirer le roi de Sicile. - Le Pape implore partout du secours. - Situation et ruses d'Alberoni; plaintes et disgraces que cause sa réforme des troupes. - Le duc de Saint-Aignan s'en mêle mal à propos. -- Hersent père; son caractère, son état. -- Le Prétandant écheve en Écosse et revient; l'Espagne lui refuse tout secours; caressée par l'Angleterre aigrie contre la France; impostures de Stairs pour l'aigrir encoce plus, soupçons réciproques des puissances principales, adresse de Stanhope pour brout ler la France et l'Espagne, et pour gagner le roi de Sicile à son point. - Triste spinion générale de l'Espagne; ombrages d'Alberont, qui promet un grand secours au Pape. - Triste et secrète entrevue du Pretendant et de Cellamare; Berwick et Bolingbroke mal avec le Prétendant, qui prend Magny; quel est Magny. — Violents offices de l'Angleterre partout coptre tout aeceurs et retraite à ce prince ; fausses souplesses

à l'Espagne, jusqu'a se liguer avec elle pour empêcher l'Empercar de s'étendre en Itune, et secourir le roi d Espagne en France si te cas d'y exercer ses droits arrivoit. - But du secours d'Espagne au Pape; le rei et la reme d'Espagne ne perdent point l'esprit de retour, si malheur arrivoit, en France; Alberoni les y confirme; ses ombrages, ses mar éges, son horrible duplicité. — Inquiétude de Riperda — Crainte e a roi de Siciles, liberté de discours du cardinal del Giadice. — Étrange » élératesse de States, confondue par elle-même. - Faux et malin must répandu sur les renonciations. - Propositions très-espèteuses contre le repos de l'Europe faites par l'Angleterre à la Hollande, qui clure sagement. Fravour égale du Pape, de l'Empereur et du Ture - Stanbope propose nettement à Trivier de céder à l'Empercur la Sicile pour la Sarduigne - Stanhope emploie jusqu'aux menures pour engager la Savoie contre la France; but et vues de Stauhope; preference du rol Georges de ses États d'Allemagne à l'Angleteure, cause de ses ménagements pour l'Empereur; conseil de Vienne et reliei de Constantinople dixisés sur la guerre - Escadres augloise zi bollandoise vont presser le siège de Wismar - Neuvelles scelératesses de Stairs; intérêt du ministère anglois de toujours éraindre la France pour tirer des subsides du Parlement. - Continuation d'avances infinies de l'Angleterre à l'Espagne; Monteleon en profite pour s'éclaireir sur la triple ulliance proposée par l'Angletorre avec l'Empereur et la Rollanda ; souplesse de Stanbope. - Crainte domestique du ministère angleis, qui vent rendre les parlements septenaires.

Le traité qui se négocioit l'année dernière entre le roi d'Angleterre et le roi d'Espagne venoit d'être signé à Madrid, et par la satisfaction extrême qu'on en témoignoit à Londres, sembloit promettre la plus grande liaison entre les deux monarques. Monteleon, ambassadeur d'Espagne à Londres, comptoit d'en augmenter sa consideration personnelle et sa fortune, et y fondoit de grandes espérances pour le service du roi d'Espagne, non-seulement présentement, mais au cas qu'il arrivat en France des choses sur lesquelles Leurs Majestés Catholiques et leurs ministres, qui n'étoient pas Espagnols, tenoient toujours leurs yeux ouverts. C'étoit de quoi Stanhope entretenoit souvent pour engager l'Espagne à prendre avec l'Angleterre des engagements plus étroits, dans le mi contentement où Stairs entretenoit sa cour sur les secours et la protection qu'il mandoit que le Regent ac-



[1716]

cordoit au Prétendant, ignorant ou voulant bien ignorer que l'Espagne n'en faisoit pas moins là-de-sus que la France; ce qui étoit caché même à Monteleon par sa propre cour. Elle n'avoit point de vaisseaux en mer, ni de préparatifs pour en armer. La Hollande lui en avoit offert pour assurer le commerce des Indes, mais, continte de voir son offre acceptée, la République ne se pressoit pas, dans la vue d'obtenir à cette occasion quelques avantages pour son commerce Dans cet intervalle, l'Angleterre offrit aussi des vaisseaux à Monteleon, comme par reconnoissance de la manière dont le dernier traite venoit d'être signé. Monteleon se prévalut de ces demonstrations d'amitié pour s'éclaireir sur les liaisons secretes. qui l'inquiétoient entre le roi d'Angleterre et l'Empereur. Stanhope lui répondit, avec un air d'ouverture, que l'opposition qu'ils remarquoient de la France à leurs interèls les avoit engagés pour faire des alliances, parce qu'ils n'avoient pas douté que l'Espagne ne survit la France : qu'il n'y avoit rien de conclu avec l'Empereur au prijudice de l'Espagne; et que le traité de commerce venunt d'être signé si à propos à Madrid avec l'Angleterre, elle n'écouteroit aucune proposition directe na indirecte qui pût intéresser l'Espagne.

Cette couronne, qui regardoit la Sicile comme pouvant un jour lui revenir selon les traités, prit vivement ses intérêts à Rome sur l'interdit fulminé contre ce royaume à l'occasion des pois chiches de l'évêque d'Agrigente. Alberoni avoit seul la confiance du roi et de la reine d'Espagne. Il étoit seul chargé des reformes des troupes, des dépenses de la marine, de celles de la maison royale, et des principales affaires d'État. Il s'ouvrit a quelqu'an que la produit des revenus de 1716, qui devoient se toucher dans son courant, ne se montoient qu'à seize millions, et les dépenses nécessaires de la même annie à vingt et un millions, sans les extraordinaires qui pouvoient survenir. Il travailloit tons les soirs avec Leurs Majestés Catholiques sur la réforme des troupes. Il y fut

resolu qu'il ne seroit conservé que deux compagnies des quatre des gardes du corps, et d'autres détaits de réforme dans les deux conservées, en quoi Alberoni comptoit épargner soixante mille pistoles par un, de dix bataillons des gardes n'en garder que deux, dont un espagnol, l'autre wallon. Il comptoit que la réforme du seul étatmajor de ces régiments réduits à deux bataillons iroit à une épargne de quatre cent mille réaux par an. Il résolut aussi, apres la reforme exécutée, de lever six mille dragons, dont la moitié à pied, et de les laisser toujours dans la Catalogue. Les autres reformes, aipsi que les reglements nouveaux pour les conseils et pour le palais, ne devoient venir qu'ensuite.

Cellamare, ambassadeur d'Espagne à Paris, n'étoit pas moins attentif que les ministres des autres puissances aux semences de division qui y éclatoient, et dont celles qui avoient signé la paix d'Utrecht avec tant de dépit espéraient des troubles et un renouvellement de guerre. L'accomplissement du traité de la Barrière mettoit du malaise entre elles. La Hollande differoit d'en donner sa entification avant que l'Angleterre eût fourni la sienne. Les Imperiaux menaçoient d'en venir enfin aux voics de fait. Ceux gm étoient aux Pays-Bas trouvoient que ces delais de les mettre en possession donnoient de la hardiesse aux peuples qui leur devoient devenir soumis de se mêler de trop d'informations. Ils avoient même secrètement consulte Berghevck, dont j'ai si souvent parlé, sur les droits qu'on vouloit tirer d'eux, et avoient fait partir leurs deputes pour aller porter leurs remontrances & Vienne. Saitout les Imperiaux et les Anglois ne goûtoient point la propos tion de la neutralité des Pays-Bas, faite par le Regent, à laquelle la Hollande paroissoit assez favoral le. Une autre affaire occupoit l'Empereur. C'étoit l'entier rétablissement des électeurs de Cologne et de Baviere. L'electeur de Mayence, directeur de l'Empire, la sodicitoit ardeniment pour contre-balancer l'autorité des protestants dans le collège électoral. L'Empereur sentoit

#### [1716] MÉCONTENTEMENT ENTRE L'ESPAGNE ET L'ANGLETERRE. 5

la nécessité d'y faire rentrer ces deux électeurs par leur accorder leur investiture, mais il leur excusoit ses delais sur ceux de la France à restituer quelques bailliages à l'électeur palatin, et à satisfaire d'autres particuliers qui se plaignoient à cet égard de l'inexécution des traités de Rastadt et de Baden. Cet aveu fat appuyé de l'esperance que l'Empereur leur donna de finir leur retablissement, si la France demeuroit opiniatre, pour les en détacher et faire retomber sur elle les délais de leurs desirs, ajoutant qu'il verroit après à trouver les moyens d'obliger la France & exécuter les truités. Le Régent, instruit de cette malice, et qui avoit chargé le comte du Luc, ambassadeur de France à Vienne, de convenir des limites de l'Alsace, jugea sagement qu'il devoit ôter à l'électeur palatin l'occasion du recours à l'Empereur, et tout prétexte à Sa Majesté Impériale à l'égard des électeurs de Cologne et de Baviere en faisant de lui-même justice au palatin. Les autres particuliers ne l'avoient pas de leur côte. ni la considération d'influer rien dans les affaires.

li se trouva bientôt que la reconnoissance de l'Angleterre pour l'Espagne du dernier traité de commerce entre
elles, où Philippe V s'étoit si légèrement désisté des articles qu'il avoit fait ajouter au traité de paix d'Utrecht,
qui grevoient tant le commerce anglois, n'étoit qu'en
paroles et en compliments. Ils ne cesserent point d'insister injustement sur les prétentions qu'il leur plaisoit
de former, comme en conséquence de leur traite de l'asriento des negres , en sorte que le roi d'Espagne se persuadoit que le roi Georges avoit pris des liaisons fortes avec
ses enuemis, et qu'Alberoni cherchoit à découvrir. Cela
n'empêcha pas ce ministre de résoudre la réforme qu'il
avoit fait agréer au roi d'Espagne. Ce prince, par ce plan,
conservoit environ quarante-trois mille hommes et huit
mille chevaux.

Alboroni avoit persuadé à la reine d'Espagne de tentr

<sup>1.</sup> Par ce traité l'Espagne avait cédé à l'Angleteure le droit d'importer les aègres dans l'Amérique espagnole.

le roi son mari enfermé comme avoit fait la princesse des Ursina. C'étoit la moyen certain de gouverner un prince que le tempérament et la conscience attachoit également à son épouse, qui par là, comme sa premiere, le conduisoit toujours où elle vouloit, et le meilleur expédient, des qu'il s'y abandonnoit lu-même, pour n'être pas contredite, et que le roi ne sut rien de quoi que ce fut que par elle et par Alberoni, qui étoit la même chose. Tous les officiers du roi, grands, médiocres et petits, furent donc écartés, les entrées et les fonctions aupres du roi ôtées. Il ne vit plus dans l'intérieur que trois gentilshommes de sa chambre, toujours les mêmes, et encore des moments de services, à sou lever, et peu à son coucher, et quatre ou cinq valets, dont deux étoient François. Ces trois gentilshommes de la chambre étoient : le marquis de Santa-Cruz, majordome-major de la reine, tres-bien avecelic; le duc del Arco, grand écuyer, grand veneur et gouverneur de presque toutes les maisons royales, que le roi simoit fort, qui ne ploya jamais sous Alberoni, qui ne put jamais l'écarter, qui n'étoit même point mal avec la reine, et dont l'esprit doux, sage et mediocre étoit d'autant moins à craindre qu'il se bornoit à ses emplois, et ne se vouloit mêler de rien. Il étoit ami intime du marquis de Sunta-Cruz, qui avoit beaucoup d'esprit et de politique, et qui haïssoit les François. Le troisieme étoit Valouse, écuyer particulier de M. le duc d'Anjou, en sortunt de page, qui l'avoit suivi en Espagne, et qui étoit premier écuyer. C'etoit un honnête homme, mais fort borne, qui mouroit de peur de tout, qui était toujours bien avec qui gouvernoit, aimé du roi, bien avec tout le monde, attaché au grand ecuyer, et incapable de se vouloir mêler de la moundre chose. Je m'etendrai dans un plus grand detail sur cette clôture intérieure lorsque mon ambassade me donnera heu de traiter particulièrement d'Espagne; ce détail, fait ici, detourneroit trop. Il suffit de dire que le roi d'Espagne se laissa enfermer dans une prison effective et fort étroite, gardé si as cesse à vue par la reine, en tous les instants du jour et de la nuit. Par là elle-même étoit géôlière et prisonnière : étant sans cesse avec le roi, personne ne pouvoit approcher d'elle, parce qu'on ne le pouvoit sans approcher du roi en même temps. Ainsi Alberoni les tiut tous les deux enfermés, avec la clef de leur prison dans sa poche.

Néanmoins il ne put d'abord exclure absolument le cardinal del Giudice, qui étoit grand inquisiteur, gouverneur du prince des Asturies, et qui vegetoit encore dans les affaires, où il avoit cu autrefois une direction principale. Le jésuite d'Aubanton avoit aussi nécessairement, comme confesseur du roi, de fréquentes audiences. On aura tout dit de lui pour le faire bien connoître en faisant souvenir qu'il avoit été chassé de cette place, qu'il s'étoit retiré à Rome, qu'il y avoit été fait assistant du général de la Compagnie, et que c'étoit lui scul, et dans le derni r secret, qui sous les yeux du cardinal Fabroni avoit fait la constitution Unigenitus, Quand Mer des Ursins fit reuvoyer le P. Robinet, trop homme de bien et d'honneur pour se maintenir dans la place de confesseur, Rome et les jésuites n'oubhèrent rien pour y faire rappeler le P. d'Aubanton, qui la reprit, et qui y porta teute la confiance personnelle du Pape, avec lequel il eut un commerce secret et immédiat de lettres, et qui n'étoit pas sans vues, sans projets et sans la plus sourde et forte ambition. Ces deux hommes incommodo ent infiniment Alberont, qui se résolut à perdre le cardinal, et a sul jager le jésuite, qu'il sentit trop de difficulté à faire chasser. Ainsi l'abbé Alberoni, simple ministre du duc de Parme a Madrid, s'y trouvoit en effet premier ministre toutpuissant.

Ce grand crédit et son incertitule sur lequil et et fondée sa puissance, lui fit lever les yenx jusqu'au cardinalat pour fixer sa fortune. Il songes donc à se procurer la nomination d'Espagne. Ceux qui l'approchoient de plus pres lui faisoient leur cour de cette idee, et de le presser

d'y travailler. Il en mouroit d'envie, mais il ne le pouvoit que par la reine, qui, dans ce commencement de ce grand essor, n'ajustoit pas dans sa tête la bassesse de ce favori étranger avec la nomination du roi d'Espagne, au mépris de lous prétendants. Cette froideur déconcerts Alberoni. et il ne l'étoit pas moins du silence à cet égard qu'Aldovrandi, nonce à Madrid, observoit avec lui. On a vu que ce ministre du Pape y était piutôt souffert que recu; la nonciature étoit toujours fermés depuis les demêlés des deux cours, et la reconnoissance forcée de l'Empereur comme roi d'Espagne par le Pape. Sa Sainteté prétendoit différentes choses de la cour de Madrid, estre autres la dépouille des évêques d'Espagne; et Aldovrandi profitoit doucement et finement de l'ambition du ministre et du confesseur, pour avancer peu à peu les affaires de son maltre.

Les dégoûts accueillirent de plus en plus le cardinal del Giudice. Aubanton en profita pour donner au prince des Astories un précepteur de sa Compagnie, qu'il fit venir de Paris. Giudico n'en fut intruit que deux jours avant son arrivée. On resserre beaucoup le prince des Asturies en même temps sur les chasses et sur les promenades, dont il n'eut plus la liberté. Ce dépit, qu'on vaulut faire & sea depens à Giudice qu'il aimoit fort, tourna en fort mauvais discours, et fort publics, aur les desseins qu'on prétoit à la reine et à son confident. Cet hardi ! Italien, ébloui d'une situation si flatteuse, voulut la faire éclater de plus en plus, à Rome pour s'y faire compter et favoriser ses vues; à Madrid pour s'y faire redouter par la montre extérieure de son pouvoir. Il se fit donc donner la commission secrète de conférer et de travailler avec le confesseur sur les différends avec Rome, qui jusqu'alors en étoit chargé seul, et en même temps? ce qui étoit sans exemple, un appartement au palais, pres de celui de la reine, où les secrétaires des finances, de la guerre et de

<sup>1.</sup> Voyen tome VII, p. 444 et note 1.

<sup>%.</sup> On lit ici su manuscrit le mot en, finissant une page.

la marine outent ordre d'alter travailler avec lei, sans la participation du conseil, sur toutes les affaires de leurs départements, et de ne faire aucune expédition sans les lui communiquer. Un reste de considération mourante du cardinal del Giudico en excepta le seul Grimaldo. En cet état, Alberoni ne doutoit de rien. Il comptoit d'autant plus sur le rétablissement des finances que le roi d'Espagne étoit le seul monarque qui n'eût point de dettes, parce qu'il n'avoit pas eu le grédit d'en contracter. Il s'assuroit sur les compliments des ministres d'Angleterre, qui ne tenoient à Madrid qu'un secrétaire fort malhabile et sans expérience, et aur ceux de Riperda qui lui succeda depuis, lors ambassadeur d'Hollande à Madrid, qui n'avoit ni estime al considération dans se république, qui, se croisant d'allieure, s'unissolent pour chasser les François des lades, et s'en flattoient par la persuasion où its átolent que le roi d'Espagne s'éloignoit de plus en ! plus de la France, et par la facilité d'Alberoni à passer aux Anglois des articles si favorables au dernier traité de commerce qu'il se disoit hautement qu'il en avoit recu force guinées, que les moins mai intentionnée l'accusorent de grossière ignorance, et qu'on l'appeloit publiquement par dérision le comte-abbé, par allusion au comte-due d'Olivarez, qui aveit eu sous Philipps III\* la même autorité que celui-ci exerçoit sous Philippe V.

La cour de Londres, inquiète des mouvements domestiques, croyoit avoir intérêt à former des liuisons avec l'Espagne, et caressoit Monteleon, son ambassadeur. Wolckre, envoyé de l'Empereur, s'en aperçut, et les fit craindre à Vienne comme peu compatibles avec celles de ées deux cours, tandis que Staire ne s'occupoit qu'à aigrir tes ministres d'Angleterre contre le Régent, dont il interprétoit sinistrement toutes les actions, et lui en supposoit toème pour assister puissamment le Prétendant, eur

1. Salal-Simon a derit et, pour en.

<sup>2.</sup> C'est sous Philippe IV qu'Oliveres fut principal ministre, de 2621 à 1933.

lequel Stanhope se laissa emporter à plus que des plaintes ameres. Les deux partis qui divisoient l'Angleterre s'animoient également contre la France : les torys l'accusoient d'ingratitude par son indifférence pour le Prétendant; les whigs au contraire, de manquer aux paroles données à l'entrée de la régence en soutenant ce prince de tout son pouvoir, sur quoi ils s'emporterent violemment, et tinrent dans la chambre des communes les discours les plus vifs là-dessus. L'Espagne à cette occasion étoit aussi louée que la France blâmée et on redoubloit les protestations d'amitié à Montelcon. On savoit que l'Empercur étoit pressé par plusieurs de ceux qui l'approchoient de plus pres, même par quelques-uns de ses ministres, de porter la guerre en Italie. Ils lui représentoient qu'il n'en retrouveroit jamais une occusion si favorable, par l'extrême foiblesse de tous les princes d'Italie, qui n'avoient même nucune préparation de defense; et c'étoit ce nouvel incendie que Monteleon se crut en situation de prévenir par l'Angleterre. L'Empereur goûtoit plus ce projet d'Italie. qu'il ne s'en laissoit entendre. Il étoit armé : muis les Tures, entles de la conquête de la Morce et de leura victoires sur les Vénitiens, le tenoient en respect. tandis que l'Italie craignoit également une invasion de l'Empereur, ou une du Ture, approché d'elle par la Moree.

Le traité de la Barrière venoit enfin d'être conclu sous la médiation et la garantie de l'Angleterre, où on ne se contraignoit pas de laisser entendre que, dès que les mouvements d'Écosse seroient finis, la France verroit éclore des desseins que les divisions domestiques avoient suspendus. La proposition de la neutralité des Pays-Bas que le Régent avoit faite, et qui avoit été assez goûtee en Hollande, étoit galement suspecte à l'Empereur et à l'Angleterre. Aussitot donc qu'elle vit l'affaire de la Barrière finie, elle proposa aux Hollandois un projet de renouvellement de leurs anciennes alliances, avec une garantie reciproque en cas d'agression. En même temps Stairs eut

ordre de travailler amprès du ministre de Sicile à Paris pour engager son maître dans une figue contre la France, à quoi il n'épurgna pus ses soins. On découvroit sans cesse les mauvaises intentions de l'Angleterre, et de nouveaux motifs de l'occuper et de souhaiter le succes de l'entreprise du Prétendant.

Pendant ces diverses intrigues, que le Régent conduisoit de l'œil pour en éviter les dangers, et en tirer s'il se pouvoit quelque avantage, le Pape mouroit de peur du Turc. Il s'adressa à l'Espagne et au Portugal pour obtenir du secours; et au milieu de ses rigueurs pour la France, il n'eut pas honte de lui en faire demander aussi par Bentivoglio, qui n'oublioit rien pour la brouiller et y mettre le schisme. La vérité étoit que jamais les princes d'Italie ne furent plus foibles ni plus divisés; et la république de Venise étoit brouillée avec la France sur l'affaire des Ottobons, et avec l'Espagne pour avoir reconnu l'Empereur en qualité de roi de cette monarchie.

Les plaintes contre l'administration d'Albereni etoient infinies: il étoit chargé de tout; il ne pensont qu'à sa fortune et ne remédioit à rien. Il est vrai qu'il ne pouvoit suffire au poids qui l'accabloit, et que sa ja onsie ne lui en permettoit pas le partage ni même le soulagement. Il falloit exécuter la réforme projetee; il en craignoit le moment et les cris qu'elle exciteroit contre lui. Il eloigna les officiers de Madrid, et engagea le roi à écrire de sa main tout le plan de la réforme, pour lui donner, disoit il, plus de poids, en effet, s'il l'eût pu, pour se cacher et la faire passer pour son ouvrage. Elle parut à la fin de janvier, et souleva non-seulement les intéressés, mais leurs parents et leurs amis.

Le duc de Popoli, capitaine de la compagnie des gardes du corps italienne, parla fortement en faveur des deux compagnies des gardes du corps réformées, et des officiers qu'on reformoit dans les deux que l'on conservoit. Le duc d'Havrec, colonel du regiment des gardes wallones, en avoit autant sur les bala llons qu'on en réformuit; et ces deux seigneurs avoient déclaré au roi d'Espagne qu'en conservant une aussi foible garde, il les mettoit hors d'état de pouvoir répondre de sa personue, et le marquis de Bedmar, chargé des affaires de la guerre, les avoit fort soutenus, et le prince Pio cria tant qu'il put de Barcelone, où il commando t en Catalogne. Il est pourtant vras que les Espagnels, qui n'avoient jamais vu de compagnies ni de régiments des gardes à leurs rois avant celui-ci, et qui étoient fâchés de le voir armé et par là plus autorisé, avoient habilement flatté l'épargne d'Alberoni pour le confirmer à faire cette réforme. Le duc d'Arcos et le marquis de Mejorada en furent les principaux instiguteurs. On remarqua pluaieurs grands qui ne venoient presque jamais au palais s'y rendre assez fréqueniment, n'y parler à pas un étranger : et on s'apercut que cette faction espagnole mouroit d'envie du rappel des exilés, et de se délivrer de tous ces étrangers, Italians, Wallons, Irlandois, etc. lle s'assembloient là-dessus entre eux, et ils entretengiest des correspondances secrètes avec les Espagnols retirés à Vienne. même avec quelques-uns qui entroient dans les conseils de l'Empereur.

Le duc de Saint-Aignan, touché du préjudice que le service du roi d'Espagne souffroit, lui représenta fortement qu'une résolution de cette conséquence, et dans la conjoncture des grands armements de l'empereur et des dispositions visibles de l'Angleterre n'auroit pas dû être prise sans la participation de la France. Il proposa une suspension de trois mois; et quoique en effet il n'eût reçu aucun ordre la-dessus, il fit entendre qu'il ne parloit pas de son chef. Cette représentation réussit fort mal et demears sans réponse; mais le prince de Collamare eut ordre d'exposer au Régent le plan de la reforme, de lui faire entendre qu'elle ne tomboit que sur les états-majors, que le nombre de troupes demeuroit le même, parce qu'elles n'etoient pas completes, et de demander un ordre du Roi au duc de Saint-Aignan de s'abstenir de se mêter du dé-

tail et de l'intérieur du gouvernement d'Espagne, comme lui-même, de sa part, ne s'étoit point mêlé du changement fait dans le gouvernement à la mort du Roi, ni de la réforme des troupes que le Régent avoit regiée. On attribuoit moins les démarches de Saint-Aignan à des ordres reçus de les faire qu'à des liaisons particulières avec des seigneurs et des dames du palais intéressés pour leurs parents, et son intimité avec Hersent, quardaropa du roi d'Espagne, homme d'esprit, de conduite, de mérite, que le Roi avoit donné à son petit-fils en partant de France. C'étoit un homme d'honneur, haut sans se méconnoltre, fort au-dessus de son état par ce qu'il valoit, très-bien et librement avec le roi d'Espagne, qui se faisoit compter, qui avoit des amis considerables, et qui prenoit grand'part à cette réforme parce qu'il avoit ses deux fils capitaines dans le régiment des gardes wallones, qui avoient de l'honneur et de la valeur et qui y étoient considérés.

Alberoni s'aigrit d'autant plus fortement contre le duc de Saint-Aignan qu'il mouroit de peur des menares publiques des réformés, qui no se prenoient qu'à lui de leur malheur, et qui ne le menaçoient pas moins que de le pendre à la porte du palais, et les moins emportes de le rouer de coups de bâton. Il se résolut donc à un coup d'éclat. Il fit exiler le duc d'Havrec, donner le regiment des gardes wallones au princes de Robecque, et ôter la place de dame du palais de la reine à sa femme, fille de la duthesse Lanti, sœur de la princesse des Ursins qui l'y avoit mise. Ils se retirèrent en France et dans leurs terres. Le marquis de la Vère, lieutenant-colonel et officier genéral, frere du prince de Chimay, et grand nombre d'officiers distingués de ce régiment, du nombre de ceux qui n'avoient pas été réformés, quittèrent; et le cadet des fils d'Hersent, qui avoit été un des députés de ce corps à Alberoni, fut arrêté, et conduit à Segovie, et tres-resserre en prison, puis exilé, après envoyé dans un cachot à Mérida, sous de fausses accusations qu'Alberoni ne voului

jamais être jugees, et sans que jamais son père pût l'en faire sortir. Il trouva enfin, au bout de plusieurs mois, la liberté, par la disgrâce d'Alberoni, de gagner le Portugal et de repasser en France, où il a serve depuis. Son pere ne le pardonna pas à Alberoni.

Ce ministre, voyant les affaires du Pretendant tourner mal en Écosse, arrêta les secours d'argent qu'il avoit commence à lui faire payer. Monteleon, apprenant les plaintes générales et les soupcons des secours fournis au Pretendant, contenus dans la harangue du roi d'Angleterre au Parlement, eut hardiment là-dessus une explication avec Stanhope, qui l'assura de la satisfaction du roi Georges de la conduite du roi d'Espagne à cet égard et de son desir de la reconnoître, jusqu'à promettre de ne prendre jamais d'engagements contraires à ses intérêts, à quoi il ajouta de grandes plaintes contre la France sur le Pretendant, L'Espagne étoit toutefois inquiete de l'opimon générale qu'il y avoit une ligue secrète formée entre l'Empereur et l'Angleterre, tandis que les ministres impériaux n'etoient pas moins agites d'une nouvelle union entre l'Espagoe et l'Angleterre, depuis le traité de commerce signé avec l'Angleterre à Madrid, et n'étoient pas en moindre soupçon des dispositions intérieures de la Hollande, qui n'etoit pas sans en avoir aussi de l'Empereur, sur l'exécution du traité de [la] Barrière, et si alarmée des bruits répandus d'une prochaine rupture de l'Angleterre avec la France, qu'elle s'excusoit déjà d'y entrer sur l'épuisement où la dernière guerre l'avoit misa. Le Prétendant avoit repassé la nicr avec le ducde Marr: le roi Georges paroissoit plus affermi que jamais, et Stairs n'oublioit rien pour l'animer contre la France, jusqu'aux plus grossiers mensonges, tels que celui-ci :

Le secrétaire d'Angleterre à Madrid eut ordre de confier au roi d'Espagne que le Regent avoit voulu faire entendre à Stairs que l'Espagne en avoit fait plus que la France en faveur du Pretendant, mais que le roi d'Angleterre avoit

fant de confiance en l'amitié et en la bonne foi du roi d'Espagne, qu'il l'avertissoit des soupçons que le lic ent fâchoit de lui inspirer. En même temps les Anglois cherchoient à concilier et à attacher le roi de Sierle à l'Empereur. Les ministres anglois, qui desiroient le renouvellement de la guerre avec la France, ne laissoient pas d'y être embarrassés dans la crainte domestique du mecontentement général des peuples d'Angleterre, et de ce qui fumoit encore en Écosse. Ils craignoient encore l'effet que produiroient enfin en France les plaintes sans fin de leur ambassadeur, et ses mémoires menacunts présentes coupsur coup au Régent, ils n'en étoient que plus determinés à rechercher l'amitié de l'Espagne, et tous les moyens de semer la division entre elle et la France. Stanhope, pour confirmer la confidence qu'il avoit fait faire au roi d lispagne, montra à Monteleon une lettre de Stairs qui rapportoit les termes suivants, qu'il prétendoit avoir entendus du Régent, et qu'il lui dit : Enfin, Monsieur, vous voila amis de l'Espagne: cependant je vous assure que le roi d'Espagne a fast pour le Prétendant ce que moi je n'ai pas voulu faire. Monteleon répondit que ce propos lui paroissoit incroyable, qu'il y soupçonnoit plus de malice que de vérité, néanmoins qu'il en rendroit compte au roi son maître, et qu'il prioit Stanhope d'en écrire à l'agent d'Angleterre à Madrid. Toutefois il ne laissa pas de recevoir assez d'impression de cette confidence pour se resserrer beaucoup avec d'Iberville, que le Regent tenoit à Londres, avec ordre de lui communiquer tous ses ordres, et de le consulter sur tout, quoique d'ailleurs ils fussent amis, et de se prendre de plus en plus aux cajoleries de Stanhope, qui l'assuroit, ainsi que les ministres allemands du roi d'Angleterre, que quoi qu'en publiassent les bruits publics, ils ne vouloient point de guerre avec la France. mais conserver un bon pied de troupes et de vaisseaux; en même temps ils ne se lassoient point de travailler à unir le roi de Sicile à l'Empereur par un traité.

Après avoir été longtemps, eux et Trivier, ambassadeur de Sicile & Londres, & qui parleroit le premier, Stanhope s'étendit sur le préjudice que la Sicile causoit à la maison de Suvoie, et montra ainsi à dessein que le premier article qui scroit demandé par l'Empereur seroit la cession de cette lle. Trivier, qui n'avoit point douté de ce projet, cria blen haut, mais en ministre d'un prince foible, qui pourfant ne veut pas se laisser dépouiller; il en prit occasion de s'éclaireir de la situation de l'Angleterre avec l'Empereur, sur quoi Stanhope répondit qu'elle en étoit fort recherchée, mais qu'il n'y avoit rien de conclu entre eux. Les menuces angloises de rompre avec la France, en traitant avec l'Empereur, aboutirent pourtant à suspendre une levée ordonnée do seize régiments, et l'armement de douze vaisseaux de guerre, et a cerire dans toutes les cours pour leur demander de refuser tout asile et retraite au Prétendant dans leurs États. Le roi d'Espague refusa retraite et secours à ce malheureux prince, à qui it en avoit assez libéralement fourni dans l'espérance de succès. Cellamare en parla au Regent, qui approuva cette dernière résolution de l'Espagne à cet égard, qui n'étoit pas en état de se brouiller, ni de soutenir une guerre contre l'Angleterre, qui cultivoit toujours Sa Majesté Catholique, et avoit toujours fait semblant d'ignorer qu'elle sût secouru le Prétendant.

Les étrangers s'apercevoient et déploroient même le mauvais état de l'Espagne et de son gouvernement; ils regardoient le roi d'Espagne comme le plus foible de ceux qui avoient porté cette couronne, Alberoni comme maltre à baguette, uniquement attentif à s'enrichir et à s'élever, très-indifferent aux intérêts de l'État qu'il gouvernoit. Ils avoient beaucoup rabattu de l'opinion qu'ils avoient prise de l'esprit et des talents de la reine; sa nourrice, qu'elle avoit fait venir de Parme depuis quelques mois, alarmoit Infiniment Alberoni, qui ne vouloit partager la confiance avec personne. Il n'étoit guere moins inquiet sur le P. d'Aubanton, aussi ambitieux et plus pénétrant que lui,

et tous deux cherchoient à se concilier la fayour de Roma. Vera la milieu de février. Alberoni déclara au nonce que la roi d'Espagne secourroit i la Pape, contra l'invasing qu'il praignoit des Tures, de aix voisseaux de guerre, guatre galères, douze bataillons faisant huit mille hommes, les officiers compris, et de quinze cents cheyaux; que ces troupes sergient sous les étendards du Pape. commandés \* par doux lieutenants généraux qui obétroient au général de Sa Sainteté, lesquelles seroient aux frais du Pape des qu'elles lui sergiant livrées armées et les cavaliers montés. Le rol d'Espagne se chargequi des frais de la marine, el quant su transport des troupes de Barcelone à Civita-Vecchia, il comptoit que ce seroit par les vaisseaux d'Espagne et de Portugal. Le rare est qu'Alberoni parloit en même temps aux ministres d'Angleterre et de Hollande pour avoir des vaisseaux, et qu'ils en promettoient en doutant fort que l'intérêt du commerce de Levant permit à leurs maîtres d'en fournir.

Le roi Jasques, caché près de Paris, hors d'espérance de tout secours de la part du Régent, essaya encore de toucher l'Espagne: Il obtint avec peine de Cellamare une entrevue secrete avec lui dans un coin du bois de Boulogne. Là il lui fit une peinture vive et touchante de sa situation, de son embarras sur la lieu de sa retraite et sur les movens de subsister, rejeta le mauvais succès de son entreprise sur la conduite suspecte de Bolingbroke, qu'il venoit de destituer de sa place de secrétaire d'État, et se plaignit amèrement du due de Berwiek, qui n'avoit jamais voulu passer en Écosse. Il pria Cellamare de ne leur rien confier de ses affaires, mais d'en conférer seulement avec Magny, qu'il avoit choisi. C'étoit un choix bien étrange, comme on le verra dans la suite. Ce Magny étoit fils de Foucault, consciller d'État distingué et riche, qui avoit en le crédit de le fuire succèder en sa place intendant de Caen. Il y avoit fait tant de sottises qu'il n'y put être soutenu, et do

<sup>1.</sup> Saint-Simon & derit escencereit.

Ge participa est pien au masculin. Se rapporte-1-1: à étenderda?
 SAINT-SURGH XIII.

depit et de libertinage avoit vendu sa charge de maître des requêtes, et s'etoit fait introducteur des ambassadeurs, où il ne put durer longtemps. Jacques témoigna à Cellaniare que sa retraite à Rome seroit fort préjudiciable à ses affaires en Angleterre; qu'il n'espéroit plus que le duc de Lorraine voulut le recevoir, laissa entrevoir, mais sans insister, son desir de l'être en Espagne, dit qu'il ne voyoit qu'Avignon, mais qu'en quelque lieu que ce fût il auroit grand besoin de secours, tant pour lui que pour ceux qui avoient tout perdu pour le suivre. Il finit par demander cent mille écus au roi d'Espagne. Cellamare s'en tira le plus honnétement qu'il put, mais sans engagement, dont il comprenuit les conséquences, Georges demandoit formellement à toutes les puissances de l'Europe de refuser tout secours et toute retraite à son ennemi et à ses adhérents. Stairs venoit de faire cette demande au Régent par un mémoire très-fort, et l'agent d'Angleterre étoit charge du même office aupres du roi d Espagne. La cour d'Angleterre étoit d'autant plus vive lu-dessus qu'elle conneissoit la mauvaise disposition des peoples et la hame du sang qu'elle avoit repandu; ce qui l'engagea à entretenir dans les trois royaumes jusqu'à trente-cinq mille hommes et quarante vaisseaux de guerre. Dans cette situation douteuse, le ministere anglois chercha de plus en plus à s'assurer l'Espagne. Les flatteries et les confidences ne furent pas épargnées, jusqu'à montrer de la jalousie de la puissance de l'Emperour en Italie, et enclios à so liguer avec l'Espagne pour l'empêcher de s'y étendre, à lui confier que l'Angleterre avoit refusé un traité proposé par l'Empereur, parce qu'il y vouloit stipuler qu'elle lui garantiroit la Toscane, à la flatter de l'attention à ne rien faire à son prejudice, enfin à leurrer le roi d'Espagne de ses secours dans les cas qui poarroient arriver en France, qui donneroient lieu à ses grands droits.

Rien ne pouvoit être plus agréable à la cour d'Espagne que l'adiance que le roi d'Angleterre lui proposoit. Le but

véritable du secours offert au Pape étoit d'avoir un corps de troupes en Italie pour tacher, suivant les événements, d'y regagner quelque chose de ce qu'elle y avoit perdu: et si le Pape, dans la crainte de se rendre suspect, refusoit un si grand secours, il devoit être donné aux Vénitiens qui en demandoient aussi à l'Espagne; mais ce qui toucha le plus la reine et Alberoni, pour ne pas dire le roi d'Espagne, ce fut la corde de ses grands droits en France adroitement pincée par Stanhope, qui produisit le plus doux son à leurs oreilles. Quelque intérêt qu'Alberoni, parût avoir de préserer l'Espagne, qu'il gouvernoit sans obstacle, à la France, où il ne pouvoit espérer la même autorité qu'après bien des concurrences et de dangereux travaux, il ne laissoit pas d'être véritable qu'il exhortoit sans cosse le roi d'Espagne à n'abandonner pas le trône de ses pères, si le roi son neveu venoit à manquer, et qu'il n'appuyat ses raisons de tous les artifices et de toutes les lettres vraies ou fausses qu'il disoit qu'il recevoit de France. Il n'inspiroit pas ce desir à la reine avec moins d'application; et on peut avancer avec confiance qu'il y reussit fort bien auprès de l'un et de l'autre. Quelque bien établi qu'il fût en toute confiance et en toute autorité, il étoit alarmé des Italiens, des Parmesans surtout et de la nourrice. Il n'oublioit rien pour les faire renvoyer sous prétexte de la dépense qu'ils causoient; et la reine s'étant souvenue de quelques-uns qu'elle eut envie de faire venir, et à plus d'une reprise. il l'empècha toujours à son insu, par le moyen du duc de Parme qui le craignoit et le ménageoit beaucoup. Il ne perdoit point d'occasion de vanter au roi et à la reine la nécessité et l'utilité de ses conseils; et sur l'avis donné par l'Angleterre du prétendu discours du Régent à Stairs sur le Prétendant, rapporté ci-dessus, Aberoni fit souvenir le roi d'Espagne du conseil qu'il lui avoit donné à la mort du Roi son grand-père de ne se pas fier au Régent, mais de se conduire avec lui comme s'il devoit être son plus grand ennemi. En même temps il fa.soit écrire

à Son Altesse Royale que Leurs Majestés Catholiques étoient parfaitement contentes de ses sentiments, et que lui, Alberoni, n'oublioit rien pour maintenir une parfaite intelligence entre les deux couronnes. L'union de l'Espagne et de l'Angleterre, qui se resserroit toujours, inquiéta enfin l'ambassadeur d'Hollande à Madrid, qui comprit que les Anglois y trouvoient leur compte, et que ce ne pouvoit être qu'au prejudice du commerce des Provinces-Unies. Par cette considération il pressa ses maîtres de gagner les Anglois de la main, en se hâtant d'achever la négociation commencée avec l'Espagne pour lui fournir des vaisseaux.

Le roi d'Espagne avoit protesté contre la bulle qui révoquoit le tribunal de la monarchie en Sicile. Le roi de Sicile, qui craignoit quelque secrète intelligence entre le Pape et l'Empereur pour le dépouiller de cette île, pressoit le roi d'Espagne de s'employer plus fortement à Rome pour ses intérêts. Son ministre s'adressoit toujours au cardinal del Giudice, qui n'avoit plus que le nom de premier ministre, qui ne se contraignit pas de lui répondre qu'il n'avoit rien à espèrer de la foiblesse d'un aussi mauvais gouvernement, qui, aussi bien que celui de France, ne se soucioit que de demeurer en paix.

Stairs commit en ce même temps une scéleratesse complete : il manda faussement au rol son maître que la France armoit puissamment pour le rétablissement du Prétendant, avec tous les détails dos ports, des vaisseaux et des troupes. Ce bel avis mit l'aiarme en Angleterre ; les fonds publics y baisserent aussitôt. Le roi d'Angleterre étoit pres d'aller au Parlement demander des subsides pour la guerre inévitable avec la France et pour la sûreté de l'Angleterre. Monteleon, qui sentit l'intérêt que l'Espagne avoit d'empêcher la rupture de l'Angleterre avec la France, parla si ferme et si bien à Stanhope, qu'il l'arreta tout court; que ce ministre, voyant ensuite

<sup>1.</sup> Centente, au manutorit.

clairement a que cet avis n'avoit point d'autre fondement que la malignité de celui qui l'avoit donné, changea tout à coup de systeme. Il avoit commencé à proposer à Monteleon une union entre l'Angleterre et l'Espagne pour la neutralité de l'Italie, et même pour la garantie au roi de Sicile de ce qu'il possédoit en vertu du traité d'Utrecht; il sentoit le mécontentement universel qui fermentoit dans toute la Grande-Bretagne du gouvernement, et l'importance de l'affranchir de l'inquietude des secours que la France et l'Espagne pourroient donner au Prétendant; il revint donc à souhaiter que la France entrât dans l'union dont on vient de parler, et se porter' en même temps pour garante de la succession à la couronne de la Grande-Bretagne dans la ligne protestante, conformement aux actes du Parlement. Aussi la scélératesse de Stairs et cet infatigable venin qui lui faisoit empoisonner les choses les plus innocentes, et controuver les plus fausses pour brouiller la France avec l'Angleterre, fit un effet tout opposé à ses intentions; et cette epoque fut le commencement du chemin de l'union tant souhaitec par l'abbé du Bois entre la France et l'Angleterre, et la base première de la grandeur de cet homme de rien, qui en aut très-indignement profiter pour l'État, et très prodigieusement pour sa fortune. Stairs présenta un memoire de differents griefs, qui, excepté les secours à refuser au Prétendant, n'etoient pas grand'chose. Le mémoire fut répondu de manière qu'on en fut content en Angleterre ; ce qui fit tomber la pensée qu'on y avoit eue de prendre le roi d'Espagne pour médiateur de ces petits differends.

Un autre bruit aussi malicieux fut répandu en même temps à Paris, dans le dessein sans doute d'examiner l'impression qu'il feroit. On parloit d'un traite fort secret, signé par le prince Eugene et le marechal de Villars, qui seuls en avoient en la conduite, qui annuloit les renon-

\$. Et se portăț.



t. Saint-Simon a écrit ici le mot en en interligne.

ciations du roi d'Espagne à la couronne de France, et qui en ce cas assuroit celle d'Espagne au roi de Sicile. Ce bruit étoit fomenté avec soin; le Régent n'en prit pas la plus légère inquietude; mais on remarqua [que] Leurs Majestés Catholiques parurent depuis bien plus attentives à tout ce qui pouvoit regarder cette succession.

Le roi d'Angleterre, toujours inquiet de sa situation domestique, fit deux propositions aux Hollandois, l'une de fortifier et de rendre plus nombreuse la garantie de la succession au trône de la Grande-Bretagne dans la ligne protestante. l'autre de s'expliquer sur l'alliance défensive à faire entre l'Empereur, l'Angleterre et les états généraux. Ils répondirent sur le premier qu'ils verroient avec plaisir la garantie fortifiée par d'autres princes, et qu'ils étoient disposés à entrer avec Georges dans le concert de la maniere dont ce projet pourroit s'executer. La seconde leur parut tres-delicate pour le repos de l'Europe, et en particulier sur les intérêts du roi d'Espagne. Ils se tinrent d'autant plus réservés que Walpole montroit plus de chaleur sur cette affaire à la Haye, et que le résident de l'Empereur cabaloit ouvertement dans le même esprit à Amsterdam. Ils ne songèrent donc qu'à eluder et à gagner du temps, et répondirent qu'ils en délibéreroient, et en diroient après plus particulièrement leur pensée.

Le grand armement des Turcs obligeoit cependant l'Empereur à se préparer tout de bon à n'être pas prévenu, et jetoit l'Italie dans l'effroi. Le Pape, sans défense et suns moyens, sollicitoit des secours de France et d'Espagne; en même temps il craignoit encore plus l'Empereur. Il savoit que ce prince ne consentiroit jamais, sous quelque pretexte que ce pût être, de laisser entrer des troupes françoises ou espagnoles en Italie; sinsi le Pape refusa celles qui lui furent offertes, et demanda des vaisseux et des galeres, dont l'Empereur ne pouvoit prendre d'ombrage.

Quelque satisfaction que la cour d'Angleterre eut témoignée de la réponse du Régent au mémoire de Stairs. dont on vicot de parler, l'animosité nourrie par cet ambassadeur se manifestoit encore. Le roi de Sicile, qui n'avoit pu tirer aucune protection du roi d'Espagne à Rome, qui lui-même avoit plusieurs grands démèles avec cette cour, en chercha en Angleterre pour son accommodement avec l'Empereur, qui étoit toujours suspendu. Trivier, son ambassadeur à Londres, y employa Monteleon auprès de Stanhope, parce qu'il l'en voyoit toujours fort caressé, et le ministre anglois entra en matiere avec le piémontois. Ce dernier fut étrangement surpris quand apres les compliments et les préfaces ordinaires il entendit Stanhope lui déclarer que la Sicile arrêteroit toujours tout accommodement; lui vouloir persuader apres que cette île étoit à charge à la maison de Savoir, entin revêtir le personnage de ministre de l'Empereur, et lui proposer en échange la Sardaigne pour conserver à son maître la dignité royale. Trivier répondit qu'il ne pouvoit négocier sur une condition qu'il étoit sur que son maître n'accepteroit jamais. Stanhope entreprit de lui demontre r la facilité que l'Empereur avoit de se rendre maître de la Sicile, loi dit que l'affaire seroit dejà fa te si le roi d'Angleterre eut seulement consenti à le laisser agir : qu'il s'y étoit opposé jusqu'alors, et tout nouve les ent encore. Trivier pria Stanhope de se souvenir qu'il n'y avoit que cinq ou six mois qu'il lui avoit dit qu'il ne teneit qu'à la France et à l'Espagne que l'Angleterre n'eut moins de déference pour l'Empereur, d'où il lui demanda pourquoi donc ils deterorent tant a la cour de Vienne.

Stanhope répliqua que les closes étoient changées; qu'alors ils avoient lieu de croire que le Regent vouloit vivre en parfaite intelligence avec le roi d'Angleterre, mais que depuis ils ne le pouvoient regarder que comme un ennemi caché, încapable de repos, toujours pret a exciter des troubles dans la Grande Bretagne, à y tair;

tout le mai du'il pourroit à là maison réguante, dont le remède étoit à former une lique contre elle, où le roi de Sicile entrat, pour terminer par la ses différends avec l'Empereur. Il ajouta qu'il n'y auroit point de guerre en Hongrie cette année, mais ailleurs; n'oublia rien pour perhuader Trivier des grands avantages que le roi de Sicile retireroit d'une guerre contré la France, étant soutenu d'aussi puissants alliés, lui fit valoir le service que l'Angleterre lui avoit rendu en arrêtant l'Empéreur Jusqu'alors sur la Sicile, lui déclara que al le roi de Sicile. hésitoit encore, le roi d'Angleterre ne pourroit plus empécher l'Empereur D'exécuter ses projets. Trivier tûcha inutilement de lui rendre suspecte pour l'Angleterre même la puissance de la maison d'Autriche. Stanhopé vouloit susciter de puissants ennemis à la France, et n'en trouvoit point de plus dangereux à porter la guerre dans l'intémeur du royaume que le doc de Savoie par sa situation. Il craignit en même temps que les ministres de France et d'Espagne, que Trivier voyoit souvent, ne traversassent son projet, mit tout en œuvre pour les lui rendré suspects. Monteleon, bien qu'amusé par l'apparente confiance et les carésses de Stanhope, et par l'espérance d'une ligue defensive de l'Espagne avec l'Angleterre et la Hollande, avoit pénétré qu'il se traitoit une alliance défensive entre ces deux dernières puissances et l'Empereur, et que la conclusion n'en était arrêtée que par l'espérance de l'Angleterre de rendre cette ligde offensive. Neanmoins les affaires domestiques de l'Angleterre ne lui permettoient pas de songer tout de bon à l'offensive. Le ministre impérial à Londres s'en plaignit, et embarrassa. Le roi d'Angleterre ne regardolt point sa couronne comme un bien solide; ses Etats d'Alternagne l'occupoient bien autrement; par cette raison il vouloit plaire à l'Empereur, et le mettre en état d'agir lorsque l'intérêt commun des puissances, engagees dans la dernière lique contre Louis XIV et Philippe V, demanderoit qu'elles se reunissent et reprissent les armes. Il prenoit tous les soins à

lui possibles pour détourner le Grand Selynour de faire la guerre à l'Empereur, que le grand vizir et le prince Eugène vouloient, que presque tous les ministres impérieux, sur tous les espagnols, craignolent, et que le mufti détournoit. Le prince Eugène prétendoit que et l'Empereur différoit à attaquer les Turcs lorsqu'il le pouvoit avet avantage, il le serbit lui-même par out l'année suivante avec un grand désavantage.

Cette attention prépondérante du roi d'Angleterre pour ses États d'Allemagne l'occupoit fort de la guerre du nord et de chaeser les Buédois de ce qui leur restoit dans l'Empire. De toutes leurs anciennes conquêtes ils n'avolent conservé que Wismar. Il fut donc résolu en Angleterre d'envoyer vingt valascaux prosser la reddition de cette place, auxquels les Hollandois en joignirent douze des leurs. C'étoit bien plus qu'il n'en falloit pour accabler les Suédois dans la réduction déplorable où ils étolent; mais le gouvernement d'Angleterre filisoit toujours semblant de craidire un secoura que le Régent n'étoit ni en volonté ni en pouvoir de donner. Ce n'était pas que les ministres angidis et allemands pussent donter de ses intentions. mais il étoit de l'intérêt du ce ministère de maintenir les alarmen d'une guerre prochains avec la France, pour continuer d'obtenir des subsides du Parlement, qu'il nuroit refusés dans und paix bien assurée. Ainsi bien nervia par Athirs pour continuer les défiances et les jalousies, il leur mandoit faussement que le Itégent lus avoit promis de thesser tosa les Anglois rebelles et qu'il munquoit à sa parole, et leur suggéroit de solliciter Son Altesse Reyale de poursuivie le Prétendant jusque dans Avignon, et d'obliger le Pape à l'en faire sortir s'il s'y vouluit retirer. En même temps ils ne pouvoient ignorer les sesours dus l'Espagne avoit donnés à cet infortuné prince; male résolut de l'ignorer, ile n'épargnoient aucunea assurances de l'amitié et de l'union le plus intimo avan ella. La roi d'Angleterre déclara qu'il se éroyoit ésmmé adgagé par le traité d'Utrecht à garantir

la neutralité de l'Italie, et qu'il étoit disposé à former de nouvelles liaisons avec le roi d'Espagne pour la maintenir, et de plus pour confirmer et renouveler toutes alhances précédentes. Monteleon profita de tant d'empressement extérieur pour parler à Stanhope de la triple alliance proposée par l'Angleterre entre elle, l'Empereur et la Hollande, dont Walpole avoit depuis peu présente le projet aux états généraux.

Stanhope ne put desavouer un fait public, mais il assura Monteleon que ce projet n'avoit rien de contraire aux traités de paix, aux intérêts du roi d'Espagne ni au renouvellement propose entre l'Angleterre et l'Espagne des anciennes alliances, ni à prendre avec elle un nouvel engagement pour la neutralité de l'Italie. Il lui fit valoir le refus de l'Angleterre à d'autres propopositions que l'Empereur lui avoit faites, et finit par beaucoup n a greur et de plaintes contre la France, qu'il dit chercher a pregocier avec l'Angleterre, laquelle ne l'écouteroit point qu'elle n'eût des preuves de sa sincérité, et qu'elle ne sût ce que le Prétendant deviendroit et ceux qui suivoient sa fortune. Stanhope tiroit ainsi avantage de la disposition de la France à conserver la paix, et de ce qu'elle avoit agreé les offres que lui avoit faites Duywenworde de travailler au retablissement d'une parfaite intell gence entre elle et l'Angleterre, laquelle en même temps recherchoit le roi d'Espagne, au point que Monteseon bu manna qu'il dépendoit de Sa Majesté Catholique de faire seu e une alaance avec l'Angleterre ou d'y faire comprend e la France,

Parmi tant de monvements contraires et de propositions trompouses, les n. n.stres d'Angleterre étoient fort occupes au dedans, leur parti whig, qui avoit trionspne des terys par la mort de la reine Anne et la faveur de Ceorges son successeur, cra gnoit la vengeance de la tyring e qu'il avoit si craedement exercée, si le parti opp une, soulenn du n'econtentement géneral du gouvernement, reprendit le dessus. Le Parlement, rendu trienna!, n'avoit plus qu'une année à durer, il étoit de l'intérêt des ministres de le prolonger encore de quel pres années, en quoi s'accordoit celui de la chambre l'asse, dont les membres continués épargnoient les brignes et l'argent d'une autre élection. Celle des seigneurs y étoit opposée, parce que, ne craignant point de changement pour elle, la plupart en desiroient dans celle des commones contre le gouvernement présent; mais en Angleterre comme dans les autres pays, ce n'efoit plus le temps des seigneurs. Les ministres et les principanx de leurs amis des communes travailloient donc de concert à cette grande affaire, qui absorboit presque toute l'application des ministres, parce que les autres affaires n'étoient que celles de l'État et que celle-ci étoit la leur même, et la plus importante à la conservation de leurs places et de leur autorite. Cétoit aussi la principale du roi d'Angleterre. Leur projet étoit de faire passer un acte de prolongation du Parlement pour quatre années, mais ils vouloient être certains d'y reussir avant de le présenter.

## - CHAPITRE II.

Le Régent ne peut être dépris de l'Angleter e; soil intesse de Stairs et de Bentivoglio; sa foiblesse à leur égard, est est con-Le parti de la constitution n'oublie rien pour lue gouver, jusqu'à une tentation horrible. — Conduite du duc ce Nomes avec moi, et de moi avec lui. - Le car hual de Near s len I la chapelle des Tuileries - Mort du duc d'Ossoue. - L transes ou grand prieur à la fin arrêtées; se plaint de mos mutilement; je l'esnpêche d'entrer dans le conseil de régence. - Mort de la dochesse de Béthune; son état. - Mort de l'albé de Vassé, et du clev en du Rosel, et de Fiennes, lieutenants genéraux, - Mort de Valtage, et de Rottembourg, et du duc de Pe tr - La Vieuville se ren une, - Forte scène entre le prince et la ja cesse de Conti, - Mare a duchesse de Berry mure les portes du ai lin de Luxembourg, et fut abréger les deuils, elle est la première fille de France par sout e dans sa loge les dames d'honneur des progresses du sarg, et fait a Baye gentilhumme de la manel e du Roi. - Vittement sous-préceptour du Rol. — Bile achète la Muette d'Armenonville, qui en est bien récompensé; Mas la princesse de Conti, première dousirière, achète Choisy — M le duc d'Orleuns achète pour le chevalter d'Orléans la charge de général des gaières; donns au comte de Charolois soixents mille livres de pession; fait revenir les comédiens italiens.

Quelque soin que prit Stairs de cacher ses scélératesses en France, de voiler et d'affoiblir celles dont il ne pouveit dérober la connoissance, il n'evita pas d'y passer pour un brouillon qui y abusoit de son caractere, et d'y être fort hal, a quoi son air audacieux ajoutoit encore; mais il fut heureux au Palais-Royal; ce triumvirat, qu'il avoit captivés auroit era se faire tort de revenir à son égard sur soimême. Du Bois, à toute reste!, vouloit percer par l'Angleterre, parce qu'il ne s'en voyoit pas d'autre moyen; Nouilles, qui avoit compris de bonne heure que cet homme-la, tôt ou tard, reprendroit auprès de M. le due d'Oricans, s'étoit fait un principe de se le dévouer tandisqu'il avoit besoin de lui, de ne le jamais contredire, d'êtretoujours prêt à l'aider en tout pour le retrouver après à son tour; et Canillac, incapable de la même souplesse, mais sans aucun jugement, demeuroit dans son premier engouement, nourri par les déferences et les admirations de Stairs pour lui. Longepierre, fade savantasse, mais dont les louanges avoient epris le duc de Noailles, insinué chez Stairs par Rémond, et Rémond lui-même, trouvoient leur compte à se nieler des messages des uns aux autres et s'en croyoient importants, tellement que le Régent out beau voir clair dans la conduite de Stairs et de ses muitres, il n'eut pas la force de secouer cette pernicieuse maxime des deux usurpateurs qu'on lui avoit inculquée. ni de resister aux discours continuels de ces trois hommes. qui de concert, tautôt ensemble, tantôt séparément, le tenoient toujours en huleina et mettoient un obstacle continuel à tout ce qui n'étoit pas dans leurs vues par

<sup>\$,</sup> Voyes forme VIII, p. 197 et note \$,

rapport à Stairs et à l'Angleterre. J'eus souvent des prises là-dessus avec le Régent. Si j'avois moins connu sa foi-blesse, j'aurois souvent espéré le faire changer de bous-sole; mais je n'étois qu'un contre trois, dont l'assiduité successive renversoit aisément tout ce que j'avois dit, démontré, même persuadé, et le Régent contre son gre flottant étoit toujours raccroché par oux. Il s'en dédomniageoit par des brocards sur eux, auxquels du Bois étoit accoutunié, et dont Noailles ne faisoit que secouer les oreilles, muis dont l'orgneil de Camillac étoit souvent blessé. Le Régent le laissoit bouder, moit et quelquefois après le caressoit, tant son jargon important l'avoit accoutumé à le considérer.

Stairs et Bentivoglio étoient danx têtes brûlees qui, pour leur fortune, n'avoient rien de sacré, et ne travailloient qu'à culbuter la France; et ai l'un des deux étoit plus corrompu, plus noir, plus scélérat que l'autre, c'étent assurement Bentivoglio; tous deux imposteurs publics assez pris sur le fait, assez connus, assez déshonorés jusque dans leurs propres cours, où ils avoient perdu croyance pour qu'elles ne possent refuser leur rappel sul étoit demandé avec quelque force. Mais si Stairs en étoit à l'abri par ses trois protecteurs déclarés. Bentivogho n'en avoit pas de moins bons. Effiat, sans croire en Dieu, hii était vendu, et il imposoit à son maître. La foiblesse de ce prince craignoit le maréchal de Villeroy et les cardisaux de Rohan et Bissy, ses ardents et tres-interesses protecteurs. Je parle des cardinaux, car la marechal, ce n'étoit que par sottise d'habitude du feu Roi. Ainsi le Régent, sous le nom et le caractere de nonce du Pape et d'ambassadeur d'Angleterre, conserva pres de lui les deux plus grands et plus dangereux boute-feu, et les deux plus grands ennemis que la France et sa personne pussent avoir. On en verra quelques traits de cet insame nonce, qui n'étoit point honteux d'entretenir une ille de l'Opera, dont il eut donx filles qui y entrerent depuis, si publiquement connucs pour telles, qu'ou

ne les nomma jamais que la Constitution et la Légende<sup>4</sup>.

Si j'avois grossi ces Mémoires de ce qui s'est passé en detail sur la constitution pendant la régence et la non-ciature de Bentivogho, ce n'est point employer un terme trop fort que dire, et dans toute son étendue, que les cheveux se dresseroient dans la tête à la lecture de la conduite véritable et journalière de Bentivogho. Il étoit encore soutenu par l'ancien évêque de Troyes, qui avoit pensé tout différenment autrefois, mais que son ami le maréchal de Villeroy, les Rohans et la cabata avoit su retourner, et qui s'en croyoit plus à la mode d'une part plus compté de l'autre.

Ce parti, des aussitôt après la mort du Roi, avoit travaille à me gagner, du moins à ne m'avoir pas contraire. Il n'ignoroit pas mes sentiments par le P. Teilier, à qui je ne les avois pas cachés; on a vu en leur temps ce qui s'est passé là dessus entre lui et moi. Le cardinal de Bissy, et quelque temps après le prince et le cardinal de Rohan. tous deux ensemble, m'en parlerent. Je répondis civilement et modestement. Je dis que je n'étois point évêque, et aussi peu docte ou docteur; je me battis en retraite de la sorte. Cela ne les contenta pas. Le duc de la Force, de tout temps livré aux jesuites à l'occasion de sa conversion. en effet pour plaire au feu Roi, et s'en approcher s'il eût pu, étoit par même raison initié avec les cardinaux de Rollan et de Bissy, et les chefs accredites de leur parti. lls me le détacherent pour faire un dernier effort. Ce n'éto t pas que j'eusse levé aucun étendard sur cette affaire; je me contenois même tout à fait dans les bornes ou doit s'arrêter un homme en situation de parler et de dire son avis au conseil de regence ou en particulier au Regent; mais ils savoient, des le temps du feu Roi, sur muoi compter la di ssus par la raison que je viens de dire. et ils étoient alirmes de ma l'a son avec le cardinal de



<sup>1</sup> Les mots la l'accede sont écrits d'une autre main, et remp i sent un blanc taissé par Saint-Simon.

Noailles. La Force argumenta avec moi sur le fond de la matière. Il savoit et débitoit bien ce qu'il savoit; mois comme la politique étoit sa religion, et que, pour persuader, il faut être persuadé soi-même, ce n'est pas mor-veille s'il n'y put rénssir avec moi.

A bout enfin de raisons et de raisonnements, il se jeta sur l'intérêt présent et futur du Régent de ménager Bome, les jésuites, le grand nombre des évêques, et s'etentit beaucoup là-dessus. Mais comme la politique et l'interet ne peuvent jamais être mis en la place de la religion et de la vérité, sa politique fut aussi vaine avec moi que sa doctrine. Ne sachant plus que faire, il en vint à un argument ad hominem, dont j'ai su depuis que ceux qu'il servoit, et lui-même, avoient tout espéré. Il me dit qu'il avouoit qu'il ne me comprenoit point, et qu'il ne pouvoit allier mon esprit avec ma conduite; que j'etois ennemi du duc de Noailles sans mesure, sans menagement, sans pouvoir être adouci par tout ce qu'il ne se lassoit point d'employer pour cela; que je m'en piquois même; que je lui rompois en visière à tous moments en plein conseil de régence, et partout où je le pouvois rencontrer ; et que, tandis que je ne me cachois pas du desir que j'avois de le perdre, j'en négligeois le moyen sûr que j'en avois en main; et que j'étois l'ami et le soutien du cardinal de Noailles. Je demandai à la Force quel étoit donc ce moyen sûr de perdro lo duc de Noailles, et je l'assurai qu'il me feroit grand plaisir de me l'apprendre. « Perdre, me répondit-il, son oncle; et il ne tient qu'a vous en vous tournant au parti contraire. L'oncle perdu, la neveu tombe nécessairement avec lui, et vous êtes venge » L'horreur me fit monter la rougeur au visage, « Mons et r. lui répondis-je vivement, est-ce ainsi que se traitent les uffaires de religion? Persuadez-vous bien une fols pany toutes, et le dites nettement à vos amis, que, quelque certain que je pusse être de la chute totale et sans retour du duc de Noailles en arrachant sculement un cheven de la tête de son oncle, il seroit de ma part en pleine sarcté.

Non, Monsieur, encore une fois, ajoutai-je avec indignation, j'avoge qu'il n'est rien d'honnête à quoi je ne me portanse pour acraser le duc de Nouelles, mans de le tuer à travers du corps du cardinal de Nouilles, il vivra et régnera plutôt deux mille ann. » Le duc de la Force me parut confonda, et depuis cette réponse, ils n'ent plus songé à me gagner, le n'en voulus rien dire su cardinal de Nouilles, ni à personne qui pût le lui rapporter.

il est vrai que una conduito avec le duc de Nouilles alloit peut-être jusqu'à abuser des involuntaires remords d'un nussi grand coupable à mon égard. Nous ne nous rencontrions qu'en nos assemblées sur nos affaires du Parlement, que ses trahisons, et la jalousie ou la sottise de quelques autres, finirent biontôt, et dont, avant leur fig. mes propos directs et publics le bannirent, tans qu'il osăt jamais me repondro un mot; mais à la dergière, il dit au due de Charost, pres duquel il étoit seus, que je le poussois de façon que je l'obligerois d'en avoir raison l'épec à la main : raison, il ne l'a ni que ni même demandée, et l'épée est demeurée doucement dans sen fourreau. Partout il me saluoit d'une facon tres-marquée; ie la regardois un pen hagardement, et passois sans m'incliner le moins du monde; et de part et d'autre cela se repétoit sans jumais y manquer, partout où nous nous rencentrions; quelque accoutume qu'on y fât, c'etoit un spectacle. Si je passojs près de lui, il se rangeoit aussitôt sans que le daignasse y prendre garde; et jamais nous ne nous parlions qu'en conseil sur les affaires, et tout haut devant tout le monde, séchement et laconiquement de ma part, de la sienne avec toute la politesse, je n'oscroisdire l'air de respect, l'onction et la circonspection qu'il y pouvoit mettre.

Il vint une fois au conseil de régence un jour de conseil d'État, sous prétexte d'une affaire de finance pressée. Le conseil étoit un peu commence; il fit dire au Régent qu'il étoit à la porte; il le fit entrer. Je me levai parce que tout le conseil se leva; il s'assit au-dessous de moi, tout près

de moi, et se mit à débiter ce qui l'amenoit, qui n'étoit pas grand'chose! Comme il achevoit, je dis à l'oreille au tomte de Toulouse que je joignois de l'autre côté, que le duc de Nouilles avoit pris ce pretexte pour tenter de remeurer au conseil. « Je la croirois bien comme vous. me répondit-il en souriant. - Oh bien! répliquai-je, nous allons voir laissez-moi faire, » Tout ce qui regardoit la finance achevé, le duc de Nouilles demeura, et après quelques moments d'intervalle, M. le duc d'Orleans regarda le maréchal d'Huxelles et lui dit ; « Allons, Monsieur, continuons. » Monaieur de Troves lisoit les dépêches pour soulager le maréchal, parce qu'il avoit la voix et la proponciation bonne, et qu'il lisoit fort bien. Il commença ; au second mot, je l'interrompis et je lui dis : « Attendez donc, Monsieur; voilà M. de Noailles qui n'est pas sorti. » Et je me tourne tout de suite à regarder le duc de Noailles. Monsieur de Troyes se tut tout court, et tous les yeux regardojent. Je tournai un peu mon siège ployant, pour donner plus d'aisance à M. de Noadles pour sortir, qui, au bout de quelques moments de silence, voyant cebu de Monsieur de Troyes et celui du Regent, me tourna le dos avec impétuosité, et, sans saluer personne, s'en alla. Je regardai M. le comte de Toulouse qui moit, M. le duc d'Orléans qui ne sourcilla pas, et toute la compagnie qui me regardoit aussi, et mi rioit ou sourioit. Ce fut apres la nouvelle qu'il avoit fait la tentotive, et que je l'avois chassé du conseil. Le comte de Toulouse, M. du Maine, Monsieur le Duc, le maréchal de Villeroy et quelques autres, m'en parlerent au sortir de la scance, et approuvèrent ce que j'avois fait, et moi je les blâmai de ne l'avoir bas fait aux-mêmes. J'en parlai apres au Régent, qui n'osa me désapprouver, à qui je reprochai sa foiblesse. et lui demandai si, pour être du conseil, il ne tenoit qu'à y entrer pour un moment sous quelque pretexte, et avoir après l'impudence d'y rester.

Une autre fois, que c'étoit de finance, et que le due de Koailles y étoit, toujours aupres et au dessous de moi, il Saint-Simon au.

se mit à pérorer sur la licence de vendre et de porter des etoffes defendues, sur le tort que cela faisoit aux manufactures du royaume, et s'étendit surtout avec une emphase merveilleuse aur l'abus de porter des toiles peintes. dont la mode l'emportoit sur toute règle et raison, et que les plus grandes dames et toutes les autres à leur injitation et à l'abri de leur exemple, portoient publique[ment] et impunément partout, avec le plus scandaleux mépris public des défenses et des peines portéen et si souvent réitérées; conclut enfin, avec le même feu d'éloquence, à remedier enfin à un si grand mal et si préjudiciable, par des moyens efficaces, mais sans en expliquer ni en proposeraucun, apparemment pour en éviter la haine du beau sexe. On opina là dessus, ou plutôt on verbiagea sans rien dire plus que des mots. Quand ce fut à mon tour, je louai fort le zele que témoignoit le duc de Nouilles pour le soutien des manufactures de France, et contre l'abus de porter des étoffes défendues. J'insistal particulièrement sur celui de porter des toiles peintes, et j'ajoutai même là-dessus à ce que le duc de Noailles en avoit dit. Je fis remarquer avec beaucoup de gravité toute l'importance d'arrêter une mode si générale, et un mépris des lois porté si loin par toutes les femmes de tous états; que cela ne se pouvoit sans une rigueur proportionnée au besoin, qui fat suivic, et qui fit exemple vour toutes; qu'ainsi mon avis étoit qu'après avoir renouvelé les défenses. Mes la duchesse d'Orléans et Madame la Duchesse fussent mises au carcan, s'il leur arrivoit d'en porter. Le sérieux du préambule et le sarcasme de la fin causèrent un éclat de rire universel, et une confusion au duc de Nouilles qu'il ne put cacher le reste du conseil, dont il montra en sortant qu'il étoit outré.

Je ne manquois guere les occasions de divertir ainsi à ses depens moi et les autres, à quoi il ne pouvoit s'accoutamer. Nous remarquames, M. le comte de Toulouse et moi, qu'il rapportoit les affaires de finances sans en opporter aucunes pieces, quoique il y eut beaucoup de

ces affaires qui étoient contentieuses. Cela lui donnoit lieu de dire ce qu'il vouloit sans crainte d'être contredit. Nous résolumes de ne pas souffrir cet abus davantage. Dès le premier conseil pour finance, d'après cette resolution, l'interrompis le duc de Nouilles, et lui demandai où étoient les pieces de l'affaire qu'il rapportoit. Il balbutia, se fâcha et ne sut que répondre. Je regardai la compagnie, puis le Régent, et lui adressant la parole, je lui dis que quelque conflance qu'on voulut bien avoir, il étoit fâcheux de juger sur parole, et qu'en mon particulier j'avois raisons de n'être pas si confiant. Le feu monta au visage du duc de Noailles, qui voulut parler. Je l'interrompis encore, et lui dis que je no proposois rien en cela qui ne fût en usage dans tous les tribunaux, et qui de plus na fût à la décharge et au soulagement du rapporteur. Il voulut grommeler eucore; je regardai le Regent en haussant fortement les épaules. Le comte de Toulouse dit qu'il ne voyoit pas quelle pouvoit être la difficulte d'apporter les pièces. Noailles, à ce mot, se tut, se mit la tete entre les épaules, continua son rapport, qu'il abregea tant qu'il put, et au conseil suivant pour finance, apporta un grand sac plein de papiers.

Pour ses péchés, son rang le mettoit toujours aupres de moi, parce qu'alors il n'y avoit de pair entre nons deux que le maréchal de Villeroy, qui, par consequent, ne pouvoit être de mon côté, les jours de tinance non plus que les autres. Quand Noailles voulut parler : a l'i les pièces? lui dis-je. — Voilà mon sac où elles sont, me répondit-il. — Je le vois ce sac, répliquai-je, mais point du tout les pièces. Mettez donc sur la table celles de l'affaire dont vous voulez parler. » Il ouvrit son sac de colere, en prit les pièces, qu'il mit devant lui, et tandis qu'il rapportoit, me voilà à les feuilleter et à me faire son évangoliste. On ne vit jamais un homme plus déconcerté, ni avec plus de volonté de ne le pas paroître; car tout cela se deméloit en lui. Il ne se cachoit point apres chez lui, où il revenoit bouffant et rempli de ces algarades, que je le

désolois, et qu'il ne pouvoit plus y tenir; et moi d'en rire et de le tenir en haleine. Il m'est souvent arrivé de le faire chercher dans les pieces la preuve de ce qu'il avançoit, de lire avec lui bas, tandis qu'il lisoit haut dans les pièces, comme me détiant de sa bonne foi, et n'étant pas faché qu'on le vit, et de lui en donner le dégoût, sans que jamais M. le duc d'Orléans ait osé m'en rien dire, ni au conseil ni en particulier. Il m'est arrivé aussi quelquefois de lui dicter l'arrêt tel qu'il venoit d'être prononcé, et de l'obliger de l'écrire sous ma dictée, en plein conseil, et par-ci par-là de lui faire ôter ce qu'il y avoit mis, ou ajouter ce qu'il y avoit omis, et faits changer les termes qu'il avoit substitués à ceux qui venoient d'être prononces. En ces occasions, la rage lui sortoit par tous les pores; son visage enflammé et furieux le déceloit, ainsi que toute son attitude et ses mouvements; mais, de peur de pis, il se contenoit et ne disoit jamais que l'indispensable. Je lui volois dessus cependant comme un oiscau de proie, et le conseil fini, j'en riois avec les uns et les autres, qui au partir de là, ne gardoient pas le secret des procèdés. Ils couroient le monde, et comme Nonelles n'y étoit ni aimé ni estimé, parce que son accès n'étoit ni facile, ni doux, on en rioit. Il le savoit, car il vouloit tont savoir, et cela le mettoit d'autant plus au désespoir que la répetition de ces scenes étoit tres-fréquente. C'en est assez pour un échantillon; la pièce ne vaut pas de s'v étendre davantage.

Je ne sais pourquoi il fut question ce carême de bénir la chapelle des Tuileries, où le feu Roi avoit toujours out la messe lorsqu'il avoit logé dans ce palais, et où le Roi l'entendoit tous les jours depuis son retour de Vincennes. Cette bénédiction forma une question entre le cardinal de Noailles, ordinaire<sup>3</sup>, et le cardinal de Rohan, grand aumômer. La même s'etoit, comme on l'a vu en son

<sup>1.</sup> Fad est ann le taxte du manascrit.

<sup>2.</sup> I y a bien parti, el pau partir.

di L'est-a-dire, evoque diocesana.

temps, présentée pour la chapelle neuve de Versailles, entre le même cardinal de Nouïfies et le cardinal de Janson, grand aumônier. Elle avoit été décidée en favour du cardinal de Nouïlles, et la fut de même pour la chapelle des Tuileries, sur quoi le cardinal de Rohan fit des protestations.

Le duc d'Ossone mourut à Paris dans un âge peu avancé. Il avoit été premier ambassadeur plémpotentiaire d'Espagne à Utrecht, et avoit demeuré avant et apres assez longtemps aux Pays-Bas et en Hollande, ou ses dettes, des violences inconnues dans ces pays-ci, et de continuelles débauches, avoient fort obscurci sa maissance, sa dignité et son caractère. Le comte de Pinto, son frere, succèda à sa grandesse et à son titre. Leur maison est Acuña y Giron. L'ambassadeur à Utrecht étoit gendre du duc de Frias, connétable de Castolle, de la maison de Velasco.

Le grand prieur, dont on a vu en son lieu le carattere et la conduite, éloit, comme on l'a vu aussi, revenu aussitôt après la mort du Roi, considéré, même respecté de M. le due d'Orléans, qui avoit toujours etc le jaloux admirateur d'une si continuelle uniformité d'impiete, de débauches et d'effronterie, en faveur desquelles il loi passoit tout le reste. Le grand prieur lui imposoit au dernier point, quoique méprisé et abandonne de tout le monde, et réduit à souper tous les soirs avec des bandits sans état et sans nom. A l'abri du duc du Maine, il faisoit le prince du sang tant qu'il pouvoit, et cela ne lui etoit pas difficile, par le peu et l'espece de gens qu'il voyoit. Il se hasarda, par le même appui, d'aller a Ladoration de la croix apres les princes du sang, le vendredt saint, à l'office, où le Roi étoit. Le maréchal de Vilieroy y fut surpris, et s'en plaignit au Régent, qui glissa. Encouragé par le succès de l'entreprise, il en tenta d'autres, tant que entinles princes du sang d'une part, et les ducs de l'antre, s'en facherent, et que M. le duc d'Orleans lui defendit d'en plus hasarder. Je pense qu'il s'en prit a moi, car un jour

M. le duc d'Orléans me dit, avec asses d'embarras, que le grand prieur avoit remarqué que j'affectois de vouloir passer devant lui au Palais-Royal, qui étoit le seul lieu ou je le rencontrois quelquefois, et qu'il s'en étoit plaint à lui. Je demandai au Regent ce qu'il lui avoit répondu, et tout de suite j'ajoutai que je n'avois point de ces petitesses-là; mois que, puisque le grand prieur croyoit voir ce qui n'étoit pas, et qu'il s'avisoit de le trouver mauvais et de s'en plaindre, je lui ferois dire vrai, et lui montrerois partout que je le précédois et le devois précéder; et aussitôt apres je changeai de discours.

En effet, quelques jours après je trouvai le grand prieur au Palais-Royal. Il me salua froidement; car nous n'avions jamais eu aucun rapport ensemble; moi plus sechement et plus courtement encore; et quand il fut question de passer, dont je m'étois mis à portée, j'entrai. Je remarquai qu'il mit quelqu'un entre lui et moi pour entrer après. Il n'osa rien dire, et je n'en ouïs plus parler. Mais quelque temps après, je sus qu'il faisoit tous ses efforts pour entrer au conseil de régence et y préceder les ducs. J'en fis honte au Régent, et lui demandai quel taient, hors l'escroquerie, et pis, la poltronnerie et la plus infâme débauche, il trouvoit dans le grand prieur pour l'admettre dans le gouvernement, et quelle réputation lui-mên.e espéroit d'un tel choix.

La négative peu assurée et l'embarras du flégent me déclarerent tout ce qu'il y avoit à craindre de sa foiblesse et de sa véneration pour le grand prieur. Je parlai aux marechaux de Villeroy et d'Harcourt, qui étoient du conseil de régence; au maréchal de Villars, qui y venoit quand il s'agissoit des affaires de la guerre; à d'autres encore; puis, de concert avec eux, je declarai au flégent que s'il faisoit à l'État, au conseil de régence, à lui-même, l'ignominée d'y faire entrer le grand prieur, et aux ducs l'impistice de le leur faire preceder, il pourroit le même jeur disposer des places qu'il nous avoit données en ce conseil et dans tous les autres, et compter que, sans

ménagement aucun, nous nous expliquerions sur un si bon choix, et sur l'insulte que de gaicté de cœur nous recevrions de sa main, que nous éprouvions deja si équitable et si bienfaisante à l'égard du Parlement, dont apparemment la séance au conseil lui semblerent plus utile que le travail, l'avis et l'attachement de ses serviteurs. l'ajoutai que toutes ces mêmes paroles dont je me serveis m'étoient prescrites, et tous les lui disoient exactement par ma bouche. L'étonnement du Régent et son embarras le tinrent quelque temps en silence. L'y demenras aussi Il essaya de tergiverser. Je lui dis que cela etoit mutile; que notre parti étoit bien pris, et sans retour; qu'il etoit maître de faire ce qu'il lui plairoit la-dessus; mais qu'il ne l'étoit pas d'empêcher notre retraite, nos discours et l'éclat qu'il causeroit. Il foiblit, et me chargea entin de dire aux dues qu'il n'y avoit jamais pensé, et que le grand prieur n'entreroit point dans le conseil, quoique il l'en eût fort pressé. Il n'ajoutoit pas qu'il avoit dit an grand prieur qu'il l'y feroit entrer, et il craignoit ses reproches, et encore plus notre éclat. Cette courte conversation termina les espérances du grand pricur, dont d'ue fut plus question depuis.

La duchesse de Béthune mourut à Paris assez vieille, Elle étoit fille du surintendant Fourquet, et mere du duc de Charost. C'étoit une femme de beaucoup de mente et de verte, d'esprit très-médiocre, toute sa vie tort retirce, et qui avoit toujours paru fort rarement à la cour. On a vu en son lieu comment le malheur de son pere fit la solide fortune de son mari, et comme le quiet sine fit son fils capitaine des gardes du corps. Elle étoit des sa jennesse dans cette doctrine, et alloit toutes les semances, tête à tête avec M. de Noailles, entendre un M. Bertaut a Montmartre, qui étoit le chef du petit troupeau qui s'y assembloit, et qu'il dirigeoit. Elle et le duc de Noailles étoient bien jeunes, et néanmoins ces voyages r'ales tête à tête passoient sans seandale. Ces assemblires grossirent, firent du bruit; la doctrine parut au moins tres-

suspecte; on les dissipa, et le docteur Bertaut fut vivement tancé. Le Nouilles, qui vit l'orage, appuyé de la cour, ne se crut pas destiné au martyre: il tourna sa devotion plus humainement, et abandonna pour toujours ce petit troupeau, dont il avoit eté une des brebis choisies. Not de Béthune fut plus fidèle à la doctrine et au docteur, tellement que, bien des années après, cette même doctrine ayant reparu avec plus d'art et de brillant avec M= Guyon, elle les joignit bientôt l'une à l'autre, et fit de M- de Béthune la disciple la plus estimée et la plus favorite de M. Guyon, et de là l'amie intime de Larchevêque de Cambray, et de MM, et de Nee de Chevreuse et de Beauvillier, et des duchesses de Guiche et de Mortemari. Nulle tempète ne les sépara de leur prophétesse ni de leur patriarche, et c'est ce qui a comblé la fortune des Charosts, par les roules qui ont été remarquées en leur temps, en sorte que le malheur du père de M= de Bethune, dont M. Colbert fut le principal instrument pour se revêtir de sa dépouille, et celui de sa prophetesse, qui fit et qui rendit intime cette fille de Foucquet avec les filles de Colbert qui l'avoit perdu, ont fait des Charosts tout ce que nous les voyons, sana que la duchesse de Béthune soit presque jamais sortie de son oratoire.

L'abbé de Vassé, doquel j'ai suffisamment parlé à propos du refus qu'il fit de l'évéché du Mans, mourut fort
vieux en meme temps, ainsi que le chevalier du Rosel,
hentenant genéral, commandeur de Saint-Louis, excellent homme de guerre et très-galant homme, dont j'ai
parle plus d'une fois; et Fiennes, heutenant général assez
d'stu gue, qui étoit gendre d'Estampes, chevalier de
l'ordre et capitaine des gardes de feu Monsieur. Le père
de l'iennes s'appeloit M. de Lambres, mort aussi lieutenait géneral. C'etoient des gentilshommes fort ordinaires devers la Flandre, qui n'etoient rien muins
que de la maison de Fiennes, éteinte depuis longtemps.

Valbelle mourut aussi fort vieux, fort riche et point marié; il s'étoit distingué à la guerre par des act ons heureuses et brillantes, d'une grande valeur, et avoit quitté depuis longtemps, pour n'avoir pas été avance comme il avoit espéré de l'être; c'étoit un tres hounèté homme, mais que j'ai vu longtemps traîner à la cour, sans savoir pourquoi, où il ne bougeoit de chez M. de la Rochefoucauld et de peu d'autres maisons; et Rottembourg, maréchal de camp, en Alsace 1. Il étoit gendre du feu maréchal Rosen, et père de Rottembourg, dès lors envoyé du Roi en Prusse, qui s'est fait depuis beancoup de réputation en diverses ambassades, et est mort chevalier de l'ordre, très-riche, sans avoir été foarié.

Le duc de Perth, attaqué depuis longtemps de la pierre, fut tallié fort vieux à Saint-Germain, et en mourat. Il étoit grand chancelier d'Écosse lors de la révolution d'Angleterre. Il signala sa fidélité; il fut gouverneur du roi Jacques III, et Jacques II l'avoit fait en France duc et chevalier de la Jarretière.

La Vieuville, qui venoit presque de perdre sa femme, dame d'atour de Me la duchesse de Berry, épousa en troisièmes noces une Froulay, veuve de Breteuil, conteiller au Parlement.

Il y avoit souvent des scènes entre M. et Merla princesse de Conti, laquelle ne s'en contraignoit guère, et qui lui disoit devant le monde, qu'il n'avoit que faire de vouloir tant montrer son autorité sur elle, parce qu'il étoit bon qu'il sût qu'il ne pouvoit pas faire un prince du sang sans elle, au lieu qu'elle en pouvoit faire sans lui. Ils se querellèrent à soupé à l'Isle-Adam. La chose alla fort loin. Crèvecœur, qui avec ce beau nom n'etoit qu'un assez plat gentilhomme, et sa femme, qui étoient à eux, s'y trouverent mèlés et si offensés qu'ils furent sur le-champ thassés, et qu'ils s'en allèrent à pied coucher ou ils

L Mourut aussi, en Alsacs.

purent. Cette aventure fit grand bruit sur le prince et la princesse.

M<sup>m</sup> la duchesse de Berry, qui vivoit de la façon qui a été expliquée, voulut apparemment pouvoir passer des nuits d'ête dans le jardin de Luxembourg en liberté. Elle en fit murer les portes, et ne conserva que celle de la grille du bas de l'escalier du milieu du palais. Ce jardin, de tout temps public, étoit la promenade de tout le faubourg Saint-Germain, qui s'en trouva privé. Monsieur le Duc fit ouvrir aussitôt celui de l'hôtel de Condé, et le rendit public en contraste. Le bruit fut grand et les pro-, pos peu mesurés sur la raison de cette clôture. Elle se trouva aussi importunée des devils. Les marchands d'étoffes en saisirent le moment, et la prièrent d'obtenir de M. le duc d'Orléans de les abréger; ce qu'il fit avec sa facilité ordinaire, de façon qu'on porte le devil de tout ce qui n'est point parent, tant il y [a] d'éloignement, même souvent d'incertitude, et qu'on ne le porte presque plus des plus proches, avec la dernière indécence. Mais comme le mauvais dure toujours plus que le bon, ce retranchement des deuils est l'unique règlement de la régence qui subsiste encore aujourd'hui. Cela arriva à l'occasion de celui de la reine mère de Suède.

Elle fut aussi, avec toute sa gloire, la première fille de France qui ait permis aux dames d'honneur des princesses du sang d'entrer dans sa loge et de s'y mettre dernère leur princesse. Il est vrai que ce fut dans sa petite loge à l'Opéra; mais ce fut un pied pris qui, sur ce léger fondement, a su depuis se soutenir.

Les nouveaux goûts de cette princesse lui firent chercher à récompenser les anciens, pour s'en défaire honnétement. Vittement, qui avoit été lecteur des princes père et oncles du Roi, et on a vu en son temps par quelle occasion, fut nommé sous-précepteur du Roi. A cette occasion, M<sup>m</sup> la duchesse de Berry voulut que la Haye, qui avoit perdu la charge qu'elle lui avoit fuit donner chea M. le duc de Berry, eût une place de gentilhonme de la manche, qui vaut six mille [livres] par au. Le Roi en avoit deux, et il n'y en avoit jamais eu davantage. Ce troisieme fit donc difficulté. Pour la lever, on souf-fia à la duchesse de Ventadour d'en demander une quatrième, moyennant quoi la Haye passa; et le Roi en eut quatre.

Elle acheta, ou plutôt le Roi pour elle, une petite maison à l'entrée du bois de Boulogne, qui étoit jolie avec tout le bois devant et un beau et grand jardin derriere, qui appartenoit à la charge de capitaine des chasses de Boulogne et des plaines des environs. Catelan, qui l'étoit, l'avoit fort accommodée, et avoit vendu à Armenonville : cela s'appelle la Muette", que le Roi a prise depuis et fort augmentée. Armenonville fut payé grassement, conserva la capitainerie, eut quatre cent mille livres de brevet de retenue sur sa charge de secrétaire d'État, dont il n'avoit pas payé davantage au chancelier, et presque tout le château de Madrid et tous ses jardins pour sa maison de campagne, réparés à son gré aux dépens du ltoi, et son fils en survivance de cet usaga et de la capitainerie. Nº la princesse de Conti premiere douairiere ncheta aussi Choisy de la succession de Mee de Louvois; c'est la même que le Roi acheta aussi de la sienne, et où il a fuit et fait encore tous les jours tant d'augmentations et d'embellissements.

M. le duc d'Orléans acheta six cent mille [livres], pour le chevalier d'Orléans, la charge de général des galeres du maréchal de Tessé, qui y gagna deux cent mille livres : et fit donner par le Roi à M. le comte de Charolois une pension de spixante mille livres. C'avoit toujours été la pension la plus forte, qui ne se donnoit presque jamais qu'au premier prince du sang. Je dis presque jamais, parce que je n'en sais d'exemple avant la régence que celui de Chamillart, quand le Roi le renvoya comme malgré lui. Le Régent prodiguoit ainsi les grâces à des gens qu'il ne gagnoit

<sup>1.</sup> Une quatrième charge

<sup>2.</sup> Voyes tome IV, p. 286, note 2.

pas, et qui s'en moquoient de lui : témoin la Feuillade, Tessé et tant d'autres.

Il avoit eu la complaisance de faire venir une troupe de comédiens italiens, à la persuasion de Rouillé, conseiller d'État, dont j'ai parlé plus d'une fois, et qui faisoit tout dans les finances. On a vu en son temps que le feu Roi les avoit chasses pour avoir joué à découvert Mar de Maintenon, sous le nom de la fausse prude. Ces comédiens revinrent donc, desquels Rouillé fut le protecteur, et le modérateur de leurs pièces; et pour qu'il le demeurat indépendamment des premiers gentilshommes de la chambre, ils n'eurent point la qualite de comédiens italiens du Roi, mais de M. le duc d'Orléans, qui fut à leur premiere représentation, où tout le monde accourut, dans la salle de l'Opéra. Ils jouèrent quelque temps sur ce théâire, en attendant qu'en leur côt raccommodé leur hôtel de Bourgogne, où ils étoient quand le feu Roi les chassa. La nouveauté et la protection les mirent fort à la mode; mais peu à peu les honnêtes gens se dégoûtèrent de leurs ordures, et ils tombèrent, ils sont demeurés jusqu'à présent, et jouent toujours à l'hôtel de Bourgogne.

## CHAPITRE III.

Berwick va commander en Guyenne au lieu de Montrevel, qui va en Alsace et qui s'en prend à moi. — Berwick fait réformer sa patente, et n'est sous les ordres de personne, contre la tentative du duc du Maine — Le Parlement s'oppose au rétablissement des charges de grand maître des postes et de surintendant des bâtiments; ses vues, sa conduite, ses appuis; vue et intérêts de ses appuis, je mo dégoûte d'en parler au Régent; je lui en prédis le succès, et je reste là-dessus dans le silence. — Law, dit Las; sa banque; mon avis là-dessus, tant au Régent en particulier qu'au conseil de régence; elle y passe, et au Parlement. — Le Régent me met malgré moi en commerce réglé avec Law, qui dure jusqu'à sa clute; vue de Law à mon égard. — Évêchés et autres grâces. — Arouet, poête, depuis Voltaire, ex.lé. — Un frère du roi de Portugal à Paris; va servir en Hongrie. — Mort de Mai de Courtaumer et de

Mesaieura les Duc et prince de Gonti ent la petite vérole. — Naissance de la dernière fills de Mesaieura fel Duc et prince de Gonti ent la petite vérole. — Naissance de la dernière fills de Mesaieura de l'Orléans. — Mort de l'electeur palatin.

Le maréchal de Montrevel commandoit toujours en Guyenne, il y escroquoit et prenoit tant qu'il pouvoit, et fuisoit toutes sortes de sottises. C'étoit un homme fort court, fort impertinent, tout au maréchal de Villeroy et au bel air do la vieille cour, et fort peu sûr, par conséquent, pour M. le duc d'Orléans. Il étoit à Paris et sur le point de s'en retourner à Bordeaux. Le marechal de Berwick eut le commandement de Guyenne, et Montrevel celui d'Alsace, où il ne pouvoit pas être dangereux. Quand le Régent l'eut déclaré. Montrevel vint lui dire qu'il seroit toujours content de tout ce qu'il lui ordonneroit, et ajouta : « Mais, Monsieur, le public en sera-t-il content pour moi? - Oui, Monsieur, lui répondit le Régent, il le sora, je vous en réponds. » Ces sortes de fatuités, destituées commo celle-ci de tout mérite, n'alloient point au Régent, qui d'un mot prompt et court les mettoit au net dans tout leur ridicule. Montrevel fut outré. Tout vieux qu'il étoit, il étoit fou d'une Me de l'Église, femme du conseiller du parlement de Bordeaux, et depuis tant d'années que le feu Roi l'y avoit mis il avoit là toutes ses habitudes. Il imagina que c'étoit moj qui l'avois fait deplacer. Il en fit partout ses plaintes. et me les envoya faire par Biron. Le marechal de Montrevel et moi n'avions pas oul parler l'un de l'autre depuis le règlement que le feu Roi avoit fait entre nous et dont j'ai parlé en son temps, depuis lequel il n'avoit osé se mêler de quoi que ce soit du gouvernement de Blave : sinsi rien qui me fat plus undiflerent que son commandement en Guyenne. Je n'avois pas pensé un moment à lui, et M. le duc d'Orléans ne m'en parla qu'apres qu'il

l'eut résolu. Je répondis donc à Biron qu'il pouvoit assurer Montrevel que, depuis que nous n'avions plus rien de
commun, ni à démèler ensemble, je n'avois pas songé s'il
étoit au monde; que je n'avois su son déplacement que
lorsque M. le duc d'Orléans me l'avoit appris; et qu'il
pouvoit s'ôter de la tête que j'y eusse la moindre part,
parce que rien au monde ne m'étoit plus indifférent,
depuis que le feu Roi avoit confirmé et réglé ma trèsparfaite independance, qui ne me pouvoit plus être
troublée. Je ne sais si Biron osa lui rendre fidèlement ma
réponse; mais il continua à se plaindre de moi, et moi à
me moquer de lui. Nous verrons bientôt qu'il ne sortit
point de Paris, et qu'il mourut de peur ou de rage.

L'affaire du duc de Berwick ne fut pas sitôt consommée. Il s'aperçut que sa patente pour commander en Guyenne le soumettoit aux ordres du comte d'Eu, qui, comme devenu prince du sang, prétendoit faire de Paris les fonctions de gouverneur de Guyenne. Cela s'étoit évité avec Montrevel, qui y avoit été envoyé du vivant du ducde Chevreuse, et avant qu'il fût question des dernières apothéoses de ces bâtards; d'ailleurs point d'exemple à l'égard des princes du sang sur les maréchaux de France. commandants dans leurs gouvernements; mais c'étoit le temps des entreprises, surtout des princes du sang et des bătards comme tels. Berwick renvoya la patente. Le Régent en brassière, amateur du poison des mezzotermine, qui toujours désespèrent celle i qui a raison, et ne contente pas celle qui a tort, fit ce qu'il put pour concilier les choses. Berwick, sans s'en embarrasser, ne mollit point, dit qu'il ne connoissoit point de milieu entre être ou n'être pas aux ordres d'un autre, se renferma à déclarer qu'il n'avoit point demandé ce commandement, et qu'il ne l'accepteroit point à une condition nouvelle et déshonorante. Quelque mouvement que les bâtarde, et même, pour ce fait particulier, que les princes

<sup>4.</sup> La partia.

du sang se pussent donner, parce qu'il les regardoit également, il en failut passer par où le maréchal voulut. Le Régent comptoit sur lui dans une province jalouse, et si proche de l'Espagne: la patente fut réformée; il a'y fut pas fait la moindre mention du comte d'Eu. Les maréchaux de France, qui avoient doucement laissé demèler la fusée à leur confrère, furent fort contents, lui beaucoup davantage; et le rare fut que M. du Maine, y ayant perdu sans réserve tout ce qu'il avoit prétendu, voulut paroître content aussi.

Le Parlement persistoit à ne vouloir point enregistrer les deux édits d'érection de grand maître des postes et de surintendant des bâtiments. Il prétendoit qu'ayant été supprimées , et la suppression enregistrée avec clause de ne pouvoir être rétablies, ils les devoient rejeter. Ce n'étoit pas que cela intéressat ni eux ni le peuple en aucune manière, encore moins s'il se pouvoit l'État; mais cette Compagnie vouloit figurer, se rendre considérable, faire compter avec elle : elle ne le pouvoit que par la lutte, et de propos délibéré elle n'en perdoit aucune occasion. Elle avoit sondé le Regent, puis tâté; les succes répondoient de sa foiblesse. Il étoit environné d'ennemis qui lui imposoient, et qui, avec bien moins d'esprit et de lumières que lui, le trompoient et s'en moquoient, et qui s'étoient liés avec le Parlement, qui avoit les bâtards à lui et qui tenoit les princes du sang en mesure. Tels étoient : le maréchal de Villeroy, à qui les conversations sur les Mémoires du cardinal de Retz et de Joly, qui étoient lors fort à la mode, et que tout le monde se piquoit de lire. avoient tourné la tête, et qui vouloit être comme le duc de Beaufort, chef de la Fronde, roi des halles et de Paris, l'appui du Parlement; d'Effiat, son ami et du duc du Maine, à qui de longue main il avoit vendu son maître et qui trouvoit son compte à figurer et à négocier entre son maître et le Parlement: Besons, plat robin, quoique maré-



Que ces charges ayant été supprimées.

chal de France, qui s'étoit mis sous la tutelle d'Effiat; Canillac, par les prestiges du feu président de Maisons, et que sa veuve, qui cabaloit encore tant qu'elle pouvoit ches elle, entretenoit loujours, avec autorité sur son esprit quoique elle n'en cut point, et il lui rendoit compte de ce qu'il pompoit i du Régent sur le Parlement; le duc de Noailles qui l'avoit fiatté par ses trahisons, qui, pour les rendre complètes, en avoit fait peur au Régent, et qui lui-même en mouroit de frayeur sur son administration des finances, uni d'ailleurs avec d'Effiat par du Bois, troppetit garçon encore pour oser les contredire, et Noailles, . ravi de partager les négociations avec le Parlement, et de voir naître du trouble pour se rendre nécessaire: Huxelles enfin, ami intime du premier président, et dont le thème aupres du Régent étoit la nécessité de l'intelligence avec le Parlement pour le pouvoir contenir sur les matieres de la constitution et de Rome; un Broglio, un Nocé, d'autres petits compagnons, instruits par les autres ou par leurs propres liaisons à placer leur mot à propos, Ainsi, tantôt sur une matiere, tantôt sur une autre, cette lutte se multiplia, se fortifia, s'echauffa, et conduisit, comme on le verra, les choses au bord du précipice.

Je m'etois dépité à cet égard par une infinité de raisons; la defiance et la foiblesse du Régent se reunissoient contre tout ce que je lai pouvois dire là-dessus. Je lui déclarai à la fin que je me lavois les mains de tout ce qui lui pouvoit arriver de la misère de sa conduite avec le Parlement, de l'audace des entreprises de cette Compagnie, de la friponnerie de gens qui l'environnoient, qui avoient mis le grappin sur lui, qu'il combloit d'amities, de confiance, de grâces, et qui étoient ses ennemis et le vendoient à leurs intérêts, à leurs vues et au Parlement. J'ajoutai que je ne lui parlerois de ma vie de rien qui eut rapport au Parlement, et que je saurois mettre à leur une ses soupçons sur la haine qu'il me croyoit contre la

<sup>1.</sup> Voyez tome VI, p 201 et note 1.

Parlement; mais que je lui prédisois, et le priois de s'en bien souvenir, qu'il n'iroit pas loin sans que les choses n'en vinssent entre lui et cette Compagnie à un point qu'il se verroit forcé de lui abandonner toute l'autorité et tout l'exercice de la régence, ou d'avoir recours à des coups de force tres-dangereux. Je lui tins exactement parole; on verra en son temps ce qui en arriva.

Il avoit alors une affaire à éclore, dont on se servit beaucoup pour le rendre si docde à l'égard du Parlement. Un Écossois de je ne sais quelle naissance, grand joueur et grand combinateur, et qui avoit gagné fort gros en divers pays où il avoit été, étoit venu en France dans les derniers temps du feu Roi. Il s'appeloit Law; mais quand il fut plus connu, on s'accoutuma si bien à l'appeler Las, que son nom de Law disparut. On parla de lui à M. le duc d'Orléans comme d'un homme profond dans les matieres de banque, de commerce, de mouvement d'argent, de monnoie et de finances; cela lui donna curiosite de le voir. Il l'entretint plusieurs fois, et il en fut si content qu'il en parla à Desmarets comme d'un honnne de qui il pourroit tirer des lumières. Je me souviens aussi que ce prince m'en parla dans ce même temps. Desmarets manda Law, et fut longtemps avec lui à plusieurs reprises; je n'ai point su ce qui se passa entre cux, ni ce qui cu résulta, sinon que Desmarets en fut content, et prit pour lui quelque estime.

M. le duc d'Oricans après cela ne le vit plus que de loin à loin; mais après les premiers debonches des affaires qui suivirent la mort du Roi, Law, qui avoit fait au Palais-Royal des connoissances subaiternes et quelque liaison avec l'abté du Bois, se présenta de nouveau devant M. le duc d'Oricans, bientôt après l'entretant en particulier, et lui proposa des plans de finance. Il le fit travailler avec le duc de Noadles, avec Bouillé, avec Amelot, ce dernier pour le commètée. Les deux premiers eurent peur d'un intrus de la main du Regent d'un leur administration, de manière qu'il tut longtemps babotte,

SAINT-SIMON TILL



mais toujours porté par M. le duc d'Orléans. A la fin le projet de banque plut tant à ce prince qu'il voulut qu'il eût lieu. Il en parla en particulier aux principaux des finances, en qui il trouva une grande opposition. Il m'en avoit souvent parlé, et je m'étois contenté de l'écouter sur une matiere que je n'ai jamais aimée, ni par conséquent bien entendue, et dont la résolution me paroissoit éloignée. Quand il eut tout à fait pris son parti, il fit une assemblée de finance et de commerce, où Law expliquatout le plan de la banque qu'il proposoit d'établir. On l'écouta tant qu'il voulut, Quelques-uns, qui virent le Régent presque déclaré, acquiescèrent; mais le trèsgrand nombre s'y opposa.

Law ne se rebuta point. On parla à la plupart un peu françois à l'oreille. On refit à peu près la même assemblée, où en présence du Régent, Law expliqua encore son projet. A cette fois peu y contredirent, et foiblement. Le duc de Noailles n'avoit osé soutenir la gageure, comme eût voulu le maréchal de Villeroy qui alloit toujours à contrecarrer M. le duc d'Orléans, sans autre raison; car il n'entendoit ni en finances, ni en autres affaires; aussi n'opinoit-il janiais au conseil qu'en deux mots, ou si tres-tarement il vouloit dire plus sur une affaire qu'il savoit qu'on y devoit traiter, il apportoit une petite feuille de papier, et quand ce venoit à lui d'opiner, mettoit ses lunettes, et lisoit tout de suite les cinq ou six lignes qui étoient écrites. Je ne l'ai jamais vu opiner autrement, et de cette dernière façon quatre ou cinq fois au plus. La banque passée de la sorte, il la fallut proposer au conseil de régence.

M. le duc d'Orléans prit la peine d'instruire en parliculier chaque membre de ce conseil, et de lui faire doucement entendre qu'il desiroit que la banque ne trouvât point d'opposition. Il m'en parla à fond; alors il fallut bien répondre. Je lui dis que je ne cachois point mon ignorance, ni mon dégoût de toute matière de finance, que néanmoins ce qu'il venoit de m'expliquer me paroissoit

bon en soi, en ce que sans levée, sans frais, et sans faire tort ni embarras à personne, l'argent se deubloit tout d'un coup par les billets de cette banque, et devenout portatif avec la plus grande facilité; mais qu'à cet avantage je trouvois deux inconvenients : le premier de gouverner la banque avec assez de prévoyance et de salesse pour ne faire pas plus de billets qu'il ne fahoit, afin de tre toujours au-dessus de ses forces, et de pouvoir faire hardiment face à tout, et payer tous ceux qui viendroient demander l'argent des billets dont ils seroient porteurs; l'autre, que ce qui étoit excellent dans une republique ou dans une monarchie où la finance est entierement pepijlaire comme est l'Angleterre, étoit d'un pernicieux usage. dans une monarchie absolue, telle que la l'rance, en la nécessité d'une guerre mal entreprise et mal soutenire, l'avidité d'un premier ministre, d'un favori, d'une maîtresse, le luxe, les folles dépenses, la producante d'un roi ont bientôt épuisé une banque, et rume tous les perteurs de billets, c'est-à-dire culbuté le royaume. M. le doc d'Orléans en convint, mais en même temps me sor fuit qu'un roi auroit un intérêt si grand et si essentiel a ne jamais toucher ni laisser toucher ministre, maitresse m favoris à la banque, que cet inconvenient capital ne pouvoit jamais être à craindre. C'est sur quoi nous disputames longtemps sans nous persuader l'un l'antre, de facop que, lorsque quelques jours apres il proposa la banque au conseil de régence, j'opinar tout au long comme je viens de l'expliquer, mais avec plus de force et d'étendue; et je conclus à rejeter la banque comme l'appast le plus funeste dans un pays absou, qui dans un pays libre seroit un tres-bon et tres-sage etablissement.

Peu osèrent être de cet avis; la banque passa M. le duc d'Orléans me fit de petits reproches, mais doux, de m'etre autant étendu. Je m'en excusai sur ce que je croyois de

1. Telle est ici Porthographe du manuscrit.

mon devoir, honneur et conscience, d'opiner suivant ma persuasion, apres y avoir bien pensé, et de m'expliquer suffisamment pour bien faire entendre mon avis, et les raisons que j'avois de le prendre. Incontinent apres, l'édit en fut enregistré au Parlement sans difficulté. Cette Compagnie savoit quelquefois complaire de bonne grâce au Régent, pour se roidir après contre lui avec plus d'efficace.

Quelque tempsaprès, pour le raconter tout desuite. M. le duc d'Orléans voulut que je visse Law, qu'il m'expliquât ses plans, et me le demanda comme une complaisance. Je lui representai mon meptie en toute matiere de finance : que Law auroit beau jeu avec moi à me parler un langage où je ne comprendrois rien; que ce seroit nous faire perdre fort inutilement notre temps l'un à l'autre. Je m'en excusai tant que je pus. Le Régent revint plusieurs fois à la charge, et à la fin l'exigea. Law vint donc chez moi. Quoique avec beaucoup d'étranger dans son maintien, dans ses expressions et dans son accent, il s'exprimoit en fort bons termes, avec beaucoup de clarié et de netteté. Il m'entretint fort au long sur sa banque, qui en effet étoit une excellente chose en elle-même, mais pour un autre pays que la France, et avec un prince moins facile que le Régent. Law n'eut d'autre solution à me donner à ces deux objections que celles que le Régent m'avoit données lui-même, qui ne me satisfirent pas. Mais comme l'affaire étoit passée, et qu'il n'étoit plus question que de la bien gouverner, ce fut principalement la dessus que notre conversation roula. Je lui fis sentir. tant que je pus, l'importance de ne pas montrer assez de facilité pour qu'on en pût abuser avec un régent aussi bon, aussi facile, aussi ouvert, aussi environné. Je masquai le mieux que je pus ce que je voulus lui faire entendre la-dessus, et j'appuyai surtout sur la nécessité de se tenir en état de laire face sur-le champ, et partont, à tout porteur de bilets de banque qui en demanderoit le payement, d'où dependoit tout le crédit ou la culbute

de la banque. Law en sortant me pria de trouver bon qu'il vint quelquefois m'entretenir; nous nous separames fort satisfaits l'un de l'autre, dont le Régent le fut encore plus.

Law vint quelques autres fois chez moi; il me montra beaucoup de desir de lier avec moi. Je me tins sur les civilités, parce que la finance ne m'entroit point dans la lête et que je regardois comme perdues toutes ces couversations. Quelque temps apres, le Régent, qui me parloit assez souvent de Law avec grand engouement, me dit qu'il avoit à me demander, même à exiger de moi une complaisance; c'étoit de recevoir reglement une visite de Law par semaine. Je lui représental la parfaite mothite de ces entretiens, dans lesquels j'étois incapable de rien apprendre, et plus encore d'éclairer Law sur des matières qu'il possedoit, auxquelles je n'entendois men Jeus beau m'en défendre, il le voulut absolument; il fallut obeir. Law, averti par le Régent, vint donc chez moi. Il m'avona de bonne grace que c'etoit lui qui avoit demande cela au Régent, n'osant me le demander à moi-meme, Force compliments anivirent de part et d'autre, et nous convinmes qu'il viendroit chez moi tous les mardis matin sur ies dix heards, et que ma porte seroit fermée à tout le monde tant qu'il v demeureroit. Cette visite ne fut point mélée d'affaires. Le mardi matin suivant, il vint au rendez-vous, et il v est exactement venu ainsi jusqu'a sa déconfiture. Une houre et demie, tres-souvent deux heures, étoit le temps ordinaire de nos conversations. Il avoit loujours soin de m'instruire de la faveur que prenoit sa banque en France et dans les pays étrangers, de son produit, de ses vues, de sa conduite, des contradietions qu'il essuyoit des principaux des finances et de la magistrature, de ses raisons, et surtout de son bilan. pour me convaincre qu'il étoit bien plus qu'en état de faire face à tous porteurs de billets, quelques sommes qu'ils eussent à demander.

Je connus bientôt que si Law avoit desiré ces visites

réglées chez moi, ce n'étoit pas qu'il eut compté faire de moi un habite financier; mais qu'en homme d'esprit, et il en avoit beaucoup, il avoit songé à s'approcher d'un serviteur du Régent qui avoit la plus véritable part en sa confiance, et qui de longue main s'étoit mis en possession de lui parler de tout et de tous avec la plus grande franchise et la plus entiere liberté, de tâcher par cette fréquence de commerce, de gagner mon amitié, de s'instruire par nioi de la qualité intrinsèque de ceux dont il ne voyoit que l'ecorce, et peu à peu de pouvoir venir au conseil à moi sur les traverses qu'il essuyoit, et sur les gens à qui il avoit affaire, enfin de proûter de mon inmutié pour le duc de Noailles, qui en l'embrassant tous les jours, mouroit de jalousie et de dépit, lui suscitoit sous main tous les obstacles et tous les embarras possibles, et cut bien voulu l'étouffer. La banque en train et florissante, je crus nécessaire de la soutenir. Je me prêtai à ces instructions que Law s'étoit proposées, et bientôt nous nous parlâmes avec une confiance dont je n'ai jamais eu lieu de me repentir. Je n'entrerai point dans le détail de cette banque, des autres vues qui la suivirent, des opérations faites en conséquence. Cette matière de finance pourroit faire des volumes nombreux. Je n'en parlerai que par rapport à l'historique du temps, ou à ce qui a pu me regarder en particulier. l'ai dit les raisons, vers les temps de la mort du Roi, qui m'ont fait prendre le parti de décharger ces Mémoires des détails immenses des affaires des finances et de celles de la constituțion. On les trouvera traitées par ceux qui n'auront eu que ces objets en vue beaucoup plus exactement, et mieux que j'e n]'aurois pu le faire, et que je n'aurois fait que [en] me detournant trop longuement et trop fréquemment de l'histoire de mon temps, que je me suis sculement proposée. Je pourrois ajouter (ci quel fut Law. Je le differe à un temps où cette curiosité se trouveru mieux en sa place.

M. le due d'Orleans donna l'évêché de Vannes à l'abbé

de Tressan, son premier aumônier; celui de Rodez à l'abbé de Tourouvre, à la prière du cardinal de Noailles. et celui de Saint-Papoul à l'abbe de Choiseul à la mienne. qui ne l'a su que plus de quinze ans après, et qui est présentement évêque de Mende Je ne lui avois jamais parlé. et personne ne m'avoit parlé de lui; mais je le savois homme de bien et pauvre. Le ressort qui me fit agir fut la mémoire du maréchal de Choiseul, dont il étoit neveu, et tout jeune, lorsque j'en entendis dire un jour au maréchal qu'il l'aimoit. La même raison me fit obtenir de M. le duc d'Orléans des assistances pécuniaires pour le chevalier de Peseu, que je ne connoissois point, puis avancements, commandements et subsistances qui l'ont conduit jusqu'à la fin de sa vie à d'autres. Il le sut parce que cela ne se put cacher, et en a toujours été reconnoissant, ainsi que Monsieur de Mende. Peseu étoit fils d'une sœur du maréchal de Choiseul, dont je savois qu'il avoit fort aimé et aidé les enfants, à qui jamais je n'avois eu occasion de parler.

Arouet, fils d'un notaire qui l'a été de mon perc et de moi jusqu'à sa mort, fut exilé et envoyé à Tulle, pour des vers fort satiriques et fort impudents. Je ne m'amuserois pas à marquer une si petite bagatelle, si ce même Arouet, devenu grand poëte et académicien, sons le nom de Voltaire<sup>4</sup>, n'étoit devenu, à travers force aventures tragiques, une manière de personnage dans la republique des lettres, et même une manière d'important parmi un certain monde.

Le prince Emmanuel, qui n'avoit pas encore dit-neuf ans, dernier des frères du roi de Portugal, arriva à Paris, chez l'ambassadeur de sa nation, où il logea. Le roi son frère, dont la conduite etoit fort singuliere, pour en parler plus que mesurément, l'avoit frappé dans un emportement. Le prince fut outré, et ne se crut plus en sorete en Portugal. On ne se mit nullement en peine de le rece-

<sup>1</sup> Saint-Simon éc. il ce nom Volterre.

voir, sous pretexte de l'incognito. L'Angleterre dominoit en Portugal, y trouvoit son compte pour son commerce et pour cela le roi d'Angleterre complaisoit en tout au roi de Portugal. La consideration des Anglois entra donc pour beaucoup dans le peu de cas qu'on fit ici du prince Commanuel, M. le duc d'Orleans fut encore bien aise de s'epargner la depense et l'importunité personnelle d'une reception convenable. Il anna done mieux tout supprimer, jusqu'a la plus grande indécence. Ce prince ne vit ni le Roi, ni le Regent, ni les filles de France, ni les princes et princesses du sang. Il vécut à Paris tout comme un particulier, et n'y vit encore que mauvaise compagnie. Aussi s'en lassa-t-il bientôt; et, au bout de six semaines ou deux mois, partit malgré toutes les instances de l'ambassageur de Portugal, et s'en alla à Vienne, et servit volontaire en Hongrie, avec beaucoup de valcur.

le dac de la Force perdit sa sœur, Me de Courtaumer, de la petite vérole. Le calvinisme avoit fait ce mariage, ainsi que celui de son pere. Me de Villacerf en mourut aussi; elle étoit Saint-Nectaire, et son mari avoit été premier maître d'hôtel de Me la duchesse de Bourgogne.

La comtesse d'Egmont mourut à Bruxelles. Elle étoit sœur du duc d'Aremberg, perc de celui d'aujourd'hui et de la pancesse d'Auvergne, a qui le cardinal de Bouillon avoit fait épouser Mesy, son écuyer, pour devenir maître de ses biens, comme je l'ai rapporté en son temps. Cette conitesse d'Egmont avoit d'abord épouse le marquis de Grana, gouverneur des Pays-Bas dont le duc d'Arembert son ficre avoit épouse la fille, dont la comtesse d'Egmont etoit amsi belle mere et belle-sœur. Elle épousa ensuite le frere aîné du comte d'Egmont, dernier de cette illustre maison d'Egmont, dont la mort a elé marquée en son temps, arrivée en Espagne, à qui M<sup>me</sup> des Ursins, lors en France duchesse de Bracciano, avoit fait épouser M<sup>ne</sup> de Cosnac, niece de l'archeveque d'Aix, qui étoit sa

parente et logeoit chez elle. Ces deux frères n'euront point d'enfants.

La maréchale de Bellefonds Foucquet, parente éloignée du surintendant, mourut fort âgée et fort retirée à Vincennes; et la marquise d'Harcourt, fille du duc de Villeroy, nouvelle mariée, toute jeune, à Paris, sans enfants, dont les deux familles furent fort affligées. Peu de jours après, le maréchal d'Harcourt eut une nouvelle attaque d'apoplexie qui lui ôta l'usage de la parole pour toujours.

Le maréchal de Villeroy mena le Roi voir l'Observatoire. Il étoit de tout temps ami du chancelier de Pontchartrain, retiré lors à l'Institution , c'est-à-dire dans une maison joignante, qui y avoit des entrées sans sortir. Des Tuileries à l'Observatoire, il falloit nécessairement passer devant sa porte, et il étoit à Paris. Le maréchal se souvint que, les princes ses pctits[-fils] allant voir Paris de Versailles, le Roi ordonna au duc de Beauvillier de les mener chez le vieux Beringhen, pour leur faire voir un homme qu'il simolt, qui avoit fait une étrange fortune, et qui avoit su sans rien quitter, faire justice à son âge en ne sortant plus de chez lui à Paris parmi ses amis et avec sa famille. Villeroy, pour cette fois, pensa très-dignement qu'il étoit bon de faire voir au Roi un homme qui, vert et sain, et en état de corps et d'esprit de figurer encore longtemps avec reputation dans le ministère et dans la place de chanceller et de garde des sceaux sans degoût et sans crainte, avoit su quitter tout pour mettre un sage et saint intervalle entre la vie et la mort, dans une parfaite retraite où il ne vouloit voir personne, et n'étoit plus du tout occupé que de son salut sans aucun delassement, et accoutumer le Roi à honorer la vertu. Il manda donc de l'Observatoire an chancelier de Pontchartrain qu'en repassant le Roi entreroit chez lai et lui feroit une visite. Rien de plus simple

1. La maison appelés Institution éinit le noviciat des Orgioriens,

que de recevoir cet honneur extraordinaire auquel il étoit bien loin de songer; mais Pontchartrain, solidement modeste et détaché, mit ordre d'être averti à temps, et se trouva sur sa porte dans la rue comme le Roi arrivoit chez lui. Il fit inutilement tout ce qu'il put pour empêcher le Roi de mettre pied à terre; mais il réussit, à force d'esprit, d'opiniatreté et de respects à faire que la visite se passa ainsi dans la rue, qui ne laissa pas de durer un quart d'heure jusqu'à ce que le Roi remonta en carrosse. Pontchartrain le vit partir et rentra aussitôt dans sa chère modestie, où son parfait renoncement lui fit oublier aussitöt l'extraordinaire honneur de la visite, et la pieuse adresse qui lui en avoit évité tout ce qu'il avoit pu. Tout le monde qui le sut l'admira, et loua fort aussi le maréchal de Villeroy d'une pensée si honnête et si convenablement exécutée.

M<sup>-</sup> de Nassau qui, pour d'étranges affaires avec son mari, avoit été longtemps à la Bastille, puis dans un couvent à Réthel, eut permission de revenir à Paris chez le marquis de Nesle son frere, par le consentement de son mari.

Monsieur le Duc et M. le prince de Conti eurent la petite vérole à peu de distance l'un de l'autre; et M<sup>m</sup> la duchesse d'Orléans accoucha d'une fille, qui est morte princesse de Conti, dont elle a laissé un fils unique, appelé comte de la Marche.

L'électeur palatin Guill.-Joseph mourut à Dusseldorf, sans enfants; il étoit frère de l'impératrice épouse de l'empereur Léopold, de la reine de Portugal, mère du roi Jean d'aujourd hui, de la reine d'Espagne seconde femme de Charles II, qui a été si longtemps à Bayonne, de la duchesse de Parme mère de la reine d'Espagne, seconde femme de Philippe V, et de l'épouse de Jacq. Sobieski, fils ainé du célebre roi de Pologne. Cet électeur ne laissa point d'enfants de ses deux femmes, l'une fille de l'empereur Ferdinand III, l'autre de Madame la grande-

duchesse, morte en France, fille de Gaston frère de Louis XIII. Ch.-Ph., son frère, gouverneur du Tyrol, lui succèda. Il étoit veuf d'Anne Radziwil, puis d'une Lubomirski, dont il n'eut point de garçons, et fit depuis un troisième mariage d'inclination si inégal qu'il n'en a jamais osé parler, et que les enfants qu'il en auroit ne succèderoient point. Ch.-Ph. étoit frère de l'évêque d'Augsbourg, tombé en enfance, et du grand maître de l'ordre Teutonique, dont on a parlé sur Treves et Mayence, dont il eut les deux coadjutoreries.

## CHAPITRE IV.

Soupçons et propos publice contre la reine d'Espagne et Alberoni; dégoût et licence del Giudice; triste état et emploi des finances; dégoût d'Alberoni aux Hersent, - Incertitudes d'Alberoni au dehors: le Prétendant tire quelque secours de lui, se retire à Avignon faute d'autre asile. - Les prissances maritimes offrent des vaisseaux à l'Espagne; leur intérêt; indiscrète réponse d'Alberon); plaintes; frayeur de l'Italie du Ture et de l'Empereur; Alberoni tromps Aldovrandi, attrape les décimes et se moque de lui; sea vues ; offres de l'Angleterre à l'Espagne contre la grandeur de l'Empercur en lialie. - L'Angleterre se plaint d'Alberoni et le dupe sur l'Empereur. - Le roi d'Angleterre veut aller à Hanovre; Wismar rendu. -- Prayeur des Hollandois de l'Empereur. -- Hauteurs partout des Impériaux; vues et adresses des Hollandois. - Hardiesse et scélératesse de Stairs; imprudence du Régent; sugesse de Cellamare; canal de Mardick. - Naissance d'un kle à l'Empereur. -Polle catastrophe de Langallerie. - Scélératesse euclesiastique et temporelle de Bentivoglio; situation et inquietures d'Alberoni. -Parlements d'Angleterre rendus septénaires; vue et conduite des ministres anglois et de la Hollande à l'égard de la France et de l'Empereur. - Alberoni, inquiet, se prête un peu & l'Angleterre; ses hames, ses fourbeiles, ses adresses, son insolence. - Aiberon, veut savoir à quo, s'en tenir avec l'Angleterre, ne tire de Stanhope que du vague, dont Monteleou voudroit que l'Espagne se contentat; souplesses de l'Angleterre pour l'Espagne, fripannerie et faussetés de Stanbone pour se defuire de Monteleon, qu'il trouvoit trop clairvoyant; Alberoni, dupe de Stanhope, et meme de Riperda, ne songe qu'au chapeau; triste état du gouvernement d'Espagne; scandaleux pronostics' du médecin Burlet sur les enfants de la feue reine. -

1. Progressies, au manuscrit.

L'Augleterre tâche de détourner la guerre d Hongrie; artifices contre is France. - Ligue defensive signée entre l'Empereur et l'Augleterre, qui y venient attirer la Hollanda , conditions . Prid gograficare géneral des Pays-Bas, juste alarme du roi de Sicile; souplesses et artifices de l'Angleterre pour culmer l'Espagne aur cette ligue; Alberont change substement d'avis, et ne veut d'aucun traité. - Albereal flatte le Pape, promet et montre; envoie Aldovrandi subitement à Nome pour ajuster les difficultes entre les deux cours, en effet pour premer son chapeau. - Bentivoglio at Cellamare, l'un on méchant fou, l'autre en ministro sage, avertissent leurs cours du détail de la ligue truitée entre la France et l'Angletorre. - Confidences de Stairs à Pentermeder, quel étoit ce secrétaire impérial. - Considérations Manége infâme de Stairs. - Dure hauteur de i Empereur sur l'Espagno et la Bavière aux Pays-Bas. - Le co. de Prasse à Cièves. - Aldovrandi mai regu à Rome, penetre, biame; avis au Pape nur le chapeau d'Alberoni. - Conr d Espagne déplorable; jalousies et cramtes d'Alberoni; rassure la reine, ce qu'il pense de son cuructorn; bruits à Madrid flicheux sur le voyage d'Aldovrandi; demandes du roi d'Espagne ou Pape - Courte reflexion aux le joug de Nome et du clerge. — Vues et mesores de l'Espagne sur ses anciens de maises d'Italie; sage avis du duc de Parme; foi et faux raffinement da politique d'Alberoni - Manégen étranges du ministère anglois sur le traité à faire avec la France, horreurs de Stairs, vara omiables au projet communiqué de es truté par les Anglois. - Fâcheuse plitation interieure de la Grande-Bretagne et de la cour d'Angleterre . - Vuen du roi de Prusse. - Manyane foi de Stairs. - Intrigues de in cour d'Angleterro.

L'Espagne, mécontente à l'excès du gouvernement, qui étoit entierement entre les mains de la reine et d'Alberoni, ne leur épargnoit ni ses soupçons ni ses discours; on n'y doutoit point qu'Alberoni n'eût tiré de grandes sommes des Anglois pour sa complaisance à leur passer l'assiento à des negres, et un traité de commerce aussi avantageux pour eux que celui dont il avoit procuré la signature; et les chasses outrées par le froid de la fin de mars au pied des montagnes glacées de l'Escuriat, où le prince des Asturies, si jeune et si délicat, suivoit toujours le roi son pere, y donnéent un vaste champ, d'autant plus que l'indiscrétion de Buriet, premier médecia du roi, sembloit préparer à quelque chose de funeste, on

1. Voyez el densus, p. 5 at note to



publiant que ce prince étoit fort menacé du même mal dont la reine sa mère étoit morte, quoique il soit vrai qu'il n'en a jamais en la moindre atteinte. Les vues d'Alberoni sur le cardinalat étoient devenues publiques. Les differends avec la cour de Rome demeuroient toujours au même état. Alberoni étoit accusé de les suspendre pour forcer le Pape à lui donner le chapcau. Acquaviva, qui d'ailleurs passoit pour un homme peu sûr, et qui pourtant avoit à Rome toute la confiance du roi d'Espagne, étoit abandonné aux volontés d'Alberoni, et son fidele agent. Giudice, dont les dégoûts augmentoient à proportion du crédit d'Alberoni, ne tenoit que des propos de retraite, et d'un mécontent qui ne ménage rien. Il est vrai que le désordre et l'épuisement des finances étoit extrême, que l'évêque de Cadix qui les administroit avoit ordre de fournir tout l'argent qu'Alberoni lui demandoit, qui n'étoit libéral que de celui qui étoit nécessaire pour les voyages et les chasses, en quoi consistoient tous les plaisirs du roi d'Espagne. Alberoni voulut retrancher sur la dépense de sa garde-robe. Hersent, qui en étoit chargé, et qui depuis l'affaire de la réforme ne pouvoit, comme on l'a vu, souffrir Alberoni, lui resista, parla au roi d'Espagne avec la liberté d'un ancien domestique, et l'emporta si bien que les depenses de la garde-robe, au lieu d'être retranchées, furent augmentées par ordre du roi.

Parmi ces occupations domestiques, qui n'étoient pas les moindres d'Alberoni, il étoit chargé de toutes celles du dehors; il négocioit seul avec les ministres que la Hollande et l'Angleterre tenoient à Madrid, et il entretenoit un commerce direct avec le pensionnaire d'Hollande, qui plus versé que lui en affaires lui fit accroire qu'il redoutoit autant que l'Espagne la puissance de l'Empereur, et qu'il étoit jaloux de celle de l'Angleterre. Alberoni leur avoit proposé une l gne defensive; il craignoit en même temps que ces puissances n'en voulussent une offensive, qui, étant sûrement contre la France, ne pouvoit convenir à l'Espagne. En meme temps il se ravisa

our le Prétendant; il crut de l'intérêt de l'Espagne de [nelle pas abandonner absolument, et lui fit toucher quelque argent. Ce malheureux prince avoit été à Commercy. La duc de Lorraine l'y alla voir incontinent, et le pria civilement de sortir de ses États; ce qu'il ne tarda pas de faire, et, faute d'autre asile, alla à Avignon Le duc de Lorraine dépêcha à Londres pour y faire valoir cette conduite, et on y fut content de lui.

Les puissances maritimes, bien informées du triste état de la marine d'Espagne, du secours de vaisseaux qu'elle avoit promis au Pape sans en avoir elle-même, et de son embarras pour faire partir la flotte des Indes, au départ de laquelle elles avoient grand intérêt, lui en offrirent. Alberoni répondit avec une singulière hardiesse que le roi d'Espagne ne manqueroit pas de vaisseaux, mais que, s'il en vouloit, c'etoit acheter, non pas emprunter ou louer, et que si l'argent lus manquoit, il donneroit des hypothèques sur les Indes. Une déclaration si indiscrète faite au secrétaire d'Angleterre à Madrid, qui avoit le dernier offert des vaisseaux, lui fit ouvrir les oreiles, et remontrer à Londres tout l'avantage d'un pareil moyen pour négocier directement aux Indes. Le Pape en attendant mouroit de peur des Turcs. Su crainte de l'Empereur lui avoit fait demander des vaisseaux au lieu de troupes, dont l'arrivée en Italie auroit blessé la cour de Vienne, et les Vénitiens, qui en destroient pour leur soreté, y renoncèrent sur ce que l'Espagne ne leur en voulut envoyer que par terre; cependant le nonce Aldovrandi se plaignoit de l'inutilité de son séjour à Madrid où il ne finissoit aucune affaire : et le roi de Sicile se plaignoit bien haut de n'être pas protégé fortement à Rome par l'Espagne pendant le besoin que cette cour avoit des forces du roi d'Espagne. Ce besoin y parut si pressant que le Pape accorda au roi d'Espagne les mêmes levees que les rois ses prédécesseurs et lai-même avoient faites sur le clergé d'Espagne, mais dont le temps étoit expiré. Le roi d'Espagna présendoit de plus les

sommes qu'il auroit levées depuis l'expiration du temps de cette permission. Rome s'en défendoit sur ce que la charge seroit trop pesante, toutefois sans refus positif. La concession altoit à quatre millions d'écus; la pretention étoit de trois autres. L'intention du Pape ctoit de terminer en même temps ses différends avec l'Espagne, et avoit laissé ce moyen à la discrétion d'Aldovrandi pour s'en servir à propos. Alberoni le sut si bien pomper qu'il lui fit déclarer ses ordres, en l'assurant que rien n'avanceroit tant la conclusion de tout que cette grâce faite au roi d'Espagne; puis lui fit déclarer par le conseil que le rol ne devoit de remerciements au Pape que ceux de lui avoir fait justice, qui n'étoit pas une raison pour qu'il so relàchât sur les droits de sa couronne dans les différends qu'il avoit avec Rome.

Ce fut ainsi qu'Alberoni se moqua d'Aldovrandi. Il vouloit se réserver le mérite de finir ces différends pour son cardinalat, et les laisser durer tant qu'il ne le verroit pas prochain. Il étoit tellement maître que tout s'adressont à lui, et qu'il remplissoit à découvert le personnage de premier ministre. Il s'applaudissoit d'avoir la contiance des étrangers et de son commerce direct avec le pensionnaire d'Hollande et avec Stanhope. Ce dernier l'assuroit que l'Angleterre étoit prête à faire une lique defensive avec l'Espagne pour la neutralité de l'Italie, et plus encore si les ministres allemands ne détournoient le roi Georges de tout engagement capable de lui faire perdre l'occasion de profiter des dépouilles de la Suède. Le secrétaire d'Anglerre à Madrid donna les mêmes assurances à l'ambassadeur que le roi de Sicile y tenoit.

Avec toute cette intelligence entre l'Espagne et l'Angleterre. Alberoni, qui n'avoit pas pardonne au duc de Saint-Aignan de s'être voulu mêler de l'affaire de sa réforme des troupes, ne trouvoit pas meilleure celle qu'il voyoit entre cet ambassadeur et le secrétaire d'Angle-

<sup>1.</sup> Voyez fome VI, p. 291 et note 4.

terre, qui de concert agissoient pour l'intérêt des marchands françois et anglois, accablés d'injustices, qu'il n'étoit pas dans le dessein de faire cesser. Sa lenteur à terminer ce qui restoit encore à régler sur l'assiento des negres, quoique accordee, lui attiroit des plaintes du ministère d'Angleterre : il se détermina donc à leur faire une proposition sur l'envoi de leur vaisseaus de permission, et sur le lieu et le temps de la tenue des foires aux Indes, et du débit des Anglois, qu'il crut convenir également aux intérêts de l'Espagne et de l'Angleterre, laquelle sembloit s'éloigner des dispositions qu'elle-avoit témoignees d'union avec la France. Les Impériaux n'oubligient rien pour engager le rot Georges à favoriser leurs desseins? sur l'Italie; et Montelcon sut certainement qu'un bibliothécaire allemand du roi d'Angleterre travailloit à un traite pour etablir les droits de la maison d'Autriche sur la Toscane.

Le desir de revoir son pays, et de s'assurer de son larein sur la Suede, persuaderent au roi Georges que l'Angleterre se trouvoit desormais assez calme pour qu'il pût faire un voyage à Hanovre. Le Czar lui avoit fait part de ses projets. Le roi de Danemark le pressoit de se declarer comme roi d'Angleterre contre le roi de Suède, qui étoit entre en Norwege. Enfin Wismar s'étoit rendu le 15 avril, qui restoit unique au roi de Suede au deçà de la mer.

Les Hollandois avoient une telle crainte de s'engager dans une nouvelle guerre que Duywenworden, leur ambassadeur à Londres, qui s'etoit offert pour moyenner une alhance entre la France, l'Angleterre et ses mattres, s'en ralentit tout à coup, et que les ministres de France et d'Espagne à Londres lui ayant demandé si les Hollan-

<sup>1</sup> Saint-S mon a écrit ce mot en l'Irigé (v\*\*), ce qui a embarrassé les priceaints écateurs. Le l'ute avec l'Espagne doi na t aux Anglais la pir mass, a d'envoyer chaque année tai se il vaissi an dans les ports de l'Amièriq e l'apignole veyez l'art le Assiente la s'll'acyclopedie de Dide rot et l'Allab li, la l'istoire generale des 103-360 p ib leu par l'albé Prevosi, me L'i (1753, in 49), p. doit

<sup>2</sup> fry a learn very arrely of assessment stangation.

dois souffriroient tranquillement que l'Empereur violet la neutralité d'Italie et s'en rendit le maltre, il repondit nettement qu'ils ne feroient jamais rien qui pût deplaire à ce prince.

L'incertitude de la guerre d'Hongrie duroit tonjours. L'Empereur, selon sa coutume, parloit haut partout par ses ministres : à la Porte, par la paix de Carlowitz, qui l'obligeoit à s'armer en faveur des Vénitions; en effet, parce qu'il craignoit que les Turcs ne s'étendissent dans la Dalmatie; en France, que si on secouroit le Pape de troupes, elles auroient plus affaire aux Impériaux qu'aux Turcs; en Angleterre, des mépris de leur froideur; en Hollande, beaucoup de mécontentement sur les protongations de l'exécution du traité de la Barrière, quoique ils la voulussent flatter; c'est qu'avant de finir, les états généraux vouloient s'assurer du terrain que l'Empereur leur céderoit: ce qui dépendoit du succes de la deput ition que la province de Flandres avoit envoyee à Vienne, auj répandoit des listes des forces impercales à cent soixante-douze mille sept cent quatre-vingt-dix hommes, et qui essaya inutilement d'engager le Régent à faire sortir de France la prince Ragotzi, qui, retire aux Cama!dules dans la plus sincero dévotion, ne songeoit à men moins qu'à travailler à troubler l'Empereur.

Stairs ne laissa pas de chercher encore à inquieter sa cour sur la France par rapport au Prétend int, quei que lui-même vit bien qu'il n'y avoit rien à en crain tre; ma s il prit un ombrage plus effectif de la marche de quarante bataillons en Languedoc et en Guyenne sous un commandant qui tenoit de si près au Prétendant. Il en parla au Régent, qui lui répondit que ces quarante bata lons n'étoient que dix, et n'étoient envoyés que pour la consommation des denrées; que cela ne regardoit en men l'Angleterre, à laquelle il étoit prêt de donner toutes sortes de sûretés pour le ma nuen d'une partaite intelligence. Il ajouta un peu légerement qu'il étoit vrai aussi qu'il étoit bien aise d'avoir sur la frontière d'Espagne des

SAINT-SAMOR HIL.

troupes dont il fût assuré Stairs accoutumé à tourner tout en poison, ne pouvant là-dessus alarmer l'Angleterre, fit à Cellamare confidence de ce propos, qu'il assaisonna de toutes les reflexions les plus propres à l'inquiéter et à aigrir l'Espagne. Heureusement il eut affaire à un homme sage qui se contentoit d'avoir les yeux bien ouverts, mais qui le connoissoit, qui rabattit toutes ses réflexions par les siennes, et qui manda en Espagne que si le Régent avoit eu des desseins, il ne se seroit pas privé, par la grande réforme qu'il avoit faite, des troupes nécessaires pour les exécuter.

Stairs, flatté de la réponse que le Régent lui avoit faite avec tant d'ouverture, espéra bientôt de parvenir à une explication formelle sur Dunkerque, qui étoit le point sensible des Anglois. Le roi Georges se proposoit de l'obtenir comme préliminaire essentiel du traité que la France proposoit. Walpole voyoit que les états généraux. auprès desquels il étoit, desiroient, par crainte de toute apparence de guerre, qu'on prit des mesures avec la France, en même temps que leur alliance s'achèveroit avec l'Angleterra et l'Empereur, et le roi d'Angleterre pressoit la conclusion de cette alliance défensive; il assuroit les Hollandois que, des qu'elle seroit signée, il concourroit surement et honorablement avec la France pour la garantie réciproque de leurs successions, pourvu qu'elle consentit à dissiper toute inquiétude sur le Prétendant, et à mettre le canal de Mardick hors détat d'y pouvoir naviguer 1.

La naissance d'un fils de l'Empereur rehanssa encore le ton de ses ministres dans toutes les cours, qui ne s'en promettoient pas moins que la réunion de la monarchie d'Espagne à la maison d'Autriche sous le règne du père ou du fils, et qui osoient s'en expliquer tout ouvertement.

On a vu en son lieu la désertion de Langallerie, lieutenant général en l'armée d'Ital c. qui recherché pour ses

<sup>1.</sup> Saint-Simon a berit mariger,

horribles concussions, passa aux ennemis, qui lui conservèrent son grade dans les troupes impériales, où il se distingua à l'attaque des lignes de Turin. Son pere étoit lieutenant général, mais pour gentilhomme c'étoit bien tout au plus. Celui[-ci] étoit gueux, pillard et fort borné, ambitieux et plein de son mérite. Il ne le crut pas suffisamment récompensé à Vienne, et se mit au service du Czar, duquel il ne fut pas plus content. Il se retira donc à Amsterdam, où son peu de fortune lui tourna le peu de tête qu'il avoit. Il se fit protestant, et subsista quelque temps des charités de cette ville. Un autre aventurier se joignit à lui sous un grand nom : il se faisoit appeler le comte de Linange, et disoit avoir servi dans la marine de France. Ils s'engagerent à un officier ture ou soi-disant, pour commander en chef, l'un par terre, l'autre par mer, pour établir une nouvelle religion et une nouvelle république aux dépens de la Porte et de l'Empereur, qui les fit arrêter et exécuter à mort.

Bentivoglio, non content de n'oublier rien pour embraser la France du feu de la discorde et du schisme, avertit le Pape que les huguenots recevoient toutes sortes de faveurs en France; que le Régent étoit pres de conclure un traité de garantie mutuelle des successions de France et d'Angleterre avec les puissances maritimes, au préjudice du roi d'Espagne et du Prétendant, et de l'importance dont il étoit que le Pape le traversat efficacement. Il n'oublia pas d'exciter Cellamare, qui avertit sa cour, raquelle, peu attentive aux affaires, excitoit par sa lenteur les plaintes du dehors et du dedans, qui retomboient à plomb sur Alberoni, dont l'autorité et la confiance étoient à un point unique, et les soupçons fort grands sur l'alliance prête à conclure entre les puissances maritimes et l'Empereur.

Le bill qui rendoit les parlements septénaires avoit enfin passé, et le roi d'Angleterre songeoit tout de bon à s'en aller à Hanovre. Quelque assurance qu'il reçût du Régent de la bonne intelligence qu'il vouloit conserver avec lui, il n'y vouloit point ajouter foi; et quoique Stairs même commençat à changer de langage et que les ministres anglois fussent persuadés, ils vouloient entretenir les alarmes de leur nation. Eux et les Hollandois sentoient leur foiblesse, et ne vouloient pas renouveler la guerre, ni prendre avec l'Empereur, qui s'en plaignoit, des engagements qui pussent les y conduire, tandis que, pour entretenir les Anglois dans leur animosité contre la France, ils laissoient exprès semer des bruits d'une guerre prochaine avec cette couronne, qui protégeoit toujours le Prétendant. La Hollande, plus franche, et qui n'avoit point ces intérêts particuliers à ménager, appuyoit sur un traité à faire avec la France, mais vouloient auparavant conclure avec l'Empereur pour le ménager avec soin, malgré les contestations qu'ils avoient avec lui par rapport à l'exécution de leur traité de la Harrière.

Alberoni, de mauvaise humeur de voir l'Angleterre offrir à toutes les puissances de traiter avec elles, ne laissa pas de se charger de finir avec che les difficultés qui restoient dans leurs derniers traités sur l'assiente des nègres et quelques points de commerce. Il se moquoit des bruits répandus contre lui sur les présents pécuniaires, et tiroit avantage du profit des décimes que la pointillerie du conseil d'État auroit laissé perdre. Il regardoit le duc de Saint Aignan comme le fauteur des plus fâcheux bruits qui couroient sur son compte, et le prince Pio, qui commandoit en Catalogne, comme son ennemi et l'ann des censeurs de son gouvernement. L'arrivée de Scotti, de la part du duc de Parme, qu'il n'avoit pu empecher, lut avoit donné de grandes alarmes. Pour le tenir de court et l'eclairer de plus près, il l'avoit accablé d'amitiés et logé chez lui. Il se fit communiquer ses instructions, et s'en deparrassa le plus promptement qu'in pat, avec des pa sems considerables qu'il lui pro-

<sup>4.</sup> Lais I s He landots voulations.

cura et une pension de cinq cents pistoles du roi d'Espagne, avec quoi il s'en retourna à la cour de Parme. En même temps il se faisoit de miserables mérites aupres du Régent d'avoir détourné de facheux avis donnes au roi d'Espagne sur les troupes envoyees en l'anguedoc et en Guyenne sous le duc de Berwick, et l'exhortoit à une liaison parfaite avec le roi d'Espagne, et à une confiance entière en ses intentions et en sa probité.

En même temps, il voulut savoir cufin quels seroient les engagements que l'Angleterre prendroit pour une ligue défensive, et les conditions qui lui seroient offertes pour y engager l'Espagne, surtout pour ce qui regardoit la neutralite de l'Italie. Stanhope entortilla sa reponse à[Monteleon 1] de force compliments, se tint dans le vague, lui voulut persuader que la seule alliance défensive arrèteroit les Impériaux sur l'Italie, qu'en exprimer la neutralité dans le traité seroit s'exposer à en troubler le repos, qu'il p'étoit pas temps d'en faire une stipulation expresse, et de là se mit à charger les artifices des Impériaux, et alleguer des propositions qu'ils avoient faites à l'Angleterre, qui n'avoit pas voulu y entrer. Il s'étendit sur les avantages que l'Espagne tireroit de cette alliance defensive qui, en même temps, feroit renouveler les anciens traités; enfin que, pour assurance de la neutralité de l'Italie, on conviendroit d'un article séparé, dans les termes les plus forts, qui seroit signe de part et d'autre. Monteleon, qui auroit voulu des engagements plus forts et plus précis, ne laissa pas de presser sa cour d'accepter ses offres, qui', tant que l'engagement dureroit, empêcheroit l'Angleterre d'en prendre de contraires L'Espagne, et qui étoit une ouverture pour des vues plus considerables au roi d'Espagne en cas d'un malheur en France. En même temps, l'Angleterre n'oublioit rien pour que l'Espagne fût contente de sa conduite. Les menaces qu'un vice-amiral anglois avoit faites à Cadix

<sup>1.</sup> A Stankoje, par erreur, au manuscrit,

L. Qui duns la sens de ce gue.

sur les injustices dont les marchands de sa nation se plaignoient furent désavouées, et la linison là-dessus du secrétaire que l'Angleterre tenoit à Madrid avec le ducde Saint-Aignan blâmée. Stanhope, en même temps qu'il \* accabloit Monteleon d'amitiés, de distinctions d'apparente confiance, le trouvoit trop clairvoyant; il demandoit son rappel comme d'un ministre vendu à la France, espion du Régent, et dépendant du dernier ministere françois qui gouvernoit en Espagne. C'étoit, en deux mots, tout ce qui pouvoit le plus alléner de lui le soupconneux Alberoni, à qui il écrivoit directement de tout avec tant d'art et de flatterie, qu'il lul persuadoit tout co qu'il vouloit en se moquant de lui, jusque-là qu'Alberoni, sur la parole de Stanhope, etoit intimement assuré que jamais l'Angleterre ne permettroit aucun agrandissement de l'Empereur en Italie. Il étoit dans la même duperie sur les Hollandois, sur ce que leur ambassadeur Riperda, qui avoit gagné sa conflance, et qui pourtant n'avoit ni crédit, ni considération, ni estime dans sa patrie, l'avoit assuré que ses mattres déclareroient la guerre à l'Empereur s'il entroit en Italie. Le roi et la reine d'Espagne n'étoient du tout occupés que de la chasse, Alberoni uniquement de leur plaire et de son chapeau. Tel étoit le gouvernement de l'Espagne, et le ressort unique qui y conduisoit tout. Les funestes et impertinents pronostica de Burlet sur la santé de tous les enfants de la feue reine continuoient à faire horreur, et à donner lieu aux discours et aux bruits les plus scandaleux, et qui à la fin se trouvèrent les plus faux.

Le ministère anglois, persuadé qu'il étoit de l'intérêt de cette couronne que l'Empereur fût toujours libre de pouvoir attaquer la France, et qu'il n'y avoit d'alliance utile à l'Angleterre qu'avec l'Empereur, n'oublioit rien à Constantinople pour détourner la guerre. Le grand vizir répondit ambigûment, mais hautement, à l'ambassadeur d'Angleterre, consentant toutefois à ce que le roi d'Angleterre fût mi diateur, a'il le vouloit être, qui y consentit

aussitôt, et dépêcha à Venise, à Vienne et à Constantinople au plus tôt. En même temps, persuadé que la France pénétroit leurs intentions, et feroit son possible pour empêcher les états généraux d'entrer dans l'albance défensive qui leur étoit proposée par l'Empereur et les Anglois, il n'étoit rien que ces derniers ne fissent pour décrier la France en Hollande. Stairs, toujours le même, empoisonnoit les réponses les plus gracieuses qu'il recevoit du Régent, et les démarches qu'il l'engageoit de faire à Rome pour faire sortir le Prétendant d'Avignon, et ne cessoit de prêter des desseins secrets à Son Allesse Royale, dont l'Angleterre devoit s'alarmer.

Enfin le 3 juin le traité de ligue défensive fut signé entre l'Empereur et le roi d'Angleterre. Les Holandois n'y entrerent pas encore, mais l'Empereur se promettoit tout là-dessus de l'industrie de Prié, qu'il envoyoit en même temps gouverner en chef les Pays-Bas; et le roi d'Angleterre, de son autorité en personne, à son passage pour aller à Hanovre. Les conditions de ce traité ne furent pas d'abord toutes publiques, mais on sut qu'il y avoit une promesse mutuelle de douze mille hommes, évalués en vaisseaux ai l'Empereur l'almoit mieux, et une garantie reciproque des possessions dont les deux partics jouissoient alors, et de celles qui pourroient leur accroître par voie de négociation. En même temps le roi d'Angleterre facilita à l'Empereur un emprunt à l'ondres de deux cent mille livres sterling, dont il se rendit comme garant. Il n'étoit pas difficile de voir que la Sicile ctoit l'objet qu'en se proposoit dans un traité qui laissoit à l'Empereur le choix de vaisseaux au hon de tronpes, et qui portoit une garantie réciproque des possessions nonseulement actuelles, mais de celles qui pourroient accrottre par vois de négociation. Trivier en parla fortement à Stanhope, il n'en reçut que des reproches sur les ménagementai prétendus de sa cour pour le Pretendant, à

## 1. On lit lel le mer de.



quol il en ajouta d'autres sur la conduite du roi de Sicile à l'égard de l'Empereur, Parmi ces hauteurs, Stanhope alla chez Monteleon l'assurer que le gouverneur de la Jamaïque étoit rappelé pour quelques pirateries contre la flotte du Pérou qu'il avoit souffertes, et un autre envoyé en sa place, avec ordre de faire rendre aux Espagnols tout ce qui leur avoit été pris. Il lui protesta que le traité n'engageoit qu'à une mutuelle défense en cas d'attaque des États actuellement possèdes par les parties contractautes; qu'il n'y avoit point d'article secret al rien qui pat prejudicier aux intérêts de l'Espagne. Monteleon avoit trop répondu de l'Angleterre pour n'en pas répondre jusqu'an bout. Il ne voulut pas qu'on crôt en Espagne qu'il se fut laissé tromper. Il se trouva donc intéressé au dernier point à faire valoir les assurances que lui donnoit Stanhope pour véritables, et se plaignit à sa cour de la négligence qui l'avoit privée du fruit de traiter la prémiere avec l'Angleterre, depuis tant de temps que cette couronne l'en pressoit. Alberoni, peu ferme dans ses principes, avoit change d'avis; sa chaleur pour l'Angleterre etoit refroidie; il avoit pris opinion que le roi d'Espagne, retiré par la situation de l'Espagne, dans un coin du monde, devoit demeurer quelque temps simple spectateur de ce qu'il s'y passeroit sans prendre d'engagement, et ne songer principalement qu'à remettre l'ordre dans le con merce des Indes et dans ses finances, et mettre à part quelques millions pour les occasions, chose d'autant plus aisse qu'il étoit le seul prince de l'Europe libre de toutes dettes, parce que dans les temps qu'il avoit eu besoin d'emprunter il n'en avoit pas eu le credit. Le roi d Espagne ne dissimulait point son mécontentement du traité de l'Angleterre avec l'Empereur.

Il fit redoubler les soms et la diligence à travailler à l'escadre destince au secours du Pape, se relàcha de quelques demandes que le conseil vouloit qu'il lui fit, et en obtint aussi quelques-unes. Alberoni vouloit plaire au Pape et avancer son card nalat. Aldovrandi l'avoit ha-



bilement ménagé, malgré la tromperie qu'u en avoit essuyée, et le concert entre eux fut poussé si loin que ce nonce s'offrit d'aller lui-même aplanir les difficultés qui arrêtoient l'accommodement des deux cours. Alberoni fit un projet pour donner, l'année suivante, un plus grand secours au Pape, moyennant quelque imposition sur le clergé d'Espagne et des Indes, et en chargea Aldovrandi, qui partit subitement dans un carrosse du roi d'Espagne, qui le mena à Cadix, d'où il gagna l'Italie sur les vaisscaux de Sa Majesté Catholique. Op compris aisément qu'Alberoni n'avoit pas oublié ses intérêts personnels dans une démarche aussi singuliere que l'envoi d'un nonce à Rome à l'insu de cette cour, et la curiosité étoit grande sur les secrets dont pouvoit être chargé un courrier aussi extraordinaire. On crut que ce qui se passoit en France sur la Constitution avoit fait préférer la mer à Aldovrandi. Bentivoglio y souffloit le feu tant qu'il pouvoit, et tachoit d'irriter le Pape de toutes les chimères dont il pouvoit s'aviser. Comme il avoit des gens à lui dans le secret du Regent, il fut averti de tout le détail de la ligue qui se traitoit entre la France et l'Angleterre, il se hâta d'en informer le Pape, en l'assaisonnant de tout le venin qu'il y put jeter. Il l'attribuoit au desir qu'il imputoit au Régent de venir à la couronne, faisoit peur au Pape de cette union avec les ennemis de l'Église, et l'exhortoit à les empêcher de la détruire en prenant des liaisons avec ceux qui pouvoient l'empêcher. Cellamare avertit sa cour que la principale condition du traité étoit la garantie réciproque des successions aux couronnes de France et d'Angleterre, suivant la paix d'Utrecht; que de plus les ouvrages du canai de Mardick cesseroient, et que le Prétendant sortiroit d'Avignon; il es plaignoit aussi bien que Monteleon de la negligence de l'Espagne qui laissoit faire aux autres des liaisons qu'elle auroit pu prendre avant eux, et qui lui auroient été utiles.

Penterrieder, secretaire de la cour impériale à Paris, ne pouvoit concilier l'alliance prête à se faire entre la

France et l'Angleterre avec la ligue nouvellement signée entre l'Empereur et le roi Georges. Stairs lui faisoit confidence des ordres de sa cour, et des réponses qu'il recevoit du Régent, et il tenoit alors le traité pour conclu, parce qu'il sembloit que la signature ne dépendoit plus que de la sortie du Prétendant d'Avignon, et la garantie réciproque des successions sembloit à Penterrieder incompatible avec l'engagement pris par l'Angleterre de soutenir les droits de l'Empereur. Penterrieder étoit une manière de geant qui avoit plus de sept pieds de haut, avec un visage et una voix de châtré, comme on le croyoit être aussi, et la corpulence à peu près de sa taille, dont il étoit toujours honteux et embarrassé. Il avoit été petit scribe dans les bureaux de Vienne; son esprit, très-supérieur à son petit état. l'avoit conduit à être secrétaire de Zinzendorf, chancelier de la cour de Vienne, et ministra de conférence, qui est ce que nous appelons ici être ministre d'État et avoir les affaires étrangères. Zinzendorf, fort content de lui, l'avoit poussé au secrétariat de quelques conseils, et sofin l'avoit fait employer dans l'Empire, puis dans les principales cours, et toujours avec grande satisfaction partout. Ce secrétaire, poli, fort en sa place, mais pétri des maximes et des hauteurs autrichiennes, sans avoir comme de soi men que de très-modeste et de mesuré, avec beaucoup de savoir, d'esprit, d'insinuation et de langage, remarquolt bien les ménagements réciproques de l'Espagne et de l'Angleterre, et le grand interêt de la dernière à conserver les avantages qu'elle avoit obtenus de la première pour son commerce, et il réfléchissoit beaucoup sur l'espérance, qui se montroit trop en France, d'engager la Hollande à traiter separément de l'Angleterre, si cette couronne ne finissoit point, fondée sur le mécontentement de la Hollande de la ligue conclue sans elle entre l'Angleterre et l'Empereur. On soupçonnoit que cette dernière union, fondec sur l'intérêt commun de ces deux puissances, s'etendoit jusqu'a la garantie des États qu'ils

pourroient acquérir par des traités, et que le Portugal y entroit en troisième; et on s'apercut que depuis la signature de ce traité. l'Angleterre ménagea moins le roi de Sicile. Elle n'avoit alors de considération que pour l'Empereur et l'Espagne, laquelle pouvant aisément entrer en défiance de ce traité avec l'Empereur, l'Angleterre eut grand soin de l'assurer qu'il ne la regardoit en aucune sorte, mais la France seulement; et Stairs même, avec qui le Régent traitoit, ne s'en cachoit pas, dans le temps même que le Régent l'assuroit être en état et en volonte actuelle de faire sortir le Prétendant d'Avignon. En même temps tout fut en désordre dans les Pays-Bas, où il n'y avoit aucune sorte d'autorite ni de gouvernement, en attendant le marquis de Prié, nommé gouverneur genéral de ces provinces. Il y vint un ordre de confisquer les biens de tous ceux qui étoient au service d'Espagne, et des menaces à tous ceux qui tenoient des pensions, des emplois, des titres et des honneurs, tant du roi d'Espagne que de l'électeur de Bayiere.

Le voyage du roi de Prusse, si attentif à son agrandissement, inquiéta également les états géneraux et la cour de Vienne. Ce nouveau monarque, aussitôt apres la mort de l'électeur palatin, étoit allé a Clèves; ce qui leur fit craindre une entreprise sur Juliers; et à Vienne, les forces et les desseins de ce prince, et ses négociations avec la France.

Aldovrandi ne trouva pas à Rome ce qu'il y avoit espéré, quoique son bon ami Aubanton eut taché de prévenir le Pape que son voyage n'étoit que pour concerter avec lui les moyens de lui procurer pour l'année suivante de plus grands secours d'Espagne, et pour lui rendre compte de sa négociation en ce pays-là. Le Pape, tresmécontent de voir arriver son nonce sans avoir pu s'y attendre, trouva qu'il devoit rendre compte de sa négociation par ses depêches, et comprit que les plus grands secours d'Espagne ne lui seroient offerts qu'à des conditions de graces qu'il ne pourroit accorder. On jugeo, t'à

Rome qu'Aidovrandi vouloit obtenir le gouvernement de cette ville, et servir Alberoni pour le cardinalat. Ceux à qui le Pape s'ouvroit là-dessus, et qui ne vouloit lui accorder le chapeau que par la nomination d'Espagne. l'en détournoient. Ils lui conseilloient de ne pas souffrir qu'Alberoni s'en adressat à autre qu'à Sa Sainteté, qui le devoit amuser par la cour de Parme; lui cacher à jamais ses veritables dispositions, et que si elle ne pouvoit terminer ses differends honorablement avec l'Espagne que par ce chapeau, ce seroit alors bien fait de le jeter à Alberoni.

Cet ambitieux voyoit avec un extrême dépit sa faveur s'ombrager par celle d'Aubanton, à qui le roi d'Espagne conficit plusieurs affaires du gouvernement et même des finances, et de la linison de ce jésuite avec Mejorada. Le roi et la reine s'étoient disputés et querellés. On croit aisément les changements qu'on desire dans un gouvernement sans ordre et sans regle, et dans une cour ténébreuse, pleine de confusion, où la fausseté et la calomnie étoit ce qui approchoit le plus près de Leurs Majestés Catholiques, et où chacun se croyoit tout permis, et se provaettoit tout des plus mauvaises voies, en sorte que les bruits les plus inquiétants se trouvoient les plus régandus. Alberoni commençoit à craindre. La reine l'a tertit que le roi avoit beaucoup de soupcons contre lui, et qu'elle-même pe vouloit plus se fatiguer du gouvernement. Quelques représentations qu'Alberoni lui sût faire, elle ne les goûtoit point, il la connoissoit incapable des affaires, susceptible de mauvais conseils, peu touchée de se conserver ceux qu. lui donnoient de bons avis. prête à les abandonner et a les oublier à la moindre difficulté qu'elle trouveroit à les soutenir, et facile à se laisser conduire par ceux qui l'environnoient. Il redoutoit surtout deux hommes de rien que la reine avoit connus à Parnie, et qu'elle vouloit toujours faire venir en Espagne : et il ménagea si bien le duc de l'arme qu'il fit en sorte que ce prince les empêche de sortir de ses États. On avoit

pénétré a Madrid qu'Aldovrandi avoit emporté un memoire de la main du roi d'Espagne, et là-dessus on bâtissoit des chimeres en faveur des enfants de la reme au prejudice du prince des Asturies. Ce niemoire ne contenoit rien moins. Le roi d'Espagne y demandoit au Pape la moitié du sussidio y excusado 1, qui est une imposition sur le clergé dont il ne jouissoit pas depuis cinq una, et le même aux Indes; un délai de quelque temps de nommer aux vacances des archevechés et des évêches d'Espagne, pour en amasser les revenus et les employer à l'armement de mer que le Pape desiroit pour l'année suivante, ainsi que les libérahtes que le clerge voudroit bien faire, suivant les brefs d'exhortation que Sa Sa nteté avoit envoyés, et remettre ces sommes au commissaire de la cruzade\*, qu'on comptoit devoir être suffisantes pour armer douze vaisseaux et six galères. On peut reflechir en passant sur la dureté du joug que le clergé exerce sur les plus grands rois qui ont eu la foiblesse de se le laisser imposer, et qui ne peuvent le secouer que par des extremités qui les séparent de l'Église, comme il est arrive à la moîtié de l'Europe, que Rome et leur clergé a mieux aimé perdre : Rome pour sa tyrannique domination, qui n'avoit de fondement que son usurpation contre les preceptes si formels de Jésus-Christ; le clergé pour son insoience et son indépendance.

Il est vrai que ces demandes ne méritoient pas pour courrier un nonce dépêché à l'insu du Pape, qui avoit en tant de peine à le faire recevoir comme que ce fût à Madrid. On se persuada donc qu'it s'agissoit de former une ligue entre l'Espagne et les princes d'Italie, et même de prendre des mesures avec le Pape sur les évenements

1. Le mot espagnol esbeldio ou essentio designe d'une mathere gené ale toute espèce d'impôt. On appelant exessido de tribut si ecial que le roi d'Espagne levait sur les revenus du clergé, avec d'autousation du Pape.

<sup>2.</sup> Un appeleit eruzade ou crasada le droit que le pipe i ces ll avait accordé, en 1509, aux rois d'Es, reme de percevoir un m, et sur les tu na du clergé pour faire la guerre aux touteles. Le y avait un consen particulier de la cruzade, dont le président portait le nois de commessaire de la cruzade.

qui pouvoient arriver en France. Le roi d'Espagne avoit toujours été entretenu dans le desir de recouvrer les États qu'il avoit cédes en italie par la paix, beaucoup plus depuis son second mariage. Ce dessein ne se pouvoit effectuer que par une ligue des princes d'Italie dont le roi de Sicile seroit le chef comme le plus puissant, et Villamayor, ambassadeur d'Espagne à Turin, avoit ordre d'y travailler sous l'inspection du duc de Parme. Ce prince, qui sentoit toutes les difficultés d'amener à ce point un souverain aussi sage, aussi clairvoyant, aussi défiant, aussi mai prévenu d'estime pour le gouvernement d'Espagne, et aussi fortement de crainte de la puissance et des desseins de l'Empereur, et dont toute la conduite inspiroit aussi peu de confiance, vouloit que l'Espagne, suivant sa premiere pensée, engageat l'Angleterre à faire une ligue avec elle pour la neutralité de l'Italie, dont le premier intérêt étoit d'en détourner la guerre. C'étoit aussi dans celle vue que l'Espagne avoit eu tant de facihté en accordant à l'Angleterre un traité de commerce si avantageux, el l'assissio des nègres. Elle étoit sur le point d'en requeillir le fruit qu'elle s'en étoit proposé, quand tout à coup, et sans aucun changement de conjonctures. Alberoni changea lui-même d'avis tout à coup, et se mit à desirer que l'Empereur contrevint à la neutralité de l'Italie, dans l'idée que les Impériaux ne pourroient exécuter laur projet si promptement que l'Espagne n'eût part aux mouvements de l'Italie, et que s'il arrivoit alors que le roi d'Angleterre ent besoin de l'Expagne, il seroit facile d'obtenir par lui les avantages qu'elle pourroit desirer. C'étoit sur ce fondement rumeux et chimérique qu'Alberoni avoit rejeté l'alliance d'Angleterre pour la neutralité d'Italie, qu'il avoit tant souhaitée, et qu'il pouvoit alors conclure; et il le devoit d'autant plus qu'il auroit par là contre-balance celle que l'Angleterre venoit de signer avec l'Empereur.

Telle étoit l'habileté et la capacité de ce ministre qui gouvernoit absolument l'Espagne. Il disoit à ses amis

qu'il falloit bien vivre avec la France, écarter tout sujet d'ombrage et de jalousie, mais se tenir doucement et sans bruit en état d'agir quand le besoin et l'occasion le demanderment, ou que si le roi d'Espagne premoit le parti d'abandonner des vues éloignées, il devoit tirer de ceux qui profiterment de ce sacrifice des engagements à soutenir ses droits en Italie. Alberoni ajoutoit à ces raisonnements des lamentations sur l'inaction du roi d'Espagne, tandis que le Régent n'oublioit rien pour se fortifier au cas qu'il arrivét en France ouverture à succession.

Les manéges du ministère anglois étoient infinis sur ce traité avec la France. Quoique ils en sentissent la necessité par rapport à la tranquillité intérieure de la Grande-Bretagne et à leurs vues au dehors, ils l'éludoient pour le prolonger, afin d'entretenir la défiance de leur nation à l'égard de la France, et de se conserver le prétexte d'avoir des troupes en Angleterre et des subsides du Parlement. Ainsi ils transférèrent la négociation de Paris à la Huye, où ils firent communiquer le traité au pensionnaire, à Buywenworde qui revenoit de l'ambassade de Londres, et à l'ambassadeur de France, bien moins pour en faciliter la conclusion que pour intéresser les Hollandois dans les demandes de l'Angleterre. Stairs, piqué de se voir enlever la conclusion d'une négociation commencée par lui et si avancée, se mit à déclamer contre les ministres de France. qui, à l'entendre, avoient changé toutes les dispositions si favorables que le Régent lui avoit témoignees, et ne cessa de mander au roi d'Angleterre de se défier de ce prince, qui ne vouloit que la tromper et favoriser le Prétendant. Le singulier de ce projet de traité envoyé à la Haye fut qu'il n'y étoit pas fait la moindre mention du traité d'Utrecht, ni des garanties réciproques des successions aux couronnes de France et d'Angleterre, deux articles néanmoins qui devoient être la base d'une alliance à faire pour maintenir le repos de l'Europe. On soupconna que c'étoit l'effet des avantages obtenus par

les derniers traités de commerce faits entre l'Espagne et l'Angleterre, que celle-ci ne vouloit perdre pour rien, et que c'étoit pour la même raison que Stanhope n'avoit pas témoign : le moindre chagrin à Monteleon, lorsqu'apres avoir vivement poursuivi la conclusion d'une alliance avec l'Angleterre, l'ambassadeur espagnol avoit cessé tout à coup d'en parler.

Les mécontents se multiplicient en Angleterre, la fermentation grande menacoit d'une révolution, la division de la famille royale étoit extrême. On a vu en son lieu laventure de l'epouse du roi Georges longtemps avant qu'il fût électeur et roi, et la catastrophe termble du comte de Königsmarck. Le roi Georges ne pouvoit souffrir le prince de Galles, qu'il ne croyoit pas son fils, et l'aversion étoit réciproque. Prêt à passer la mer, il laissoit ce prince régent avec toute l'apparence de l'autorité, sans aucune en effet par ses ordres et ses instructions secrètes, en sorte que le prince de Galles n'eut pas le pouvoir de conférer ni de changer les charges, ni de convoquer ou de séparer le Parlement. Une telle limitation lui fit refuser la regence. Son pere le menaça de faire venir d'Allemagna son frere l'évêque d'Osnabruck, et de la lui donner, ca qui engagea le fils à l'acceptor. On étoit surpris avec raison que dans une conjoncture où les Anglois eux-mêmes s'attendoient à voir chez eux les plus étranges scènes, le Regent preferat une alliance avec eux au parti de fomenter un fea qui pouvoit embraser l'Angleterre.

La surprise étoit pareille de voir dans ces temps si critiques le roi Georges, faire le voyage d'Allemagne. Lui et le roi de Prusse, son gendre, étoient inquiets des projets l'un de l'autre. Le dernier visoit à s'emparer des duchés de Berg et de Juliers, si l'electeur palatin venoit à manquer, parce que l'inegalité de son mariage excluroit les enfants qu'il en pourroit laisser des fiefs et des dignités de l'Empire. Il comptait que la France ammeroit mieux ces

<sup>4.</sup> Escluerort, an munuscrit.

Etats entre ses mains qu'en la disposition de l'Empereur. Il sembloit aussi se détacher de l'intérêt de ses allies, dont il n'approuvoit pas les entreprises sur le pays de Schonen. Il auroit vu avec jalousie son beau-pere réussir à faire stathouder d'Hollande l'évêque d'Osnabruck son frere, à quei il craignoit qu'il ne travaillat; et en même temps qu'il cultivoit bassement l'Empereur, il en étoit mecontent et déclaroit qu'il n'avoit aucune négoc ation avec lui. Penterrieder profitoit de la mauvaise numeur de Stairs et de ses confidences pour tenir les ministres impériaux avertis de l'état de la négociation de la France avec l'Angleterre, qu'ils traversoient de tout leur pouvoir.

Stairs en l'entamant n'avoit jamais eu dessein de la conclure. Ses protecteurs à Londres avoient trop d'intérêt à montrer toujours le fantôme du Prétendant secretement appuyé des secours et des desseins de la France, pour conserver une armée en Angleterre et une source assurée de subsides. Ils n'avoient osé s'opposer de front à la négociation; mais ils n'en vouloient pas la conclusion, et ils en étoient bien assurés entre les mains de Stairs. Le transport de la négociation en Hollande leur fut donc, et à lui, également sensible, et Stairs n'oublia rien pour la traverser.

La disgrâce du duc d'Argyle, favori et premier gentilhomme de la chambre du prince de Galles, retarda le depart du roi d'Angleterre. Il fit demander à ce duc la démission de ses charges de général de l'infanterle, de colonel du régiment de gardes bleues, et de son gouvernement de Minorque, qu'il envoya sur le champ. Le roi avoit compté qu'après cet éclat le prince de Galles n'oseroit ne pas demander au même due la demission de sa charge de premier gentilhomme de sa chambre; nonseulement il ne le fit pas, mais il se piqua d'hommeur de le soutenir dans sa disgrâge. Le due de Malkorough, qui végétoit encore parmi ses ap paraires, a menu d'Argyle, et qui vouloit élever sur ses rames Carlogan sa créature,

SAINT-SIMON KILL

poussoit le roi. On crut que la princesse de Galles y entra aussi contre Argyle, confident des galanteries de son époux. Le comte d'Isla, frère d'Argyle, fut enveloppé dans sa disgrace. Le prince de Galles se prit aux ministres de son père, jura leur perte, et résolut de se réunir aux torys. Stairs, instruit de la situation intérieure de l'Angleterre, en craignit les suites et redoubla de mensonges et d'artifices pour empêcher le traité avec la France, laquelle auroit dû en être bien dégoûtée; mais le Régent ne voyoit que par Noailles, Canillac et du Bois, lequel bâtissoit tous ses desseins personnels sur l'Angleterre, dont par conséquent it vouloit, à quelque prix que ce fût, l'alliance étroite avec la France, où it nous faut présentement renourner.

## CHAPITRE V.

Asserblées d'hugnenots dissipées; le Régent tenté de les rappeler, me le propose. - Avenglement du Regent sur l'Angleterre. - Je detou me le Régent de rappeler les huguenots. - Mort de Bréauté, dernier de son nom. - Mort de la Connelaye, de Chaimazel et de Greder - Mort de l'archevêque de Tours; sa naissance et son mérite. - Mort de la Porte, premier président du parlement de Metz, à qui Chaseaux succède. — Anecdote curieuse sur M<sup>(1)</sup> de Chausseraye. — Mort de Cam, sa charge de grand maréchal des logis et son brevet de retenue donnes à son fils enfant. -- Mort de la duchesse de la Fen Hade. -- Mort de la jeune Castries et de Mort d'une bâta de non reconnue de Monseigneur, --Maria je du comte de C or avec M is de Milandon; hardies pretentous de cette veuves Mariage de Rothelm avec Mila de Claire. -Le l'allement containe à s'o poser au retablissement de la charge des pos es et de ce e des átiments; motifs de sa conduite, et ses appuis. - Il disjute la presiance au Régent à la procession de l'Assor plan, et l'empêche de s'y trouver; audace de certe prétention, qui se dé ruit d'et e-mome par droit et par fait, expliqués même. a l'egard de seizneurs particulières. Comment l**e terme de gentils**homnes doit è re pris. - Linta e da Rigent avec le Parlement, du Par éasent avec lui, et la mierne avec ce piè ce à l'èga didu Par-



<sup>1</sup> Yoyez to no IV, p. 165 et nove I.

[3746]

lement. — Pension de six millo (l.vres) dennée à Melsons, et un régiment de dragons à Rion. — Pensions dites de Poutoise, deut une donnée au président Aligre.

Les huguenots, dont il étoit demeuré ou rentré beaucoup dans le royaume, la plupart sous de feintes abjurations, profitoient d'un temps qui se pouvoit appeler de liberté en comparaison de celui du feu Roi. Ils s'assembloient clandestinement d'abord et en petit nombre; ils prirent courage apres sur le peu de cas qu'on en fit, et bientôt on eut des nouvelles d'assemblées considérables en Poitou, Saintonge, Guyonne et Languedoc. On marcha même à une fort nombreuse en Guyenne, où un prédicant faisoit en pleine campagne des exhortations fort vives. Ils n'étoient point armés et se dissiperent d'abord : mais on trouva tout près du lieu où ils s'étoient assemblés deux charrettes toutes chargées de susils, de basonnettes et de pistolets. Il y eut aussi de petites assemblées nocturnes vers les bouts du faubourg Saint-Antoine.

Le Régent m'en parla, et à ce propos de toutes les contradictions et de toutes les difficultés dont les édits et déclarations du feu Roi sur les huguenots étoient remplis 1. sur lesquels on ne pouvoit statuer par impossibilité de les concilier, et d'autre part de les exécuter à l'égard de leurs mariages, testaments, etc. J'étois souvent témoin de cette verile au conseil de régence, tant par les proces qui y étoient evoqués, parce qu'il n'y avoit que le Roi qui put s'interpréter soi-même dans ces diverses contradictions, que par les consultations des divers tribunaux au chancelier sur ces matières, qu'il rapportoit au conseil de régence pour y statuer. De la pla nte de ces embarras, le Régent vint à celle de la cruaute avec laquelle le feu Roi avoit traite les huguenots, à la faute même de la révocation de l'édit [de] Nantes, au préjudice immense que l'État en avoit souffert et en souffroit encore dans sa

## 1. Rempiles, an manuscrit.

dépopulation, dans son commerce, dans la haine que ce traitement avoit allumée chez tous les protestants de l'Europe. l'abrège une longue conversation où jusque-là je n'eus rien à contredire. Apres bien du raisonnement très-solide et très-vrai, tant sur le mai en sol que sur la maniere douce et sure d'éteindre peu à peu le protestantisme en gagnant les ministres, en ôtant tout exercice de cetta religion, en excluant de fait de tout emploi quel qu'il fût les huguenots, le Régent se mit sur les réflexions de l'État ruine où le Roi avoit réduit et laissé la France. et de la sur celle du gain de peuple, d'arts et d'argent et de commerce qu'elle feroit en un moment par le rappel si desiré des huguenots dans leur patrie, et finalement me le proposa. Je ne veux accuser personne d'avoir auggére au Régent une telle pensee, parce que je n'ai jamais su de qui elle lui étoit venue; mais dans l'extrême desir où il n'avoit cessé d'être de s'alher étroitement avec la Hollande, surtout avec l'Angleterre, depuis qu'il étoit possedé par le duc de Nozilles, Canillac et l'abbé du Bois, et où il éloit plus que Jamais, les soupçons se sont pas difficiles. Il croyoit par ce rappel flatter les puissances maritimes, leur donner la plus grande marque d'estime, d'amitié, de complaisance et de condescendance, tout cela pare de la persuasion de ranimer, d'enrichir de faire refleurir le royaume en un instant.

Stairs, conduit et appuyé de trois ai bons seconds, avoit en l'adresse de voiler au Regent ce qui ne l'étoit à personne, m à lui-même, quand il y vouloit faire réflexion, et de l'intimider sur les grands coups que l'Angleterre alliée, comme il le disoit, pouvoit faire à tous moments pour ou contre la France, et en particulier pour ou contre lui Pour pre qu'on tot instruit de la situation intérieure de l'Angleterre, travaillee de toutes especes de divisions et de l'ementations, du mépris general du gouvernement, du nombre infini de mécontents, de la jalousie de commerce et de paissance dela les grandes mers, qui na laissoit que de beaux dellors entre la Hollande et l'Angle-

terre, de tout ce que notre union avec l'Espagne cut encore pu y influer à l'avantage commun des deux couronnes, la sujétion, les embarras, le malaise où les affaires du nord, les usurpations sur la Suède, et fant d'autres choses qui y étoient relatives, tenoient le roi Georges par rapport à ses alliés du nord et à l'Empereur, on voyoit à plein que la France n'avoit rien à craindre d'elle, aussi peu à en espérer; qu'au contraire c'étoit l'Angleterre qui avoit tout à craindre de la France, au dedans d'elle-même et au dehors, et que le Régent, s'il cht voulu, auroit pu y allumer un embrasement de longues années, dont la France auroit infiniment pu profiter en Europe et dans le nouveau monde, ou y faire naître une révolution qui auroit aussi eu ses avantages pour elle, en opérant le renvoi de la maison d'Hanovre en Allemagne, d'où il ne lui auroit pas été aisé de remonter sur le trône dont les Anglois eux-mêmes l'auroient fait descendre. Une telle méprise dans un prince d'ailleurs si éclairé me faisoit gémir sans cesse sur l'État et sur lui, et chercher souvent et toujours inutilement à lui dessiller les yeux sur une duperie si grossiere et si importante. Le lui avois plusieurs fois tiré de l'argent pour le Pretendant à l'insu de tous ses ministres ; je ne m'étois pas tenu sur l'infame affaire de Nonancourt, sur les allures de Stairs, ni sur le malheur du manyais succes d'Écosse, Il me croyoit trop jacobite: il se persuadoit que ma hame pour Noailles et mon éloignement de Canillac m'en donnoit pour les Anglois, qu'its portoient; et la défiunce de ce prince, qui n'épargnoit pas même ses plus reiterées expériences, et qui gâtoit tout, presque autant que sa foiblesse et un facilité. Otoit toute la force à l'evidence de mes raisons.

Je fus plus heureux à l'égard des huguenots. Je sentis à la preface qu'il employa, et dont je viens de parier, que son desir étoit grand, mais qu'il comprenoit le poids et les suites d'une telle résolution, à laquelle il cherchoit des approbateurs, je n'ose dire des appuis, Je profitai

sur-le-champ de cette heureuse et sage timidité, et je lui dis que, faisant abstraction de ce que la religion dictoit là-dessus, je me contenterois de lui parler an langage qui lui seroit plus propre. Je lui représentai les désordres et les guerres civiles dont les huguenots avoient été cause en France depuis Henri II jusqu'à Louis XIII; combien de ruines et de sang répandu; qu'à leur ombre la Ligue s'étoit formée, qui avoit été si pres d'arracher la couronne à Henri IV; et tout ce qu'il en avoit coûté en tout genre aux rois et à l'État, et pour les huguenots et pour les liqueurs, les uns et les autres appuyés des puissances étrangères, desquelles il falloit tout souffrir, tandis qu'elles nous meprisoient, et savoient profiter de nos misères, au point qu'Henri IV n'a dû sa couronne qu'au nombre de ceux qui pretendoient l'emporter chacun pour soi : le duc de Guise, le fils du duc de Mayenne, le marquis du Ponti. l'infante fille de Philippe II, et jusqu'au duc Charles-Emmanuel de Savoie, et ensuite à sa valeur et à sa noblesse. Je lui fis sentir ce que c'étoit dans les temps les moins tumultueux et les plus supportables, que des sujets qui, en changeant de religion, se donnoient le droit de ne l'être qu'en partie, d'avoir des places de sureté, des garnisons, des troupes, des subsides; un gouvernement particulier, organise, républicain; des privilèges, des cours de justice érigees expres pour leurs affaires, même avec les catholiques; une société de laquelle tous ses membres dependoient; des chefs elus par eux: des correspondances etrangeres, des deputes à la cour sous la protection du droit des gens; en un mot, un État dans un État, et qui ne dépendoient du souverain que pour la forme, et autant ou si peu que bon leur sembloit; toujours en plaintes et prêts à reprendre les armes, et les reprenant toujours tres dangereusement pour l'État.

Je lui remis devant les yeux toutes les peines qu'ils



<sup>4.</sup> File du duc de Lorraine et de Claude de France.

avoient données à Henri IV dans ses années les plus florissantes, et après l'edit de Nantes, et les inquiétudes que lui avoit causées jusqu'à sa mort l'ingratitude et l'ambition du maréchal de Bouillon, depuis qu'il lui eut deux fois procure Sedan, qui machina sans cesse contre lui et contre Louis XIII. et dont le but éloit de se faire le chef des huguenois de France, sous la protection déclares d'une puissance étrangere, à quoi, au moins pour le nom et le commandement militaire, le duc de Rohan parvint depuis. Je lui retraçai les travaux heroliques du Roi son grand-père, qui abattit enfin cet hydre i à force de courage, et qui a mis le feu Roi en état de s'en délivrer tout à fait et pour jamais, sans autre combat que l'exécution tranquille de ses volontés, qui n'ont pu trouver la moindre résistance. Je priai le Régent de réflechir qu'il jouissoit maintenant du bénéfice d'un si grand repos domestique, que c'étoit à lui à le comparer avec tout ce que je venois de lui retracer, que c'étoit de cette douce et paisible position qu'il falloit partir pour raisonner utilement sur une affaire, ou plutôt pour être convaincu qu'il n'étoit pas besoin d'en raisonner, ni de balancer s'il falloit faire ou non, dans un temps de paix où nulle puissance ne demandoit rien là-dessus, ce que le feu Roi avoit en le courage et la force de rejeter avec indignation, quoi qu'il en put arriver, quand epuise de bles, d'argent, de ressources et presque de troupes, ses frontières conquises et ouvertes, et à la veille des plus calandienses extrémités, ses nombreux ennemis voulurent exiger le retour des huguenots en France comme l'une des condi-Sons sans laquelle ils ne vouloient point mettre de bornes à leurs conquêtes ni à leurs pretentions, pour finir une guerre que ce monarque n'avoit plus aucun moyen de soutenir.

Je fis après sentir au Régent un autre danger de ce rappel. C'est qu'après la triste et cruelle expérience que

<sup>1.</sup> Saint-Simon fait kydre du masculin.

les huguenots avoient faite de l'abattement de leur puissance par Louis XIII, de la révocation de l'édit de Nantes par le feu Roi, et des rigoureux traitements qui l'avoient suivie et qui duroient encore, il ne falloit pas s'attendre qu'ils s'exposassent à revenir en France sans de fortes et d'assurées précautions, qui ne pouvoient être que les inémes sous lesquelles ils avoient fait gemir cinq de non rois, et plus grandes encore, puisqu'elles n'avoient pu empêcher le cinquieme de les assujettir enfin, et de les livrer pjeds et poings liès à la volonté de son successeur, qui les avoit confisqués, chassés, expatriés. Je finis par supplier le Régent de peser l'avantage qu'il se représentoit de co retour, avec les désavantages et les dangers infinis dont il étoit impossible qu'il ne fût pas accompagné; que ces hommes, cet argent, ce commerce, dont il croyoit en accroître au royaume, scroient hommes, argent, commerce ennemis et contre le royaume; et que la complaisance et le gré qu'en sentiroient les puissances maritimes et les autres protestantes, seroit uniquement de la faute incomparable et irréparable qui les rendroit pour toujours arbitres et maltres du sort et de la conduite de la France au dedans et au dehors. Je conclus que, puisque le feu Roi avoit fait la faute beaucoup plus dans la manière de l'exécution que dans la chose même. il y avoit plus de trente ans, et que l'Europe y étoit maintenant accoutumee, et les protestants hors de toute raisonnable espérance là-dessus, depuis le refus du feu-Roi, dans la plus pressante extrémité de ses affaires, de rien écouter là-dessus, il falloit au moins savoir profiter du calme, de la paix, de la tranquillité intérieure qui es étoit le fruit, et de gaieté de cœur, et moins encore dans un temps de régence, se rembarquer s dans les malheurs certains et sans ressource qui avoient mis la France sens dessus dessous, et qui plusieurs fois l'avoient pensé renverser depuis la mort d'Heari Il jusqu'à l'édit de Nantes.

<sup>\$.</sup> Ne pas se rembarquer,

DE RAPPELER LES SUGUENOTS.

et qui l'avoient toujours très-dangereusement troublée depuis cet édit jusqu'à la fin des triomphes de Louis XIII h la Rochelle et un Languedoc. A tant et de si fortes raisons le Régent n'en out aucunes à opposer qui pussent les balancer en aucune sorte. La conversation ne laissa pas de durer encore; mais depuis ce jour-là il ne fut plus question de songer à rappeler les huguenots, ni de se départir de l'observation de ce que le feu Roi avoit statue à leur égard, autant que les contradictions et quelques impossibilités effectives de la lettre de ces diverses ordonnances en rendirent l'exécution possible.

Bréauté mourut jeune et sans alliance, en qui finit une des meilleures maisons de Normandie. Il étoit fils du cousin germain du gros Bréauté, mort en 1708, dont j'ai parle en son temps, que j'avois fort connu à l'hôtel de Lorges, lequel étoit fils du frère cadet de Pierre de Bréauté. qui se rendit célebre avant l'age de vingt ans, par son combat de vingt-deux contre vingt-deux, sous Bois-le-Duc, où il acquit tant de gloire, et ses ennemis tant de honte par leurs supercheries, que Grobendunck, gouverneur de Bois-le-Duc, couronns en le faisant assassiner entre les portes de sa place en 1600. La père de Bréauté. de la mort duquel je parle, étoit mort assez jeune, en 1711, maître de la garde-robe de M. la duc d'Orléans, dont je fis donner la charge à son fils.

La Connelaye et Chalmazel moururent un ce même temps, tous deux lieutenants généraux qui s'étoient fort distinguée. L'un avoit ôté capitaine aux gardes, et fort du grand monde; il étoit gouverneur de Belle-Isle; l'autre avoit commandé le régiment de Picardie avec grande estime et considération, c'étoit la douceur et la vertumême. Il étoit fort vieux, et avoit le commandement de Toulon. Chalmasel, premier maître d'hôtel de la Reine. est son neveu. Des Fourneaux, homme de fortune, mais de valeur et de mérite, officier genéral et lieutenant des gardes du corps, cut le gouvernement de Belle-Isle. Greder, lieutenant général fort estimé, mourut aux caux de

ŀ

Bourbound. Il avoit un régiment allemand qui lui valoit beaucoup, et qui fut donné au neveu du baron Spaar, qui avoit longtemps servi en France, qui y fut depuis ambus-sadear de Suede, et qui y est mort senateur, toujours le cœur françois, un des plus galants hommes et des mieux faits qu'on pût voir, avec l'air le plus doux et le plus militaire.

L'archevêque de Tours mourut aussi à Paris, où les affaires de la constitution l'avoient retenu malgré lui. Il étoit un des prélats de France le plus estinié pour son savoir, sa vertu, sa résidence et son application épiscopale. Il avoit été longtemps auditeur de rote avec beaucoup de réputation, et connoissoit parfaitement la cour de Rome. C'etoit un homme doux et d'esprit, fort attaché nux libertes de l'Église gallicane, étroitement uni au cardinal de Nouilles dans l'affaire de la bulle, qui y perdit un exellent consed et un ferme appui, en un mot un vrai gentahomme de bien et d'honneur, et un excellent et courageux évêque. Il s'appeloit Isore d'Hervault, de maison ancienno et bien alliec, et qui avoit eu en divers temps des emplois distingués. Il étoit issu de germain du duc de Beauvillier, qui, malgré la difference de sentiments. en faisojt grand cas et l'aimoit fort.

La Porte, premier président du parlement de Metz, mourat à quatre-vingt-six ans. Il avoit été premier président du parlement de Chambery. Il étoit du pays, et s'attacha à la France quand le maréchal Catinat prit la Savoie. Il eut divers emplois. Le feu Roi l'aimoit et le considéroit. Chaseaux, président à Metz, eut sa place. Il étoit neveu du celebre Bossuet, évêque de Meaux. M. le due d'Orleans, je ne suis par où, avoit pris anciennement de l'amilie pour lui; et comme il étoit assez pauvre et point marié, il lui donna peu après une fort bonne abbaye dans Metz.

Le maréchal de Villeroy mena promener le Roi chez Mes de Chausseraye, qui s'étoit fait donner, puis fort amister et accroître une petite maison au bois de Bonlogne, tout près du château de Madrid, dont les promenades étoient charmantes, et où elle annisa le Roi de mille choses qu'elle avoit curieusement rassemblées: car elle étoit fort riche, et avoit en tout un goût exquis. Quoique j'aie parlé ailleurs de cette singulière fille et de son caractère, il s'en faut bien que j'en aie tout dit. Elle avoit plu au feu Roi autrefois, et en petit étoit devenue une autre Mas de Soubise. Il y paroissoit encore bien moins au dehors; mais les particulters cloient plus intimes, quoique moins utiles pour elle, parce qu'elle n'étoit pas dans une position à cela, sans famille, et a peu pres sans nom. Le Roi et elle s'ecrivoient souvent, et souvent il la faisoit venir à Versailles, saps que personne s'en doutât, ni qu'on sût ce qu'elle y faisoit. Le prétexte étoit de ven.r voir la duchesse de Ventadour et Madame. Bloin étoit celui par qui passoient les lettres et les messages, et qui l'introduisoit chez le Roi par les derrières dans le plus grand secret.

Le Roi se plaisont fort avec elle, parce qu'elle étoit fort amusante et divertissante quand il lui plaisoit, qu'elle avoit l'art de lui cacher son esprit, qui etoit son soin le plus attentif et le plus continuel, et qu'elle faisoit resbien l'ingénie et la personne indifférente qui ne prenoit part à rien, ni parti pour personne. Par cet artifice elle avoit accoutumé le Roi à ne se défier point d'elle, à se mettre à son aise, à lui parler de tout avec confiance, à goûter même ses conseils, car ils en étoient là ensemble, et il est incroyable combien elle a su par la servir et nuire à quantité de gens, sans que le Roi s'apercût qu'elle se souciat le moins du monde des personnes dont ils se parloient. Les ordres qu'il donna souvent en sa faveur aux contrôleurs généraux les uns apres les autres, et qui l'enrichment extrêmement, n'ayant rien d'elle, dont elle sut bien profiter pour se les rendre souples, sans toujours recourir an Roi, firent bien douter de quelque chose dans l'intérieur du ministère et de la plus intrinseque cour, mais non pas de

toute l'étendue de sa faveur, qui a duré autant que la vis du Roi.

Elle étoit amie du cardinal de Noailles; et parmi bien de fort mauvaisse choses, elle en avoit quelques bonnes. Les scéleratesses qui se faisoient pour l'opprimer la révoltoient en secret. Elle avoit la force d'y parottre au moins indifferente pour en découvrir davantage, et de cacher avec grand soin son amitié et son commerce avec le cardinal de Noailles. Le prince de Rohan, pour qui son frère n'avoit point de secret, et qui étoit son conseil intime, ne bougeoit de chez la duchesse de Ventadour, le cardinal de Roban aussi tant qu'il pouvoit, lle la ménagegient infiniment pour leurs vues, et comme on ne peut avoir moine d'esprit et de sens qu'elle en avoit, qui se réduisoit à l'air, à l'habitude, au langage et aux manières du grand monde et de la cour, dont elle étoit esclave, elle étoit aisement entrée dans tout avec eux par amitié, et par être touchée de leur confidence sur les affaires de la constitution, qui étoit la grande, la superieure, celle de tous les jours, et qui influoit puissamment sur toutes les autres en ce temps-là. Les Rohans, accoutumés à l'intimité qui étoit de tous les temps entre Mar de Ventadour et Mue de Chausseraye, et qui recevoient d'elle toutes sortes de flatteries, no se cachoient point d'elle pour parler à Me de Ventadour de leurs succes et de leurs projets. Ils eurent l'imprudence de parler devant elle de celui de faire enlever le cardinal de Nouilles allant à Conflans, par ordre du Roi, et de l'envoyer tout de suite à Rome, qui n'attendoit que cela pour le déposer de son siège et le priver de la pourpre, mais qui autrement n'osoit entreprendre ni l'un ni l'autre, quoi que les cardinaux de Rohan et Bissy, le P. Tellier et toute leur cabale cut pu faire pour y déterminer le Pape. C'étoit donc pour eux un coup de partie, quoique un parti forcé. La mine étoit chargoe, où chacun devoit faire son personnage, et le Telher le principal, qui avoit déjà commencé à en parler au Roi.

Chausseraye, de providence, fut le lendemain longtemps avec le Roi, qui avoit travaillé le matin avec le P. Tellier sur cette affaire. Elle trouva le Rol triste et réveur : elle affecta de lui trouver mauvais visage et d'être inquiète de sa santé. Le Roi, sans lui parler de l'enlèvement proposé du cardinal de Noailes, lui dit qu'il étoit vrai qu'il se trouvoit extrêmement tracassé de cette affaire de la constitution ; qu'on lui proposoit des choses auxquelles il avoit peine à se résoudre; qu'il avoit disputé tout le matin là-dessus; que tantôt les uns et tentôt les autres le relayoient aur les mêmes choses, et qu'il n'avoit point de repos. L'adroite Chausseraye saisit le moment, répondit au Roi qu'il étoit bien bon de se laisser tourmenter de la sorte à faire chose contre son gré, son sens, sa volonté : que ces bons Nessieurs ne se soucioient que de leur affaire, et point du tout de sa santé, aux depens de laquelle ils vouloient l'amener à font ce qu'ils desiroient; qu'en sa place, content de ce qu'il avoit fait. elle na songeroit qu'à vivre, et à vivre en repos, les laisseroit battre tant que bon leur sembleroit sans s'en mêler davantage, ni en prendre un monient de souci, bien loin de s'agiter comme il faisoit, d'en perdre son repos, et d'alterer sa santé, comme il n'y paroissoit que trop à son visage; que pour elle, elle n'entendoit rien, ni ne vouloit entendre à toutes ces questions d'école; qu'elle ne se soucioit pas plus d'un des deux partis que de l'autre; qu'elle n'étoit touchée que de sa vie, de sa tranquillité, de sa santé, qu'il ne conserveroit jamais qu'en les laissant entre-battre tant qu'ils voudroient, sans plus s'en embarrasser ni s'en mêler. Elle en dit tant, et avec un air si simple, si indifferent sur les partis, et si touchant sur l'interêt qu'elle prenoit au Roi, qu'il lui repand t qu'elle avoit raison, qu'il suivroit son conseil en tout ce qu'il pourroit là-dessus, parce qu'il sentert que ces genslà le feroient mourir et que, pour commencer, il seur defendroit des le lendemain de lui plus parier de quelque chose qui le peinoit au dernier point, à quoi ils revenoient sans cesse, qu'il avoit eté tout sur le point de leur

nccorder maigré lui, et qu'il ne permettroit pas, et pour cela, comme le plus court', leur fermeroit dès le londemain la bouche là-dessus pour toujours. Chausseraye, ravie, et qui entendoit mieux de quoi il s'agissoit que le Roi ne le pouvoit imaginer, toujours pressante sur santé, vie, repos, confirma le Roi dans cette résolution, le piqua d'honneur d'être leur dupe et leur victime, et fit tant que le Roi lui donns parole positive d'exécuter si bien dès le lendemain ce qu'il venoit de projeter et de lui dire, sans s'en expliquer davantage avec elle, que la chose seroit rompue sans retour, et sans que pas un d'eux osât jamuis lui en parler.

Elle avoit averti le cardinal de Noailles du danger qu'il couroit, et déviter de sortir de Paris, où il étoit adoré et où on n'auroit osé tenter de l'enlever, dont il y avoit dejà quelque temps qu'elle étoit informée par l'inconsidérée conflance de la duchesse de Ventadour. qui lui avoit appris le projet et ses machines, en y applaudissant, et ensuite par les Rohans même. Elle fut au sortir de chez le Roi, passer sa soiree chez la du chesse de Ventadour; elle y trouva la joie peinte sur son visage et sur celui des Rohans. Elle soupa, joua et se retira le plus tôt qu'elle put. Le lendemain elle monta en chaise à quatre heures du matin, se mit à pied à distance, et par l'eglise de Notre-Dame entra dans un recoin de la cour de l'archeveché, où elle fit descendre le cardinal de Noailles par un petit degré; car il se levoit toujours extrêmement matin. Ils entrerent dans un méchant lieu nu et ouvert, où il n'y avoit rien. et où on n'entroit point, parce que cela n'alloit à rien ; et là lui conta sa conversation et son succes de la veille, et, l'assara qu'il n'avoit plus de violence à craindre. Elle ne fut guere plus d'un quart d'houre avec lui, regagna sa chaise de poste et Versailles d'où il ne parut pas qu'elle fût sortie. Elle alia diner chez la duchesse de Ventadour,

<sup>4.</sup> Ry a su manuscrit : a comme plus le plus court. a

et y passa tout le jour et tout le soir pour tâcher à découvrir si le Roi lui avoit tenu parole : elle n'eut satisfaction que tout au soir.

Le prince de Rohan vint avec un air triste et déconcerté, qu'il communiqua à sa belle-mere, qu'il tira à part un moment. Il ne joua point, et demeura seul à rèver dans un coin de la chambre. Chausseraye, qui jouoit, et qui remarquoit tout avec sa lorgnette, quitta le jeu, l'alla trouver, et a'assit auprès de lui, disant qu'elle venoit lui tenir compagnie. Elle se garda bien de lui parler de rico, mais peu à peu conduisit la conversation sur la santé, les vapeurs, les tristesses involontaires, pour lui pouvoir parler de celle où elle le trouvoit. L'hameçon prit dans lu moment. Il lui dit que ce n'étoit pas sans cause qu'il etoit triste; de là à déclamer contre la foiblesse du Roi, qui plusieurs fois avoit été sur le point de consentir à l'enlevement du cardinal de Noailles, qui la veille au matin, en résistant là-dessus au P. Tellier, avoit été dix fois pres à lacher la parole, s'étoit tout à coup ravisé, et ce matin avoit pris à part un moment le P. Telher, et à quelque distance le cardinal de Roban, leur avoit dit qu'il avoit pensé et repensé à l'enlèvement qu'ils lui avoient propose, et dont ils le pressoient sans cesse, et d'un ton de maître avoit ajouté qu'il vouloit bien leur dire qu'il n'y consentiroit jamais, et que de plus il leur defendoit d'y plus songer et de lui en inmais parler; apres quoi, sans laisser un instant d'intervalle, il avoit tourné le dos à l'un et à Fautre. De là le prince de Rohan a declamer et à dire rage. Voilà Chausseraye bien étonnée (car elle faisoit d'elle tout ce qu'elle vouloit) et bien appliquée à n'oublier aucun langage qui pût tirer du prince de Rohan les expédients. s'ils en imaginoient quelqu'un, qui pussent redresser l'affaire, et la conduite qu'ils y alloient tenir, et cependant se délectoitetse moquoit d'eux en elle-même. Elle eut une nouvelle joie de les découvrir effrayés du ton absolu que le Roi avoit pris, découragés et persuades que ce seroit se perdre inutilement que de tenter plus rien sur cet enlèvement.

J'avone Ingénament que j'avois ignoré ces particuliers du Roi, et cette confiance qu'il avoit prise en Mae de Chausseraye, conséquemment cette curieuse anecdots touchant le cardinal de Noailles. Son esprit, tout tourné à l'intrigue, n'en eut pas moins depuis la mort du Roi avec M. le duc d'Orléans, qu'on a vu en son lieu qu'elle avoit fort connu et pratiqué étant à Madame, et toujours depuis, et avec tous les personnages qui lui parurent mériter de s'en occuper. On dit que quand le diable fut vieux il se fit hermite; aussi fit Mue de Chausseraye. Elle se mit dans la devotion. Ses mœurs, sa vic, ses richesses l'effrayèrent. Elle ne sortit plus de son bois de Boulogne, et n'y reçut presque plus personne, quelques instances que ses antis fissent pour la voir. On a vu en son lieu que sa mère, qui étoit Brisauc, avoit épousé en premières noces le marquis de la Porte Vezins, dont elle avoit eu des enfants, et en secondes noces, par amour, le sieur Petit, dont elle eut Me de Chausseraye, qui fut longtemps, même après la mort de sa mère, à ne pouvoir être reçue chez ses parents. Elle s'honoroit fort des la Porte, dont elle étoit sœur utérine, et dans sa retraite elle vit beaucoup l'abbé d'Andiane, qui leur étoit fort proche, homme de beaucoup de monde, de savoir et de piété, peu accommodé, fort retiré. ami intime de tout ce que faussement on traite de jansénistes, et demeurant à la porte des Peres de l'Gratoire de Saint-Honoré. Elle lui a conté tout ce que je viens de rapporter, et bien d'untres choses, et lui a dit que toute son application et tout son savoir-faire aupres du Roi, et qui la mettoit avec lui dans une géne continuelle, etoit de faire l'idiote, l'ignorante, l'indifferente à tout, et de lui procurer le hien-aise d'entière supériorité d'esprit sur elle; que c'étoit uniquement par la qu'elle entretenoit sa faveur et sa confiance, et qu'elle avoit moyen de le conduire souvent où che vouloit; mais que pour y parvenir sans qu'il s'en apprecit, et saus se dementir de toute sa conduite avec lui, il falloit un temps, des tours, une delicatesse et un art qui lui reussit souvent à bien des choses, dont ella

en abandonnoit aussi d'autres, mais qui toutes lui saissient suer sang et eau. Elle consultoit sort cet abbe sur sa conscience, qui lui laissa brûler par scrupule des Memoires très-curieux qu'elle avoit faits, et dont elle lui montra quelque chose. Elle passa les dernières années de sa vie en macérations, en aumônes, en prières, vendit une infinité de bijoux pour en donner l'argent aux pauvres, et priva ses héritiers de sa riche succession, à qui elle l'avoit franchement annoncé, et donna tout par testament à l'hôpital général. Bien des années après sa mort, je connus par des amis communs cet abbe d'Andigné, qui nous conta tout ce que je viens d'écrire, parce que celà m'a semblé digne d'être arraché à l'oubli. Ce ne sut pas sans le quereller avec dépit d'avoir brûlé avec elle de si précieux Mémoires.

Cani, fils unique de Chamillart, mourut à Paris, fort jeune, de la petite vérole, laissant plusieurs enfants tous en bas âge de la sœur du duc de Mortemart. Il fut regretté de tout la monde par la modestie avec laquelle il avoit supporté la fortune de son père et la sienne, son egalite dans leur disgrâce, son courage et son application a la tête du régiment de la marine, dont il s'étort fait beaucoup aimer, qui n'étoit pas chose aisée! avec ce corps. Il avoit une pension particulière de douze mille livres et un brevet de trois cent mille livres sur sa charge de grand marechal des logis de la maison du Roi, dont il ne jouissoit que depuis la mort de Cavoye, duquel il avoit achete la survivance. Ce fut une grande affliction pour Chamillart et sa femme, qui étoient à Courcelles. M. le duc d'Orleans donna la charge et le même brevet de retenue en même temps au fils aîné, qui n'avoit que sept aus. L'àge du Roi ne pouvoit de longlemps donner beaucoup d'exercice à cette charge. Dreux y fut commis jusqu'à ce que son neveu fût en âge. Ce fut bien la plus grande douleur qui pat seriver à Chamillart; mais ce ne fut pas la scale. Six

<sup>1.</sup> Saint-Simon avait écrit d'abord : « qui n'é o t plus per de l'hese, « il. a ensuite ajouté sisée en interligne, en négageant d'effacts pas de. Sant-Sison une.

semaines après, la petite vérole prit à la duchesse de la Feuillade, qui l'emporta en trois jours, dans le dernier abandon de son mari, qui prétexta qu'il ne pouvoit se sequestrer du Palais-Royal, où alors on ne le voyoit presque jamais. Elle n'eut jamais d'enfants, non plus que la première femme d'un si bon mari et d'un si honnête homme.

En ce même temps mourut la belle-fille [de M. de Castries], fort belle, fort jeune, fort sage, et parfaitement au gré de la famille où elle étoit entrée et de tout le monde; et son mari, qui n'y étoit pas moins, et fils unique, sept semaines après, qui fut une affliction à M. et à M<sup>--</sup> de Castries dont ils ne se consolèrent januais. J'ai assez parlé d'eux à l'occasion de leur mariage pour n'avoir rien à y ajouter, sinon qu'ils ne laissèrent point d'enfants.

La bâtarde, non reconnue, de Monseigneur et de la comédienne Raisin, que M<sup>m</sup> la princesse de Conti avoit mariée depuis sa mort à M. d'Avaugour, qui étoit de Touraine, et non des bâtards de Bretagne, mourut aussi sans enfants.

Le comte de Croy, fils du comte de Solre, épousa en Flandres une riche héritière, sa parente, qui s'appeloit Mile de Milandon, et quitta le service. Il passa le reste de sa vie chez lui à accumuler, et prit le nom de prince de Croy, après la mort de son père arrivée en 1718, sans aucun titre, droit ni apparence. Son père n'a jamais porte que le nom de comte de Solre, fut chevalier de l'ordre en 1688, le cinquante-neuviente parmi les gentilshommes, sans nulle difficulté. Sa femme, qui étoit Bournonville, cousine germaine de la maréchale de Noailles. étoit fort assidue à la cour, sans tabouret ni prétention. Depuis la mort du fils, la veuve est venue s'établir à Paris sous le nom de princesse de Croy, a prétendu être assise sans avoir pu montrer pourquoi, ne la pouvant être n'a pas mis le pied à la cour, a eu du cardinal Fleury des regiments pour ses deux fils de préférence à tout le

monde, en a marié un à une fille du duc d'Harcourt, et tse promet bien, à force d'intrigue, d'opinitrete et d'effronterie, de se faire princesse effective pour le rang, dans un pays où il n'y a qu'à prétendre et tenir bon pour réussir, à condition toutefois que ce soit contre tout droit, ordre, justice et raison.

Rothelin épousa en même temps avec dispense la fil e de sa sœur la comtesse de Claire.

M. le duc d'Orléans donna une longue audience au premier président et aux députés du Parlement, sur les remontrances contre l'édit de rétablissement des charges de surintendant des bâtiments et de grand maître des postes, pour le duc d'Antin et Torcy. Rien plus en la main du Roi que ces graces, rien plus étranger à la foule du peuple, de moins contraire au bon ordre et à la police du royaume, rien enfin de moins susceptible de l'opposition du Parlement; mais cette Compagnie, qui avoit des le commencement senti la foiblesse du Régent, et qui l'environnoit de ses émissaires, lesquels, comme il a été expliqué, trouvoient leur compte au métier qu'ils faisoient, sut tourner sa foiblesse en frayeur, lui confester tout avec avantage, et ne perdre aucune occasion de profiter de sa facilité pour établir l'autorité de la Compagnie sur la sienne. Il étoit visible qu'ils ne ponvoient avoir que ce but en celle-ci, qui ne touchoit ni ne blessoit personne, et de se rendre aussi redoutables au Regent et à tout le monde.

Peu de temps après, non contents de lui embler' son pouvoir, ils oserent disputer de rang avec lui, petit-fils de France et régent du royaume, et l'emporter sur ce prince foible et timide. Ces Messieurs, que j'ai nommés ailleurs, qu'il croyoit entièrement attachés à lui, et dont il admiroit l'esprit et les conseils, mais qui se jouoient de lui avec tout son esprit, sa pénetration, sa defiance, et le vendoient continuellement au Parlement, lui mirent en

<sup>1.</sup> Voyez tome 1, p. 46 et note 1, et tome II, p. 245 et note 1,

lète qu'il feroit chose fort décente et fort agréable au peuple d'aller à la procession de Notre-Dame, le jour de l'Assumption, instituée par le vœu de Louis XIII, à laquelle assistent le Parlement et les autres Compagnies. Ce prince n'aimoit ni les processions ni les cerémonies; il falloit un grand ascendant sur son esprit pour lui persuader de perdre toute une après-dinée à l'ennui de celle-là. Il y consentit, le déclara, manda toute sa maison pour l'y accompagner en pompe, mais deux jours devant l'Assomption, il eut lieu d'être bien surpris quand le premier président lui vint déclarer qu'il crovoit qu'il étoit de son respect, sur ce qu'il avoit appris qu'il comptoit ussister à la procession de Notre-Dame, de l'avertir que le Parlement, s'y trouvant en corps, ne pouvoit lui céder, et que tout ce qu'ils pouvoient de plus pour lui marquer leur respect étoit de prendre la droite et de lui laisser la gauche. Il ajouta que leurs registres portoient que Monsieur Gaston, fils de France, oncle du feu Roi, étant lieutenant général de l'État, s'étoit trouvé à cette procession dans la minorite du feu Roi, et y avoit marché à la gauche du Parlement, qui avoit eu la droite. Ces Messieurs prétendent tout ce qu'il leur platt, et maîtres de leurs registres y mettent tout ce qu'il leur convient; c'est pour cela qu'ils en ont de secrets, d'où ils font passer dans les publics ce qu'ils jugent à propos en temps convenable. La simple proposition de préceder un petit-fils de France, régent du royaume, en procession publique, et par respect croire s'abaisser beaucoup que se contenter de prendre sur lui la droite, dispense de toutes réflexions. Ce sont les mêmes qui ont osé opiner longtemps aux lits de justice avant les pairs, puis avant les fils de France. enfin entre la Beine, lors regente, et le roi Louis XIV son fi s, et qui contesterent contradictoirement et crièrent si haut lorsqu'en 1664 Louis XIV les remit juridiquement, étant en son conseil, par arrêt, en leur ancien rang naturel d'opiner apres les pairs et les officiers de la couronne.

Le Parlement est, comme on l'a vu à l'occasion du bonnet, une simple cour de jurisdiction pour rendre aux sujets du Roi justice, suivant le droit, les contumes et les ordonnances des rois, on leur nom, et dont les officiers sont si bien, à titre de leurs effices, du corps du tiers état, que s'il se trouvoit entre eux un noble de race deputé aux états généraux, sa noblesse ne lui serviroit de rien, mais son office l'emporteroit et le placeroit dans la chambre du tiers état de l'ordre duquel il scroit. Le Parlement fait done partie du tiers etat. Il est, par conséquent, bien moindre que son tout. Les états généraux tenant, le Parlement oseroit-il imaginer, non pas de precéder, mais de marcher à gauche et sur la même ligne du tiers etat? et le mame tiers état, je dis plus, l'ordre de la noblesse, si distingué du tiers état aux états généraux, oseroit-il disputer la préséance en quelque lieu, céremonie on occasion que ca soit à un petit-fils de France. régent du royaume? Catte gradation si naturelle sante aux yeux, et je ne pense pas même que les trois ordres du royaume assembles en fissent la difficulté à un petitfils de France, qui même ne seroit pas regent, bien moins oncore l'étant. Que si le Parlement allegue que les grandes sanctions se font maintenant dans son assemblée. on a montré comment cela est arrivé, et qu'encore aujourd'hui elle en est incompétente si les pairs n'y sont appelés et présents. Mais sans recourir à l'evidence du droit, et s'en tenant au simple fait, le Cérémontal francorsi, imprime il y a longtemps, rapporte qu'Henri II la Reine après lui, puis

1. Plusieurs princes, barons, chevaliers de l'ordre, gentilshammes et dames, portant tous un cierge allumé à la procession; puis venoient ceux de la cour de Parlement, vêtus de leurs mortiers et robes décarlate; à côté d'eux, Messieurs des comples, etc., p. 951, tome II.

De Théodore Godefroy, 1619, in-in. C'est de l'edition de 1619, in-fol, que les citations de Saint-Simon sont firées. Ces citations ne sont pas toujours textuelles.

- 2. A la procession pour la prise de Calais, depuis la Sainte-Chapelle jusqu'à Notre-Dame, le dimanche 26 janvier 1557, p. 955 :
- Roi portant.... A ses côtes le prince de Condé, prince du sang, et le duc de Nevers, pair de France; la Reine après ledit seigneur; après elle la reine d'Écosse et Mesdames, filles dudit seigneur, les duchesses, comtesses, etc., au milieu de la rue; à la dextre, ladite cour de Parlement; à la senestre, au-dessous des présidents, et d'aucuns anciens conseillers (c'est-à-dire non vis-à-vis de ceux-là, la chambre des comptes.
- 3. A la procession en reparation d'un sacrilége, faite à Sainte-Geneviève, 27 décembre 1563, p. 956 :
- on s'assembloit) le Roi, la Reine, Monseigneur frère du Roi, Madame sœur du Roi, et leur suite (trois cardinaux, cinq évêques), les princes dauphin d'Auvergne et de la Roche-sur-Yon (princes du sang', les ducs de Guise, Nemours, Aumale, le marquis d'Elbœuf, la princessa de la Roche-sur-Yon, la duchesse de Guise, plusieurs autres chevaliers de l'ordre, seigneurs, dames et demoiselles..., l'archevêque de Sens portant l'hostic sacrée sous un poèle, dont les bâtons de devant étoient soutenus devant par les ducs de Nemours, Aumale et marquis d'Elbœuf, derrière par le prince dauphin d'Auvergne et le duc de Guise. Après lesdits Roi et Reine et leur suite marchoit ladite cour (de Parlement) à dextre, les prévôts, échevins et officiers de Ville à senestre, etc. »
- 4. A la procession de Sainte-Geneviève faite le dimanche 10 septembre 1570, où le Roi voulut assister avec tous, et ou ni lui ni la Reine ne se trouverent, p. 960 et 1 :
- .... Les châsses (et leur accompagnement). Suivoient immédiatement les dits évêques (de Paris) et abbé (de Sainte-Genevieve), MM. les duc de Montpensier, prince
  - 1. Saint-Simon a souligné les mots que nous imprimons en italique.

dauphin (son fils), duc d'Uzès, maréchal de Vieilleville, comtes de Retz et de Chavigny (etc.), et plusieurs seigneurs et gentilshommes. Après suivoient les huissiers de la cour, groffier et quatre notaires; de Thou, premier président, les présidents Baillet, Seguier, Prevost et Hennequin, leurs mortiers desaus leurs têtes (et tout le Parlement), tenant l'un des côtés à dextre (etc.). (Ne dit de la seance de l'église, où il n'y avoit ni chambre des comptes ni autre cour que la Ville et l'Université, ni à la procession, que ces deux mots : La messe célébrée dans Sainte-Ceneviève par l'évêque de Paris) Étant l'abbé de Sainte-Geneviève en une chaire en bas du rang des présidents, et ayant le premier lieu.... Parce que la messa étant dite, les susdits de Montpensier, prince, duc, comtes et chevaliers de l'ordre, ensemble la cour de Parlement se retirerent chacun où bon lui sembla. »

- 5. A la procession à Saint-Denis pour la remise des corps saints en leurs places, descendus au commencement des troubles, faite le jeudi 8 mars 1571, p. 964 :
- Premièrement murchoient les religieux de Saint-Denis.... Me le duc d'Anjou portant la couronne, le Roi, les sieurs d'Aumale et de Nevers, suivis de plusieurs autres seigneurs. Suivant laquelle declaration de la volonté du Roi (touchant la préséance de la Ville sur la cour des monnoies), elle marcha apres la chambre des comptes et deux à deux, du côte senestre, la cour de Parlement et des aides tenant la dextre.

Je n'ai copié que les endroits qui sont à la chose, marqué de points ce qui n'y sert de rien sans le copier, et mis entre deux crochets de parenthèse quelques mots qui ne sont pas dans le Cérémonial, pour her ou expliquer ce qui en est. On voit donc ici cinq processions, dont les jours et les années sont marqués, les occasions qui les causèrent, et les lieux où elles se firent. Rien de plus net que l'énoncé de la première. On y voit après le Roi et la Reine, plusieurs princes, barons, chevaliers de l'ordre, gentilehommes et dames portant un cierge allumé à la pro-

cession; PUB1 venoient ceux de la cour de Parlement, vêtus de leurs mortiers et robes d'écarlate. Ce puis venoient décide bien clairement que le Parlement étoit précédé par tous ces seigneurs et dames, et qu'ils étoient bien en rang et en cérémonie, puisqu'ils portoient des cierges. A l'égard du terme de gentilshommes, il ne doit pas être entendu de simples gentilshommes comme il s'entend communément aujourd'hui. Alors n'étoit pas marquis, comte, baron qui vouloit, et gentilshommes significit alors des seigneurs aussi qualifiés, et souvent plus en grandes charges, que les marquis, comtes, etc., et souvent leurs freres, encles, neveux et enfants. Cet usage ancien d'appeler de tels seigneurs du nom de gentilshommes est encore demeuré dans l'ordre du Saint-Esprit, où on nomme de ce nom tous les chevaliers non princes ni ducs; et on y dit marcher ou seoir, ou être reçu parmi les gentilshommes, qui est un reste du style d'autrefois.

La seconde est mal expliquée. On y voit sculement le prince de Condé et le duc de Nevers aux côtés du Roi. L'un y est énoncé prince du sang, l'autre pair de France. Ni l'un ni l'autre n'avoit de charge ; ce n'étoit donc, que l'un par naissance, l'autre par dignité qu'ils marchoient ainsi. Or ils n'étoient pas seuls à accompagner le Roi, et il n'est pas dit un mot d'aucun autre. Les princesses, duchesses, etc., sont marquées marcher au milieu de la rue, entre le Parlement à droite, et la chambre des comptes à gauche. Elles avoient donc le milieu, par conséquent le meilleur lieu, puisqu'il n'est pas douteux que qui est au milieu entre deux autres, en cérémonie, précede celui qui est à sa droite comme celui qui est à sa gauche. Il n'est donc pas douteux, par l'énoncé, que le prince de Condé, et le duc de Nevers côtoyant le Roi, sans fonction nécessaire de charges, précédoient le Parlement, et que les dames, qui marchoient entre cette Compagnie

<sup>1.</sup> Ce met est souligné trois fols.

et la chambre des comptes, ne les précédessent aussi toutes les deux. Quoique on ne voie rien dans l'enonce des autres seigneurs de la suite du Roi, ce rang des dames empéche d'imaginer qu'ils en aient eu un inferieur.

La troisième ne s'explique que collectivement. Après lesdus Roi et Reme et leur suits marchoit tadute cour de Parlement. Il est au moins clair que cette suite le pre-cèda, et que si le Roi seul le pouvoit précèder, il auroit eu son capitaine des gardes et tout au plus son grand chambellan, ou en son absence le premier gentilhomme de la chambre en année derrière lui, et personne autre avant le Parlement.

La quatrième est bien décisive. Le Roi et la Reine ne s'y trouverent point; par conséquent point de suite, ni personne qu'on pat dire marcher entre eux et le Parlement par raison de charge près d'eux, ou par accompognement, quoique ce n'en soit pas une. Or voici ce que porte la Cérémonial : Survoient immédiatement lesdits étêque et abbé, MM. les duc de Montpensier, prince dauphin, duc d'Uzès, maréchal de Vieilleville, comtes de Retz et de Chavigny (etc.), et plusieurs seigneurs et gentulshommes. Après suivoient les huissiers de la cour, greffier et quaire notaires; de Thou, premier président, les présidents Baillet, Seguier, Prevost et Hennequin, leurs morliers sur leurs têtes (et tout le Parlement, etc.). Le commentaire est ici superfin; tout est clair, littéral, précis, net : la noblesse précède; le Parlement la suit, et sans la moindre difficulté.

La cinquième enfin ne prouve pas moins évidemment la même chose que la precédente, nonobstant la parenthèse qui regarde la préséance de la ville sur la cour des monneies, que je ne fais que supprimer ici pour une plus grande clarté : le Roi, les sieurs d'Aumale et de Necers, suvis de plusieurs autres seigneurs. Il est donc clair que toute cette noblesse précéda le Parlement, puisqu'elle est mise nécessairement de suite avant de parler des Com-

pagnies, et que la dispute de la Ville avec les monnoies fait que le Céremonial vient incontinent à sa marche après la chambre des comptes, qu'il dit avoir eu la gauche et le Parlement la droite.

La vérité de la préséance de fait de la noblesse aur le Parlement en ces processions saute tellement aux yeux, que ce seroit vouloir perdre du temps que de s'y arrêter davantage. Le droit et le fait sont certains. Sauter de là à précéder un petit-fils de France régent du royaume, en cérémonie toute pareille, il faut avoir les jarrets bons. C'est le second tome d'avoir opiné avant la Reine régente. mère de Louis XIV, au lit de justice ; après avoir escaladé les pairs, les princes du sang, les fils de France. Ces Messieurs sont l'image de la justice. Les images portées ou menecs en procession précèdent le Roi, encore un tour d'épaule et ils prétendront le précéder, comme ils prétendent tenir la balance entre lui et ses sujets, brider son autorité par la leur, et que celle du Roi n'a de force. et ne doit trouver d'obeissance que par celle que lui prétent leurs enregistrements, qu'ils accordent ou refusent à leur volonté. Je pourrois ajouter d'autres remarques sur les processions et aussi sur les Te Deum; mais ce n'est pas ici le lieu de traiter expressément des prescances, de droit et des abus; je n'ai touché cette matiere que par la necessite du récit, qui doit s'arrêter ici dans ces hornes.

Je ne dissimulerai pas que, quella que fût mon indignation d'une prétention qui ne peut être assez qualifiée, je riois un peu dans mes barbes de voir le Régent ai bien payé par le Parlement, auquel il avoit si etrangement sacrifie les pairs et ses paroles les plus solennellement données et réitérées, et l'engagement pris avec eux en pleine scance du Parlement le lendemain de la mort du Roi, comme je l'ai raconté en son lieu. Cette Compagnie, non coutente de ventiler son autorité, de le barrer dans



<sup>1,</sup> Voyez un emploi analogue de ce verbe tome II, p. 150.

les choses les plus indifférentes pour lui faire peur de sa puissance, qui n'existoit que par la foiblesse et la facilité du Régent, qu'ils avoient bien reconnue, lui voulut létaler sa supériorité sur lui jusque dans le rang.

M. le duc d'Orléans, ensorcelé par Noailles, Effiat, Canillac, jusque par cette machoire de Besons, gémissoit sous le poids de ces entreprises de toute espece, négocioit avec le Parlement par ces infideles amis, comme il auroit fait avec une puissance étrangère, làchoit tout, et en sa manière imitoit la déplorable conduite de Louis le Débonnaire, d'Henri III et de Charles I'' d'Angleterre, dont je lui avois si souvent proposé d'avoir toujours les portraits devant ses yeux, pour réfléchir à leurs malheurs, à ce qui les y avoit conduits, et à éviter une imitation si funeste. Il avoit peine dans les courts moments d'impatience à se contenir de me dire quelque mot de ce qui en faisoit le sujet, mais à la maniere d'un pot qui bout et qui répand, nou comme un homme qui consulte. Jamais depuis plusieurs mois je ne lui en parlois le premier, suivant la résolution qu'on a vu que j'en avois prise, et quand il m'en làchoit quelque mot, je glissois par des lieux communs, vagues et courts, et changeois subitement de propos. On a vu quelles en étoient mes raisons. Quand je le voyois venir d'assez loin là dessus pour prendre mon tournant, je ne manquois pas de le faire par quelque disparate i de discours qui rompit ce que je voyois qu'il m'alloit dire, et je n'étous pas faché de le faire assez grossierement pour qu'il s'aperçût que je ne voulois plus ni lui parler ni lui entendre parler du Parlement, ni de rien qui put avoir aucun trait à cette Compagnie. J'en usai encore plus sèchement en cette occa-sion. Il m'avoit parlé de la procession comme en passant, et je m'étois tu pour p'entrer en aucun discours qui pût amoner détail de rang et de cérémonie; il le sentit et n'alla pas plus loin. Après il ne put se tenir de me dire

<sup>1.</sup> Dispa ade, ici et ailleura, est l'orthographe de Saint-Simon.

qu'il n'iroit point, et sans oser m'expliquer la rare prétention qui lors étoit devenue publique par le premier president et ses anns, il ajouta qu'il y avoit quelque difficulté avec le Parlement, et qu'il aimoit mieux laisser tout cela là. Je me mis à sourire un peu malignement, et lui répondis que ce seroit autant d'ennui et de fatigue épargnée. Nous nous connoissons tous deux depuis bien des années. Il sentit mon sourire et l'indifférence de maréponse: il rougit, et me parla d'autre chose, à quoi je pris avidement. Je n'en fus pas moins bien avec lui, et l'ai bien vu depuis qu'il sentoit ses torts avec moi sur le Parlement et l'injustice de ses défiances; mais alors il n'étoit pas encore en liberté. Il céda donc au Parlement en s'abstenant d'assister à la procession, après avoir déclaré que [il] y iroit, et avoir tout fait préparer pour y assister dans toute la pompe d'un régent petit-fils de France.

Le rare est qu'il n'examina rien, et qu'il en crut le premier président sur sa tres- périlleuse parole. L'exemple de Gaston, vrai ou faux, le frappa; il ne le vérifia seulement pas; et de plus la faute de Gaston ne devoit pas être le titre de la sienne. Caston étoit le plus foible de tous les hommes : il ménageoit le Parlement avec la dernière bassesse, qui sut tout entreprendre dans la minorité de Louis XIV où on étoit pour lors, Gaston, mené tantôt par l'abbé de la Rivière, tantôt par le coadjuteur, tantôt contre Monsieur le Prince, tantôt pour lui, et levant l'etendard contre le cardinal Mazarin, vouloit être le maître, et comptoit ne le pouvoir être que par le Parlement, qui avoit pris le dessus jusqu'à faire la guerre au Roi et le chasser nocturnement de Paris. Ainsi cet exemple n'en étoit un que des monstrueuses entreprises d'une Compagnie qui pour dominer tout s'étoit jetée dans la sédition et la révolte ouverte; belle leçon pour les rois et pour les régents.

Huit ou dix jours après, M. le duc d'Orléans fit donner une pension de six mille livres au jeune président de Maisons, avec la jouissance à sa mère sa vie durant, l'un et l'autre pourtant fort riches. Le duc de Noailles et Canillac, qui étoit le tenant de cette maison, procurèrent cette grâce si mal placée, et ce comble de foiblesse si proche de celle de la procession, à des gens dont le logis étoit le lieu d'assemblée des cabales du Parlement et des ennemis de la régence. Ce prince, pour rendre tout le monde content, donna en même temps, et pays, lui ou le Roi, un beau régiment de dragons à Rion, dont Not la duchesse de Bérry fut fort satisfaite.

Pour rendre la chose complète, ces Messieurs obtinrent que cette pension donnée à Maisons ne fût pas celle qu'avoit son père, parce qu'elle lui auroit été moins propre et personnelle, et qu'il y auroit peut-être eu quelque ombre de difficulté d'en faire jouir sa mere sa vie durant. Cette pension du pere étoit de celles appelées de Pontoise, et fut donnée en même temps au président Aligre, pour mieux gratifier le Parlement, qui traitoit si bien le Regent en son autorité et en son rang, et dans l'instant même qu'il l'empêcha avec cot éclat d'assister à cette procession, où ils lui déclarerent si nettement que le Parlement le précéderoit. Voici quelles étoient ces pensions dites de Pontoise. Perdant les troubles de la minorité de Louis XIV. où le Parlement commençoit à prêter l'oreille à des unions qui causerent depuis des guerres civiles, on crut dans le conseil du Roi rompre cours à ces dangereuses mences

t. On lit ici à la marge du manuscrit : « Nota, Joindre ici la pension du président Aligre, oubliée ici, et mise el apres, p. 1825 » Le paragr. p le qui suit se trouve en effet plus loin (apres les mots est matte et rure, p. 116 de ce volume), et précédé de cet ave : « l'ai out hé un artic e que je meta ici hors de place parce que je ne m'en souviens qu'a present, et qu'il est aisé de remettre en son lieu naturel, où j'en ave les par une moi de marginale, comme j'en rélière l'avertissement ici à côlé par une send l'oble note. L'écris dont cet article comme s'il étoit en sa place maturelle, pour plus de facilité à l'y remettre. « A la page 1825 qu'm au secut, en marge du paragraphe déplacé, et à la suite de la manchette : « l'ensions daes de Pontoise, dont une donnée au président Aligre, » se trouve cet avert sement : « Nota. Elle est transposée ici par oubli Il faut mettre cet artic e-ci à la suite de la pension donnée au président de Maisont, ci-devant, p. 1823. »

en éloignant de Paris le Parlement, et il fut transféré à · Pontoise. Un très-petit nombre des officiers de cette Compagnie obéit, l'autre demeura à Paris et y leva bientôt le masque. Les chefs de ceux qui avoient obéi et entraîné d'autres à Pontoise, où ils les maintinrent dans la fidélité et dans l'exercice de leurs charges comme le Parlement y seant, en furent récompenses de six mille [livres] de pension chacun. Depuis ce temps-là ces pensions se sont continuées et sont connues sous le nom de pensions de Pontoise. Le Roi les donne, à qui il lui platt, lorsqu'elles vaquent, d'entre les présidents à mortier. On a cru que cette continuation de graces rendroit les uns reconnoissants, les autres soumis par l'espérance. Que de gens qui perdent bras et jambes, et qui se ruinent au service du Roi, à qui on ne donne rien ou bien peu de chose! mais ils ne portent ni robe ni rabat.

## CHAPITRE VI.

Bataille de Salankemen gugnée sur les Turcs par le prince Eugène. - Jésuites encore interchts. - Comte d'Evreux entre singulièrement au consell de guerre. - Coigny mal avec le Régent. se bat avec le duc de Mortemart; refusé d'entrer au conseil de guerre, veut tout qu'iler; je le raccommode; il entre au conseil de guerre; il ne l'oublie jamais - Les princes du sang présentent une requête au Roi contre le nom, le rang et les honneurs de princes du sang, et l'habilité de succéder à la couronne, donnés par le feu Roi à ses bâtards - Les pairs présentent une requête au Roi pour la réduction des bâtards au rang, honneurs et ancienneté de leura pairies parmi les autres pairs. - Bout de l'au du Roi à Saint-Denis, - Le duc de Berwick établit son fils aîné en Espagne, qui y épouse la sœur du due de Veragua et prend le nom de duc de Liria. -Valentinois de nouveau enregistré au Parlement, lequel se réserve des remontrances en enregistiant un nouvel édit pour la chambre de justice, et refuse une seconde fois les deux charges des bâtiments et nes nostes. - Caractère du duc de Brancas. - Caractère de son fils et de sa belle-fille. - Ils desire it de nouvelles lettres de duchépanie à faire enregistrer au parlement de Paris. — État de leur d.gnité. - Brancas, trompé par Canillac, à qui il s'étoit adressé. s'en venge en bons mots, et a recours à moi. - Condition dont

Villars ma donne toute assurance, sa foi et sa parole, sous laquelle je m'engage à le servir ; j'y réussis aver petne , longtemps après il me manque infamement de parole, et en jouit. - Le Parlement enregistre enfin l'édit de création des charges de surintendant des bâtiments et de grand maître des postes. --- Les princes du sang et bâtards n'assistent point à la réception du duc de Villara Brancas; mort de l'abbé de Brancas. - Mort de la princesse de Chimay. --Abhé de Pompone chancelier de l'ordre par démission de Torcy. -Arrivée des gallions, richement chargés. - Voyage de Lasitau, quel étoit ce jésuite. - Mort du fils unique de Chamarande, et du comte de Beuvron. - Mort de Mes de Lussan et de l'able Servien. - Mort de Mee de Manneville. - Mort d'Angennes. - Mort de la duellesse d'Olonne. - M. le duc de Chartres, malade de la petite vérole, cause un dégoût de ma façon au duc de Nouilles. — Te Deum au pillage. - Mort du maréchal de Montrevel, de peur d'une saitète renversés sur lui. - Mort du prince de Furstemberg. - Mert du prince de Robecque; le régiment des gardes wallones donné au marquis de Risbourg. - La duchesse d'Albe épouse le duc de Solfering.

La guerre s'étoit enfin déclarée entre les deux empires. Les deux armées se trouvèrent fort proches au commencement d'août. Le prince Eugène, qui commandoit l'impériale, détacha le 4 le comte Palfi avec le comte Brenner, pour aller reconnoître les Turcs avec deux mille chevaux. Les Turcs en avoient fait un autre, qui les rencontra. L'action fut vive Brenner fut pris, à qui en arrivant le grand-vizir fit inhumainement couper la tête devant sa tente, où on la trouva encore avec le corps auprès le lendemain 5. Ce même jour les deux armées s'ebranlerent l'une contre l'autre. La bataille dura sept houres avec beaucoup d'opiniatreté. Enfin les Turcs furent battus et mis en fuite, perdirent près de trente mille hommes, toute leur artillerie, leurs tentes et leurs bagages. La victoire du prince Eugène fut complete, à qui il n'en coûta que quatre ou cinq mille hommes. Cette bataille fut donnée près de Salankemen, où le prince Louis de Baden en avoit gagné une.

La guerre de la constitution n'étoit pas moins animée du côté des agresseurs, c'est à dire de ceux qui vouloient la faire recevoir à leur mot, ni plus honnêtement monée

que le traitement fait par le grand-vizir à un prisonnier de guerre fort distingué, qu'on vient de voir. Les jésuites continuoient à intriguer, à écrire, à parler plus violemment que jamais, en sorte que le cardinal de Nosilles, qui avoit laissé les pouvoirs à un petit nombre d'entre eux lorsqu'il les ôts au gros, se trouva à bout de ménagements avec eux, et interdit la totalité, excepté les Pères Gaillard, entraîné malgré lui par sa Compagnie, la Rue, Lignières et du Trévoux, confesseurs de la reine d'Angleterre, de Madame, et de M. le duc d'Orléans. Ce dernier n'avoit pas grand besoin de cette grâce pour l'usage qu'il avoit à en faire. Lignières fut depuis confesseur du Roi, mais sans feuille i ni credit. La Rue, qui l'avoit été de Madame la Dauphine, ne l'étoit plus que de quelques personnes distinguées. A qui et pour elles seulement, le cardinal de Noailles voulut bien ne le pas refuser.

Le comte d'Évreux, colonel général de la cavalene, mouroit d'envie de se servir de ce temps facile pour reprendre l'autorité de sa charge, que le comte d'Auvergne, son oncle, n'avoit jamais eue, n' lui non plus. Il ne se méloit en aucune sorte de la cavalerie: tout se faisoit dans le conseil de guerre, où MM, de Lévy et de Joffreville en avoient le département, Dépouiller le conseil de guerre de cette partie étoit chose impossible : v entrer. qui lui auroit céde? Cet embarras la retint longtemps Jans l'inaction. A la fin le desir de prendre l'autorité sur la cavalerie, et par là d'aller plus loin, lui parut mériter quelque sacrifice, mais toujours en conservant un coin de precieuse chimere. Il demanda au Régent la dernière place fixe au conseil de guerre, qui que ce soit qui y pût entrer, de n'avoir ni le nom ni les appointements de conseiller de ce conseil, et d'y être seulement chargé du departement de la cavalerie, au lieu de ceux qui l'avoient, à coadition d'y rapporter tout, et de faire comme eux faisoient sur la cavalerie à l'egard du consed. Il sentoit

<sup>4.</sup> Voyez fonte X, p. 286 et note 4.

que par là il acquerroit connoissance de la cavalerie, du crédit sur elle, et de la considération, qui s'augmenteroit toujours par l'exercice, et qu'avec cette possession subalterne au conseil de guerre, il seroit difficile qu'elle ne lui revint pas entière et indépendante, si ce conseil venoit à cesser, et la forme du gouvernement à changer, comme l'un et l'autre arrriva en effet; et par cette dernière place fixe, sans titre ni appointement de conseiller, il comptoit ôter toute difficulté, faire porter cette place sur sa charge, et mettre sa princerie à couvert. Ce projet lui réussit, le Règent la trouva bon, et le comte d'Évreux entra ninsi au conseil de guerre, et y demeura sur ce pied-là tant que ce conseil dura.

Coigny, colonel général des dragons, qui étoit bien éloigné des raisons qui avoient si longtemps combattu le conite d'Évreux en lui-nicate sur le conseil de guerre. avoit tenté tout ce qu'il avoit pu pour y entrer depuis qu'il etoit formé. Il étoit ancien lieutenant general. Nulle difficulté d'aucune sorte. Il étoit mal sur les papiers du Bégent, en cela plus malheureux que ceux qui le méritoient le plus. Il s'étoit insinué assez avant par la chasse avec M. le comté de Toulouse, du temps du Roi; il avoit été depuis de tous ses voyages de Rambouillet. La querelle des princes du sang et des bâtards excita des propos. Le duc de Mortemart, peu d'accord avec lui-même, en tint de forts contre les bàtards, en presence de Corgny. Celui-ci qui y sentit le comte de Toulouse mêlé et designé comme le duc du Maine, voulut faire entendre au duc de Mortemart que ses discours ne convencient pas à sa proximité avec eux. Cela fut mal reçu, ils se querellerent, et pour le faire court ils se battirent. Je ne sais qui l'emporta; mais le duc n'eut rien, et Coigny en emporta une marque desvisible sur le visage, qui lui est demearce to ite sa vie, et dont on ne lui fait pas plaisir de lai parler. L'affaire fut étouffée avec grand soin pour sa cause, et Courny fut quelque temps sans paroure pour se lasser gaettr. leut cela avoit persuadé le Regent, et continué depuis, que

SAINT-SARON TIME

Coigny étoit tout aux bâtards, et au duc du Maine autant qu'au comte de Toulouse. Ses refus réitéres résolurent Coigny à vendre sa charge, qui faisoit toute son existence ct toutes ses espérances qu'il voyoit évanoules; il en traita. Ses amis, qui par là le voyoient tomber dans un puits, en retarderent la conclusion; sa femme surtout, qui avoit beaucoup de sens, de raison, de modestie, et qui vivoit fort retirée, et toute sa vie d'une grande vertu quoique elle cût été belle, et toujours dans une solide piète. L'entrée du comte d'Evreux dans le conseil de guerre lui fit perdre toute patience. Il voulut finir son marché, et s'en aller pour toujours en Normandie, où il avo t beaucoup de biens. A ce coup, personne ne put le retenir. C'etoit un homme au désespoir qui se voyoit perdu aupres du Régent sans ressource, et sans avoir pudeviner pourquoi.

En cette extrémité, je ne sais qui avisa sa femme de me venir trouver. Jamais je ne l'avois vue, ni Me de Saint-Simon non plus; Coigny et moi n'avions famais mené la même vie; je ne le connoissois point du tout, et ne le rencontrois presque jamais. Me de Coigny étoit sœur du Bordage que nous ne voyions famais non plus; leur mère étoit Goyon Matignon, d'une autre branche que les Matignous, fille du marquis de la Moussaye et d'une sœur de M. de Turenne, tellement qu'elle etoit cousine issue de germaine de M- de Saint-Simon, petites-filles des deux sœurs. Elle s'en vint franchement un matin toute seule chez moi réclamer parenté, secours, et me conter rondement le désespoir de son mari, et le sien, de lui voir se couper la gorge résolument sans que rien l'en put empêcher, s il ne parvenoit à entrer au conseil de guerre, ct à fondre les glaces de M. le duc d'Orléans à son égard, qu'il ne savoit pas avoir jamais méritees. Sa franchise, sa confiance, sa situation me toucherent. Je savois d'où le mal venout : mais comme je ne m'y intéressois ni enb.ca ni ca mal, je n'en avois tenu aul compte. Je convins ave elle qu'avant tout il falloit arrêter la vente de la

charge, et me donner après le temps de faire ce que je pourrois. Je la priai de m'envoyer son mari, et je la reavoyai toute consolée de so flatter d'une ressource, sans néanmoins m'être fait fort de rien. Des le lendem un je vis arriver Coigny dans un état de désespoir, qu'il ne me cacha point, d'un homme qui voit perdus tous les travaux de sa vie pour soi et pour sa famille, et qui se va colerrer tout vivant. Je lui dis ce que je pus pour le remettre un peu; je ne laissai pas de le promener assez sans faire semblant de rien, pour decouvrir en quel état Netoit avec M. du Maine, et je trouvai qu'il n'y avoit rien du tout. Je lui dis que présentement 1 je ne lui répondois de rien, parce que j'ignorois, comme il ctoit vrai, jusqu'a quel point étoit pour lui l'éloignement de M. le duc d'Orleans; que je lui demandois quinze jours pour me tourner, et voir à traiter ce qui le regardoit avec Son Altesse Reyale; que je lui promettois de faire tout de mon mieux pour le raccommoder, et pour le faire entrer au conseil de guerre, mais sous une condition, sans laquelle je ne pouvois me mèler de lui, qui etoit sa parole d'honneur de surscoir le marché de sa charge pendant ces quinze jours, et qu'apres nous verrions, et qu'an cas qu'il entrat au conseil de guerre, il romproit le marche et ne s'en deferoit point. Il me le prount, de le priat de ne se point donner la peine de revenir chez moi, ni de se donner aucun autre mouvement, et d'attendre pendant ces quinze jours qu'il eût de mes nouvelles. Je le renvoyat un peu calmé,

Je n'eus pas besoin de tant de temps. Je parlai au Régent; je le détrompai sur la haison de M. du Ma ne; je lui fis honte de grêler sur le persil, tandis qu'il combloit de faveurs tant de grands coupables à son égard, dont il ne faisoit qu'e des ingrats, et de desesperer un ancien lieutenant general distingué dans son tartier, estime dans le monde, qu'il s'acquerront sure-

<sup>1.</sup> If y a an manascrit cette abreviation . pt.

ment en ne l'excluent pas d'un agrément en le portoit sa charge et l'exemple du comite d'Évreux tout récent. l'obtins donc tout ce que je ni étois proposé, dans les premiers huit jours des quinze que j'avois demandés. J'envoyai prier Coigny de passer chez moi. Il vint aussitôt. Je lui dis ce que j'avois fait; que les préventions étoient tombées; qu'il s'en apercovroit dans le courant; que j'avois permission de lui dire que l'entrée au conseil de guerre lui étoit accordée ; qu'il pouvoit en aller sur ma parole remercier le Régent; mais sans entrer en autre discours, parce que, n'y ayant rien eu de marqué, il n'y avoit ni justification ni explication à faire. Il est difficile de voir un homme plus aise qu'il fut. Il me dit que je le faisois passer de la mort à la vie. Il alla au Palais-Royal, ou il fut bien recu, et entra deux jours après au conseil de guerre, où il eut le détail des drugons. Sa femme me vint remercier l'après-dinée. Je leur dois la justice qu'ils ne l'ont jama a oublié en aucun temps, et qu'ils vivent encore aujourd'hui avec moi avec toutes les recherches, les attentions et l'amitié possible, et la plus déclarée, sans aucun des ménagements que les changements des temps et des choses ont produits, et qui en ont tant changé d'autres. Il est vrai que ce que je fis alors le remit à flot, conserva sa charge, et de l'un à l'autre [u1] conduit lui et son fils à la fortune qu'ils ont faite, et qui n'est peut-être pas au bout; mais leur reconnoissance n'en est pas moins estimable et rare".

Enfin la querelle des princes du sang et des bâtards celata apres avoir été longtemps couvée, aigrie, suspendue, par une requête signée de Monsieur le Duc, M. le comte de Charolois, et M. le prince de Conti, contre M. du Maine et M. le comte de Toulouse, que Monsieur le Duc presenta a M. le duc d'Orleans, adressée au Roi le 22 aout, et que le 29 du meme mois M. le duc d'Orleans donna en communication au duc du Maine, au sortir du

<sup>1.</sup> Soint-Simon a derit on (ale), pour a.

<sup>2</sup> Yoyez cisacss is, p. 100 of note 1.

conseil de régence de l'apres-dinée, pour y répondre. Davisard, fort attaché à lui, avocat général au parlement de Toulouse, fut celui qui y répondat, et qui fit toutes les autres plèces que les deux frères produisirent ou publierent dans le cours de ce fameux procès, dont le curieux recueil est entre les mains de tout le monde. ainsi que l'autre recueil de tout ce que les princes du sang y produisirent ou publièrent. Je ne chargerai donc point ces Mémoires des raisons des uns ni des autres, si tant est qu'à l'égard des bâtards on puisse appeler raisons des usurpations sans nombre, toutes plus monstrucuses les unes que les autres, et qui renversent l'ordre du royanme et toutes les lois divines et humaines. Je ne suivrai même le cours de ce proces que sur les événements importants, et j'en abandonnerai un inutite et ennuyeux détail. Je me renfermai là-dessus aux demarches que les ducs ne purent se refuser en cette occasion, et à la part que j'ai pu y prendre.

Les princes du sang attaquant les bâtards dans l'usurpation de leur qualité de princes du sang et de succession à la couronne, les pairs tomboient necessairement dans le cas de disputer à ces mêmes bâtards l'usurpation du rang au-dessus d'eux. Ils avoient résola de présenter leur requête en même temps que les princes du sang présenteroient la leur. Je ne l'avois pas laissé ignorer, comme on l'a vu, à M. du Maine ni à Mar la duchesse d'Orléans, des le regne du feu Roi et depuis; il ne fut donc plus question que de l'exécuter. On s'assembla; on la résolut; on la dressa; tous signerent, hors cinq ou six absents, le duc de Rohau, toujours étrange en tout, et d'Antin qui nous pria de le dispenser de se trouver à ces assemblées. La dernière ne fut que pour signer, et députer sur-le-champ quatre pairs pour la porter au Régent. Messieurs de Laon, de Sully, de la Force et de Villeroy en furent charges. Je refusai opiniatrément d'en être, par considération pour Me la duchesse d'Orléans. En même temps que sous sortimes de chez Monsieur de Laon, où

en l'absence de Monsieur de Reims nous nous étions assembles, les quatre députes allerent présenter au Régent notre requête au Roi, et en même temps j'allai ches M™ la duchesse d'Orléans. Je lui dis que je ne voulois pas qu'elle apprit par M. le duc d'Orléans, moins encore par le public, la d'émarche que nous faisions au moment que je lui parlois, que je la suppliois de se souvenir que nous avions attendu à l'extremité à la faire, de ne point oublier ce que je lui avois dit là-dessus du vivant du Roi, et répete depuis sa mort plus d'une fois, et à M. le duc du Maine, même à Mer du Maine, la seule fois que je l'avois vue, lorsque M. du Maine m'y mena, logés rus Sainte-Avoye, dans la maison d'emprunt du premier président où ils logeoient au retour du Roi de Vincennes à Paris, et depuis encore à M. le comte de Toulouse. Mª la duchesse d'Orléans me parut cionnée, néanmoins recut bien mon compliment, aroua se souvenir tres-bien de tout ce que je lui alléguois, et n'osant trop s'émouvoir contre nous en ma présence, se lacha contre les princes du sang. Je n'étois pas là pour la contredire, moins encore pour approuver sa declamation; je pris le parti du sileace. Apres qu'elle se fut exhalée, nous ne laissames pas de causer d'autre chose à l'ordinaire; il lui vint du monde, j'en pris occasion de me retirer.

Les députés à M. le duc d'Orleans nous rapportèrent qu'ils en avoient eté fort b'en reçus. Je ne sais plus qui de nous se chargea de rendre compte à Monsieur le Duc de ce que nous venions de faire, qui en parut fort aise. Nous ne fimes là-dessus aucune civilite aux bâtards; mais comme mon rang me plaçoit necessairement en tous les conseils aupres du comte de Toulouse, avec qui j'étois là et chez M<sup>m</sup> la duchesse d'Orleans fort librement, où je le rencontrois souvent, je lui en fis, en entrant au premier conseil, une civilité personnelle qu'il reçut honnétement. Je n'en fis aucune au duc du Maine, qui neanmoins me salua fort civilement à son ordinaire, et moi lui, sans nous approcher. Pour M. le duc d'Or-

[1716]

téans, je lui parlai fortement, tant sur les princes du sang que sur les pairs contre les bâtards. Je lui ramenteus! tout ce que lui-même m'avoit dit du temps du feu Roi sur leurs différentes apothéoses, à mesure que la feu Roi les avoit déifiés par degrés, et je ne lui lassar pas oublier les horreurs inventées, et sans cesse repandues et renouvelées, contre lui par le duc du Maine, où il avoit fa t entrer M" de Maintenon, et par elle en avoit persuade le Roi et tout ce qu'il avoit pu à la cour, à Paris, dans les provinces, et jusque dans les pays étrangers. La bénignité, pour ne pas dire l'incurie et l'insensibilité de M. le duc d'Orléans, étoit inébranlable; mais il ne put disconvenir que nous n'eussions raison d'avoir fait notre requête, et de la lui avoir présentée. Les princes du sangy applaudirent fort; les bâtards n'en sonnerent mot. Me la duchesse du Maine ne put se contenir comme eux, mais elle n'osa pourtant se laisser [aller] au delà des plaintes emportées pour une autre, mesurées pour elle. Nous la laissames dire sans lui faire faire la moindre honnôteté là-dessus. La vérité est qu'après ce qui s étoit passé, nous n'en devions aucune à M. ni à Mes du Maine.

Je fus surpris de la façon dont le maréchal de Villeroy se comporta dans cette affaire avec tout ce dont il se piquoit pour le feu Roi, qui ne l'avoit mis aupres de son successeur qu'en faveur des bâtards, et avec toutes ses liaisons avec le duc du Maine. Il fut un des plus ardents pour cette requête, et ne foiblit point dans toute la suite à cet égard. Je ne dissimulerai pas qu'elle me fit pent-être commettre une simonie. Quelques uns de nons craignoient de signer la requête contre les bâtards, et Roche-bonne, évêque-comte de Noyon, plus que pas un. Il me l'avoua, et passa jusqu'à me dire qu'il ne la signeroit point. Il étoit pauvre, jeune, aimoit à dépenser; je le pris par ce foible. Je lui promis de faire l'impossible, s'il la signoit, pour lui obtenir une grosse abbaye. Il fut com-

4. Ja lui reppetet.

battu; à la fin il signu, mais sur cette parcle. Il sut bien m'en sommer depuis; je la lui tins. Il en eut l'abbaye de Saint-Riquier, que j'arrachai du Régent à la sueur de mon front. Il me disoit qu'on se moqueroit de lui de donner un si gros morceau à un homme comme Monsieur de Noyon. Je me gardai bien de lui faire confidence de notre marché; mais j y mis tout mon crédit, et jamais je n'eus tant de peine. J'en fus récompensé par la satisfaction de m'acquitter, et par la joie de Monsieur de Noyon, qui n'osoit espèrer une si forte abbaye, et de tous points si fort à sa bienséance.

On fit, le 1<sup>st</sup> septembre, le bout de l'an du feu Roi à l'ordinaire, mais à petite et courte cérémonie. Il n'y cut de révérences que celles des herauts. Les princes du deuil furent M. le duc d'Orléans, Monsieur le Duc et M. le comte de Charolois. Le duc du Maine, ses deux fils et le comte de Toulouse y assisterent, et presque personne. Les Compagnies y étoient. Moins de deux heures finirent tout à Saint-Denis.

Le duc de Berwick, dont on a expliqué en son temps l'érection d'un duché-pairie avec des clauses si singulieres, par l'espérance qu'il avoit du rétablissement de ses établissements en Angleterre, et d'en revêtir le comte de Tinmouth son fils ainé, unique de son premier mariage, vit enfin qu'il n'y avoit plus à so flatter de ce côté-là. Il prit le parti de l'établir en Espagne, de lui céder sa grandesse suivant le privilège insolite que le roi d'Espagne lui en avoit accordé en le faisant grand, comme il a été remarqué alors, et de l'établir pour toujours en Espagne, où il fut gentilhomme de la chambre, prit le nom de duc de Liria, et possession des terres que le roi d'Espagne avoit données à son père dans le royaume de Valence. qu'il lui céda, et il le maria à la sœur unique du duc de Veragua, lequel étoit fort riche, sans enfants ni volonté de se marier.

On a vu en son temps l'engagement pris et déclaré par le Roi d'accor ler au fils unique de Matignon une érection

nouvelle de Valentinois en duché-pairie, en épousant la fille aînée de M. de Monaco, qui n'avoit point de garçons, les singulières clauses qui y furent obtenues, et ce qui causa une grâce qui n'avoit point d'exemple. Le peu que le Roi vécut depuis ne permit pas aux deux familles de la consommer, par tous les ajustements d'intérêts qu'il falint faire; mais comme la grace étoit publique, des que les deux familles furent en état de faire le mariage les lettres d'érection furent expédiées, en décembre 1715. Le nouvesa duc s'alla marier à Monaco, et quand il en revint, il trouvales princes du sang et les bâtards aux prises sur le traversement du parquet prétendu par les derniers, tellement que, pour éviter des inconvénients personnels, M. le duc d'Orléans suspendit l'enregistrement de Valentinois, où les uns et les autres avoient resolu de se trouver. La querelle grossit, comme on vient de le rapporter, par la requête des princes du sang pour depouiller les bâtards de bien d'autres choses; ainsi, il ne fut plus question de se trouver au Parlement, et M. de Valentinois finit son affaire; mais les autres pairs s'y trouvèrent. Dans cette séance, il y eut deux événements : le premier fut l'entegistrement d'un nouvel édit pour la chambre de justice; mais le Parlement, qui prétendit ne l'avoir pas examine, se reserva d'y pouvoir faire des remontrances. L'autre fut le refus réitéré de l'édit de création des charges de surintendant des bâtiments, et de surintendant des postes. Le duc de Noailles y fit l'orateur, pour plaire au Régent et montrer en public sa belle eloquence. Elle échoua, et les voix contraires se trouvèrent plus nombreuses qu'e,les n'avoient été au premier refus.

L'exécution de cette grace, jusqu'alors diversement suspendue par différentes raisons étrangères à la grace même, avoit donné heu depuis longtemps à des desirs. Le duc de Brancas, tout frivole qu'il étoit, en devint susceptible, et son fils, aussi peu sonde que lui. Le pere étoit un homme léger, sans méchanceté, sans bonté, sans affection et sans haine, sans suite et sans but que celui d'attraper de l'argent, pourve que ce fût sans grand'peine, de le dépenser promptement et de se divertir. A qui n'avoit que faire à lui, et à qui n'y prenoit point de part, aimable, nmusant, plaisant, divertissant, avec des saillies pleines d'esprit, d'une imagination ravissante, quelquefois folle, qui ne se refusoit rien, qui parloit bien et de source, avec un air naturel, souvent un naïf inimitable. Il se faisoit fustice à lui-même pour se donner liberté entière de la faire aux autres, mais sans ambition et sans jalousie. Une débauche outrée et vilaine l'avoit séparé de presque tous les honnêtes gens, et quoi[que] il se remit par bouffées de fantaisie par-ci par-là dans le grand monde, dont il étoit toujours bien reçu du gros, l'obscurité de son goût l'en retiroit bientôt dans l'obscurité de sa déraison, où il demeuroit des années sans reparoître. Quoique le désordre de sa vio ne fût pas du même genre que celui de M. le duc d'Orleans, ce prince s'étoit toujours plu avec lui, et. devenu le maître, avoit continué à l'admettre et à le desirer dans sea soupers et dans sa familiarité. Il n'enétoit pourtant guère plus ménage que les autres. Il disoit de lui qu'il gouvernoit et menoit les affaires comme un espiegle; et pressé outre mesure par un homme de province d'obtenir je ne sais quoi, et qui, comme ces genslà ne manquent jamais de faire, lui disoit qu'on savoit bien qu'il pouvoit tout, il lui répondit d'impatience : « Hè bien! Monsieur, il est vrai, puisque vous le savez, je ne vous le nierai point, M. le duc d'Oricans me comble de bontes, et veut tout ce que je lui demande; mais le malheur est qu'il a si peu de credit aupres du Régent, mais si peu, si peu, que vous en seriez étonné, que c'est pitié, ct qu'on n'en peut rien espèrer par cette voie. » Le premier n'étoit pas mal vrai, et il le dit à M. le duc d'Orléans lui-n'ème. Ce prince sut le second, qui n'étoit pas tout à fait faux, et il rit de tout son cœur de tous les deux. Brancas disoit de soi-même au Régent qu'il n'avoit point de secret; qu'il se gardat bien de lui rien confier; qu'il n'avoit point aussi l'esprit d'affaires, qu'elles l'enquieroient, qu'il ne vouloit que se divertir et s'amuser. Cela mettoit M. le duc d'Orléans à l'aise avec lui, qui ne pouvoit assez l'avoir dans ses heures obscures et dans ses soupers. Il y disoit de soi et des autres tout ce qu'il lui passoit par la tête, avec beaucoup de cette sorte d'esprit et de liberté; et ses dires revenoient après par les autres soupeurs, qui s'en divertissoient aux dépens de qui il appartenoit.

On a vu ailleurs comment et à qui il avoit marié son fils aîné, ou plutôt vendu pour de l'argent qu'il en avoit tire pour y consentir et se demettre de son duché. On a vu aussi que ce furent M. et Me du Maine qui brent ce mariage, et sur quel pied Mos de Moras étoit chez eux. Devenue par eux duchesse de Villars, elle et son mari passèrent leur vie à Sceaux, et partout à la suite de Me da Maine, comme leurs plus soumis domestiques, jusque tout à la fin de la vie du Roi. Le duc de Visurs avoit peu servi, et avec peu de réputation. Il annoit e jeu A l'exces, la parure quoique il en fût peu susceptible, les bijoux et les breloques, beaucoup la bonne chere, encore mieux l'argent, dont il n'avoit guère et qu'il depensoit des qu'il en avoit, plus que tout cela une infame debaache, dont il se cachoit encore moins que son pere, duquel il ne tenoit rien pour l'esprit et l'agrément, mais moms obscur et tres-paresseux.

Lui et sa femme, sans estime réciproque, qu'en effet ils ne pouvoient avoir, vivoient fort bien ensemble dans une entière et réciproque liberté, dont elle usoit avec aussi peu de ménagement de sa part que le mari de la sienne, qui le trouvoit fort bon, et en parloit même indifferemment, quelquefois et jusqu'à elle-même devant le monde, et l'un et l'autre sans le moindre embarras. Mais elle étoit méchante, adroite, insinuante, interessee comme une crasse de sa sorte, ambitieuse, avec cela artificieuse, rusée, beaucoup d'esprit d'intrigue, mais désagreable plus encore que son mari; et tous les deux has, souples, nampants, prêts à tout faire pour leurs vues, et rien de sacré

pour y réussir, sans affection, sans reconnoissance, sans honte et sans pudeur, avec un extérieur doux, poil, prévenant, et l'usage, l'air, la connoissance et le langage du grand monde. Tout à la fin de la vie du Roi ils sentirent le cadavre, ils comprirent que les choses ne se passeroient pas ou doncement, ou agréablement, entre M. le duc d'Orléans et le duc du Maine, nf entre les princes du sang et les bâtards. Ils commencèrent donc à intriguer doucement pour être bien reçus de Monsieur le Duc et de Madame la Duchesse; et quand ils s'en crurent assurés, ils firent comme les rats qui sentent de loin le prochain croulement d'un logis, et l'abandonnent à temps pour aller chercher retraite dans un autre. C'est ce que firent aussi ces rats à deux pieds, sans avoir reçu le plus léger mecontentement de M. ni de Me du Maine, et aussi sans le plus lèger ménagement pour eux. Les princes, et plus ordinairement les princesses, s'amusent sans dégoût de ce qu'elles méprisent, l'habitude, l'empressement bas à leur plaire y joint souvent de la bienveillance; c'est à quoi le duc de Villars sattacha auprès de Madame la Duchesse et de ses entours, et devint un des tenants de la maison, comme il l'avoit été de celle de M. et de M. du Maine, qui n'entendirent plus parler d'eux.

à son égard, par les mêmes raisons qui les avoient fait passer d'un camp à l'autre, ils se réunirent et se mirent en tête de se tirer d'un état embarrassant qui les excluoit de tout, et d'en sortir par une érection nouvelle en duchépairie enregistrée au parlement de Paris. Le fils et sa femme, trop niéprises pour y rien pouvoir, tâchèrent à mettre le père en mouvement. Celui-ci ne se sentit pas un crédit assez sérieux pour l'entreprendre sans aide. Le même étrange goût les avoit liés, il y avoit longtemps, Canillac et lui; et le Palais-Royal, où ils se voyoient asses souvent du temps du feu Roi, les rassembloit fort ordinairement ailleurs. Brancas a'adressa donc à lui et lui parla avec contiance. L'habitude les unissoit plus que

l'amitié; d'estime, ils se conno ssoient trop pour en avoir l'un pour l'autre. Canillae avoit les mêmes vues pour un autre qu'il aimoit véritablement, mais dont il n'est pas encore temps de parler: il fat donc fâché de celles de Brancas, embarrassé de son ouverture et du secours qu'il lui demandoit, résolu de l'amuser et de le tromper pour ne pas croiser les vues qu'il avoit pour un autre. La belle-fille, en attendant les bons offices de Canillac, ne s'endormoit pas; elle étoit venue à bout de tonneler! Daguesseau, procureur géneral, qu'elle se doutoit bien qui seroit consulté, et, sûre de lui, pressoit son heau-pero, qu'il son tour tourmentoit Canillac. Avant d'aller plus loin, il faut expliquer le fait.

Louis XIII érigea la terre de Villars en duché simple en septembre 1627, en faveur de Georges de Brancas, qui les fit enregistrer en juillet suivant au parlement d'Aix. Il étoit frere cadet de l'amiral de Villars, qui traita de la réduction de Rouen et d'une partie de la Normandie avec Henri IV, pour l'amiranté qu'avoit le second marechal de Biron, et à d'autres conditions encore, en 1594, et qui fut tué l'année suivante, de sang-froid, pres de Douriens en Picardie, où il avoit été battu et pris par les Espagnels. Il n'avoit point été marié. Georges, son frere, fut lieutenant général de Nomnandie et gouverneur du Havre-de-Grace. Il avoit épousé une sœur du premier maréchal d'Estrées, et il obtint en 1652, de Louis XIII1, des lettres d'érection du duché de Villars en pairie, et mourut chez lui en Provence, en janvier 1657, à quatre-vingt-neuf ans sans avoir fait enregistrer nulle part ses lettres de pairie, Louis-Fr., son fils alne, un mois apres la mort de son père, les fit enregistrer au pullement d'Aix. C'étoit un petit bossu qui ne se montra guere, qui s'enterra cans sa province, qui mour il en 1679, et qui était frère du combe

1. Voyez tome IV, p. 443 et note 2

<sup>2.</sup> Il y a évacemme et erreur, plasque Louis XIII était mort en 1613, Jéaprès le Det ouveire de Morers, als lettres put ates que confirmemnt l'errection de 1627 sont datées de juniet 1651, et par consequent du regue de Louis XIV.

de Brancas, chevalier d'honneur de la Reine mère, si connu par la singularité de ses distractions, qui mourut en 1681 à soixante-trois ans, et qui de la fille de Garnier, tresorier des parties casuelles, ne laissa que la princesse d Harcourt et la duchesse de Brancas, qu'il fit épouser au fils ainé de son frère et de la fille de Girard, sieur de Villetaneuse, procureur général de la chambre des comptes de Paris. C'est cette duchesse de Brancas si mulheureuse, dont on a raconté en son temps la singulière séparation d'avec son mari, le duc de Brancas dont il s'agit ici, et qui pour son pain se fit dame d'honneur de Madame, comme on l'a dit ici en son temps. Par ces érections la d gnité de duc étoit certaine et héréditaire, l'ancienneté fort disputée, parce que l'enregistrement n'en avoit été fait qu'au parlement d'Aix, et celle de pair nulle par la même raison, inconnue aux pairs et à la cour des pairs Cela faisoit donc un duché fort boiteux et une pairie en idée, un duc à qui aucun ne cédoit, par conséquent exclu de toute cérémonie. C'est donc de cet état d'embarras et d'exclusion que le père et le fils, et plus qu'eux cucore la belle-fille voulut sortir par de nouvelles lettres d'érection en duché-pairie, enregistrees au parlement de Paris.

Canillac ne répondoit point aux empressements avoc lesque s Brancas réclamoit son service : outre la raison secrete qui retenoit Canillac, sa liaison avec Brancas n'etoit qu'habitude. Il falloit à l'un un encens, une sounnssion, une admiration perpetuelle à son babil doctrinal, politique, satirique, envieux et sentencieux, et à sa singul ere morale. C'etoit à quoi la vivacité et la liberté de Brancas ne s'etoit pu pleyer. Il s'aperçut enfin qu'il le menoit sans dessein de le servir. Piqué contre lui, il no se cont ut plus de brocards, en divertit M. le duc d'Or-leans et sa compagnie les soirs. Il y dit un jour du babil docteinal de Camillac en sa présence, qu'il avoit une perte de morale continuelle, comme les femmes ont queiquefois des pertes de sang; et la compagnie à rire, et M. le duc

d'Orléans aussi. Capillac en colère lui reprocha la futilità de son esprit et son incapacité d'affaires et de secret, et qu'en un mot il n'étoit qu'une caillette. « Cela est vrai, répondit Branças en riant; mais la différence qu'il y a entre moi et toi, c'est qu'au moins je suis une caillette gaie et que tu es une caillette triste; l'en fais joge la compagnie. » Voilà M. le duc d'Orléans et tout ce qui cloit avec lui aux éclats, et Canillac dans une fureur qui lui sortit par les yenx et qui lui mastica la bouche. Aussi no l'a t-il jamais pardonné au duc de Brancas, qui tous les jours le désoloit et lui en donnoit de nouvelles. Tout cela pourtant ne faisoit pas son affaire : il fallut avoucr à son fils et à sa belle-fille, qui le pressoient sans cesse, où il en étoit avec Canillac, et se tourner de quelque antre côte. ils penserent à moi comme à celui qu'ils craignoient davantage et dont ils espéroient davantage aussi s'ils pouvoient me gagner, parce que je ne les tromperois pas, parce que je suivois ce que je voulois bien entreprendre. et par le poids que me donneroit en leur affaire l'eloignement connu où j'étois de l'accroissement du nombre des pairs. Le duc et la duchesse de Villars s'étoient toujours entretenus bien avec la duchesse de Brancas. Celle-ciétoit l'amie la plus intime et de tous les temps de la maréchale de Chamilly, qui à une vertu peu commune dans tous les temps de sa vie joignoit toutes les qualités les plus aimables de l'esprit, du cœur et de la plus sure et agréable société, et qui étoit depuis longtemps amie intime de Me de Saint-Simon, par conséquent la mience, et nous voyoit fort souvent; ce fut la voie qu'ils prirent.

La duchesse de Brancas, par la maréchale, etoit aussi de nos amies, mais non assez pour nous parler, nous ne connoissions point du tout la belie fille, ou plutôt assez pour n'avoir aucun commerce, et je n'avois jamais parlé au père ni au fils, pour amsi dure. La marechale se chargea de nous parler, et le fit efficacement. Je considérat que M. de Brancas n'etoit pas moins due pour l'être

d'une manière bizarre; que son ancienneté pouvoit embarrasser; qu'il valoit niieux s'en defaire par de nouvelles lettres, et un nouveau rang de duc et pair qui le remit dans l'ordre naturel et commun, que de laisser subsister des prétentions et une exclusion de toutes cérémonies éternelle. Je consentis donc à y travailler à cette condition, mais de laquelle je voulus me bien assurer par calui qu'elle regardoit. C'étoit le fils, parce que, le père s'étant démis de son duché, il n'étoit plus susceptible de la pairie, comme il étoit arrivé au maréchal de Tallart. Nous primes donc un jour chez la maréchale de Chamilty. où le duc et la duchesse de Villars se trouvèrent avec M<sup>\*\*</sup> de Saint-Simon et moi. Là se fit l'explication et la convention nette et précise. Villars convint que tout ce qu'il desiroit étoit d'être fait duc et pair par de nouvelles lettres enregistrées au parlement de Paris, tant pour couper racine à toute prétention d'ancienneté, que parce que le parlement de Paris ne connoît point d'enregistrement d'érections de ces dignités des autres parlements, mais sculement les siennes; qu'à ce titre, il prendroit la queue de tous les pairs au Parlement, et de plus celle de tous les ducs en toutes cerémonies et actes, spécialement en l'ordre du Saint-Esprit, le cas lui arrivant, et ne prendroit ni ne prétendroit jamais en aucun acte, cérémonie, occasion quelconque, autre rang parmi les ducs que celui de la data du rang nouveau desdites nouvelles lettres, et de sa reception au parlement de Paris. Cela fut bien et clairement énoncé par moi, répété par la maréchale de Chamilly, prononcé de même par Villars, distinctement et correctement approuvé et consenti par lui, qui m'en donna sa foi et sa parole d'honneur positive et me la reitera, de maniere que j'eus honte de lui faire l'affront de la lui demander par écrit. Et voilà la sottise des honnètes gens droits et vrais avec ceux qui ne sont rien moins, et desquels ils ne peuvent se figurer une infamie solennelle. L'ai eu depuas tout loisir de mearepentir.

Ce qui m'empêcha de parler d'écrit fut qu'il me pria d'expliquer à M. le duc d'Orléans ces conditions; qu'il modonna sa parole que lui et son père les stipuleroient euxmêmes en ma presence à ce-prince, et qu'ils consent sent que la foi et la parole qu'ils me donnoient de s'y tenir devinssent publiques. Un homme d'honneur est aisement trompé par qui n'en a point, et qui s'en joue. Ces pareles reçues, je ne pensai plus qu'à m'acquitter de l'en sagement qu'elles m'avoient fait prendre. Je representar au Régent la convenance de mettre à flot des gens en graves d'une manière singulière, dont il aimoit le pere, et dont la mère, dame d'honneur de Madame, miritoit sa considération et ses graces, les tirer de prétention et d'exclusion perpétuelle par une grâce très-grande à la verite, mais qui ne changeoit point leur exterieur et ne blessoit personne. Je fus surpris de la résistance que j'eprouvai du Régent. Il s'amusoit des pointes que faisoit le duc de Brancas et de ses saillies, mais au fond il le meprisoit; il faisoit encore moins de cas de son fils et de sa bellefille, à qui peut-être il n'avoit jamais parle, et il comptoit pour fort peu la vertu et la piéte de la duchesse de Brincas; il sentoit le ridicule à l'égard du sujet, en sorte que l'eus toutes les peines imaginables à en venir à bout à force de bras. Je lui expliquar la condition, sans laquelle M. le duc d'Orléans n'eut jamais accordé chose si fort contre son sens et son goût. Le pere et le fils non-seulement y consentirent en sa présence, mais la lui demanderent. Elle fut rendue publique en même femps que la grace suot que je l'eus emportee; eux l'avouerent par augmentation de droit, puisque les nouvelles lettres portant nouvelle érection du duché et de la parrie abolissment les anciennes et les anéantissoient, et le rang nouveau que leur enregistrement et la reception du duc de Vellars opèra, fixa à leur date le rang nouveau du nouveau due et pair, tant au Parlement qu'en tous autres actes, assemblées et cérémonies d'État, de cour et publiques. Quoique les infames suites de ce service, de cette grace, et de la SAINT-SIMON XIII.

foi et parole si solennellement données et réitérées, portees au Regent par eux-mêmes, et de leur aveu devenues publiques, dépassent les temps que je me suis prescrit pour ces Mémoires, je ne laisserai pas d'avoir lieu de les placer en leur temps. Le duc de Villars ne perdit point de temps pour son enregistrement, et il fut reçu le 7 septembre, dernier jour du Parlement.

Ce même jour, avant sa réception, Effiat alla de bonmutin au Palais, avec une lettre de jussion dans sa poche pour l'enregistrement des charges de aurintendant des bătiments et de grand maître des postes. Lui at son amile premier président, qui ne songeoit qu'à tirer de l'argent du Regent en se rendant difficile, mais ne s'en vouloit pas tarir la source, avoient trouvé que le jeu avoit duré assez longtemps pour faire montre de l'autorité du Parlement sur chose qui n'intéressoit ni le public ni personne en particulier. Il assembla donc les chambres sur-lechamp, et prit son temps qu'il y en avoit encore peu des enquêtes arrives, dont il étoit moins le maître, et qu'il avoit fort échanffés contre cet édit. Il le proposa en aplamissant les pretendues difficultes, en faisant craindre de s'exposer au degoût des lettres de jussion, et en maintenant leur rare autorité par de miserables modifications à l'edit, qui ne faisoient rien aux charges ni à leurs fonctions. L'édit passa ainsi à la grande pluralité des voix, et la lutte pour cette affaire demeura enfin finie. M. le duc d'Orléans empêcha les princes du sang et les bâtards de se trouver à l'enregistrement ni à la réception du duc de Villars, de peur de commise<sup>1</sup>. Son oncle l'abbé de Brancas. qui avoit la tête fort dérangée, se jeta dans la rivière vera ce même temps. Des batel ers le retirerent, mais il mourut quelques heures apres.

Le cardinal Ferrari, jacobin, que sa vertu et son rare savoir avoit eleve à la pourpre, et l'avoit honorée, et fort employé dans les principales affaires, mourut à Bome.

1. De conflit.

La sœur ainée de M. de Nevers, qui avoit épouse le prince de Chimay, grand d'Espagne et chevalier de la Toison d'or, mourut aussi sans enfants à Paris.

Torcy vendit quatre cent mille (livres) sa charge de chancelier de l'ordre, avec permission de continuer à le porter, à son beau-frère l'abbé de Pompone, qu. obtant en même temps un brevet de retenue de trois cent mille livres dessus.

Les galions arrivèrent à Cadix, chargés de trente millions d'écus sans les fruits et les pacotalles. Ce fut une grande et agréable nouvelle, et en géneral pour tous les commerçants de l'Europe. L'arrivée du jésuite Lafitau dans la chaise de poste du cardinal de la Tremode fit plus de bruit encore parmi un certain monde. Le secret et la promptitude de son voyage, les mesures mystérieuses qu'il affecta ici, la promptitude avec laquelle il repartit pour Rome six ou sept jours apres, firent faire been des raisonnements. La suite montra que ce n'etoit qu'un fripon qui s'étoit voulu faire de fete, et qui ne fit que leurrer et tromper. Longtemps depuis le cardinal de Rohan m'a conté que ce drôle-là entretenoit une fille dans une espèce de faubourg de Rome, chez laquelle il donnoit très-bien à souper à ses amis du temps que ce car linal étoit à Rome. Il se moquoit de ses supérieurs pour les mœurs, mais il les courtisoit pour leur doctrine et leurs vues. Il avoit beaucoup d'intrigues, qui à la fin le firent évêque de Sisteron, où il ne fut pas moins effronte en tous genres. Le cardinal de Rohan n'ent pas honte depais tout cela de lui faire prêcher un carême a la cour, ni lui d'écrire un volume de mensonges les plus grossiers et les plus reconnus contre l'exacte et simple verite du voyage de l'abbé Chevalier à Rome, écrit par luimême.

Chamarande, dont j'ai quelquefois fait mention, perdit le seul fils qui lui restoit; et le comte de Beuvron mourut

## 1. Saint-Simon a écrit pacedilles,

en même temps fort jeune, sans alliance, perdant le sang jusque par les pores, maladie fort peu connue des médecins. Il avoit reporté en Espagne la Toison de Sézanne son oncle, où il l'avoit obtenue, et le maréchal d'Harcourt lui avoit fait donner la heutenance genérale de Normandie et le gouvernement du vieux palais de Rouen, qu'il avoit. Le Regent en laissa la disposition au maréchal d'Harcourt, qui les donna à un autre de ses enfants.

Me de Lussan, de laquelle j'ai eu lieu de parler en son temps, mourut fort vicille. Je n'ai point su si elle étoit devenue moins friponne, fausse, et doucereuse impudente qu'elle avoit vécu. Une autre belle àme qui a la paroître fort subitement devant Dieu, fut celle de l'abbé Servien, fils du surintendant et reste de tous les Serviens, duquel j'ai parlé quelquefois.

M<sup>m</sup> de Manneville mourut en même temps d'un cancer. Elle étoit fille de M. et de M<sup>m</sup> de Montchevreuil, les grands amis de M<sup>m</sup> de Maintenon, et avoit une pension du Roi de six mille [livres].

Les dames et les gens du bel air regrettèrent fort d'Angennes, qui mourut de la petite vérole. La duchesse d'Olonne en mourut aussi, pour s'en être enfermée mourant de peur avec son mari, qui ne le méritoit guère de la façon dont il vivoit avec elle. Elle étoit fille du premier mariage de Barbezieux, jeune, bien faite, aimable, vertueuse et pleine de ses devoirs. Ce fut grand dommage.

J'avois profité d'une quinzaine de vacances du conseil de régence pour m'aller amuser à la Ferte et en d'antres campagnes, lorsque la petite vérole parut à M. le duc de Chartres. Il me fàchoit fort de couper un si court intervalle, mais on m'en pressa tant que je vins passer un jour franc à Paris pour voir M. et Mac la duchesse d'Orleans. Jallai donc au Palais Royai le lendemain que je fus arrivé. Je trouvai M. le duc d'Orleans dans son grand appartement, qui me parut touché de mon voyage. Comme

je causois seul avec lui, on lui annonça le duc de Noailles; je voulus dire quelque chose. M. le duc d'Orleans m'interrompit pour me dire qu'il lui avoit donné heure, et en même temps le duc de Noailles entra et se lint en dedans sur la porte. « Ho! pour cela, Monsieur, reprisje tout haut pour que Noailles n'en perdit rien, je fais cinquante lieues pour avoir l'honneur de vous voir, je mien retourne demain; nous étions en train de causer, vous n'avez qu'à renvoyer M. de Noailles, it est bon pour attendre. » M. le duc d'Orléans et moi étions demeurés assis sans bouger. Il fit signe avec un peu d'embarras au duc de Noubles, qui sortit sur-le-champ et ferma la porte sur lui. La conversation fut presque toute d'affaires étrangeres. Il y en avoit une sur le tapis importante, qui regardoit la negociation de la France avec l'Angleterre et la Hollande, sur laquelle il se leva, et me dit : a l'ai peur qu'on nons entende là dedans, car la porte étoit du côté de son bureau: allons-nous-en dans ce cabinet. » Nous étions dans ce salon, sur la rue Saint-Honoré, il me mena dans un cabinet qui le joignoit et qui donnoit sur la même rue, et ferma la porte sur moi. Je ne connoissois point ce cabinet; c'étoit une des pièces du petit appartement des soupers. La conversation y continua pres d'une heure. Sortant de là, nous trouvames dans le salon le duc de Noailles, le maréchal d'Huxelles l'un aupres de l'autre, et cinq ou s x seigneurs qui s'y étoient amassés, mais qui se tenoient éloignés de la porte du cabinet d'où nous sortions. Je pris là conge de M. le duc d'Orleans pour le reste de la vacance, et j'allai de la au marcchal d'Huxelles, à qui je parlai malicieusement à l'oreille de la matiere de l'entretien que je venois d'avoir, et lui à moi de même, et je regardois cependant le dac de Noailles, qu. devenoit de toutes les couleurs. Je fis et recus civilité de tout ce qui étoit là, et je passai devant le duc de Noailles sans le saluer, qui se rangea et me fit une grande révérence.

De bonne heure, apres diner, j'allat chez M- la du-

chesse d'Orléans, qui me recut fort bien. M. le duc d'Orleans m'avoit demandé si je ne la verrois pas, et même témoigné qu'il le desiroit; il étoit en peine qu'elle ne fût fâchee contre moi de notre requête. Elle ne me la parut point du tout. Elle sortoit de chez M. le duc de Chartres. Mes deux fils avoient eu la petite vérole l'année précédente, et le cadet en avoit été longtemps à l'extrémité. Je m'étois servi du Frère du Soleit, jésuite, apothicaire du college, fort habile, et n'avois point voulu de médecins. Je ni'en étois su bien trouvé que j'avois fort conseillé à M. et à M-\* la duchesse d'Orléans d'en user de même si M. le duc de Chartres avoit a petite vérole. Ils me crurent et cela reussit à souhait. Ce Frere du Soleil étoit excellent par science, par expérience et par une attention infinie à ses malades, et habile pour toutes les maladies, avec une simplicité et une douceur qui le faisoit [aimer]; c'étoit aussi un humble et fort bon religieux. La guérison de Monsieur le Duc, M. le prince de Conti et M. le duc de Chartres de la petite vérole produisit une tres impertinente nouveauté. Leurs maisons firent chanter des Te Deum dans leurs paroisses à Paris, et encore ailleurs, ce qui ne s'etoit jamnis fait encore que pour les choses publiques ou pour le rétablissement de la santé des rois et des reines, encore apres un grand péril, et tres-rarement de leurs entants; mais [tout] tomboit en pillage, tellement qu'après cet exen ple des princes du sang, il n'y cut point de particulier qui ne fit apres la même entreprise. On l'a souffert, et fait encore chanter des Te Deum gui vout et où on seut.

Le maréchal de Montrevel, dont le nom ne se trouvera guere dans les histoires, ce favori des sottes, des modes, du bel air, du maréchal de Villeroy, et presque du feu Roi, duquel il avoit tire plus de cent mille livres de rente en bientaits, dont il jouissoit encore, et qui n'a pu être nomme que pour ce à quoi il avoit le moins de part, une figure qui le fit vivre presque toute sa vie aux depens des femmes, une grande naissance et une valeur brillante,

par delà, quoi que ce puisse être, mourut escroc de ses créanciers, n'ayant rien vaillant que trois mille louis qu'on lui trouva, et force vaisselle et porcelaines. Il avoit les misères des femmes qui l'avoient fait subsister, et il ne craignoit rien tant qu'une salière renversée. Il se preparoit à aller en Alsace. Dinant chez Biron, depuis duc, pair et maréchal de France, une salière se repandit sur lui. Il pâlit, se trouva mal, dit qu'il étoit mort; il fallut sortir de table et le mener chez lui. On ne put lui remettre le peu de tête qu'il avoit. La fièvre le prit le soir, et il mourut quatre jours après, n'emportant de regrets que ceux de ses créanciers. Il n'avoit point eu d'enfants de deux femmes qu'il avoit épousées, bien sucées, et fort mal vécu avec elles. Il laissa la derniere veuve, qui étoit Rabodanges, veuve d'un Medavid Grancey, chet d'escadre, dont elle avoit deux filles. Mess de Flavacourt et d'Hautefeuille, qui a bien fait parler d'elle.

Le prince de Furstemberg, qui avoit toujours laissé sa femme et ses filles à Paris, mourut en Allenague. Il y avoit des années infinies qu'il y étoit ret urne, et n'en étoit plus sorti. Il avoit toute la contauce de l'électeur de Saxe; et lorsque ce prince fut du roi de Pologne, il le laissa gouverneur de son électorat avec toute autorité, qu'il y a conservée toute sa vie. Il étoit fort riche, mais en Allemagne les filles n'héritent point.

Le prince de Robecque ne jouit pas longtemps du régiment des gardes wallones, qu'il avoit eues' à la disgrâce du duc d'Havrec. Il mourut assez sul itement et assez jeune, sans enfants de la fille du comte de Solre. Son frère, le comte d'Esterres, herita de sa grandesse, prit son titre, et obtint sa Toison. Il servoit en France. Les gardes wallones furent données au marquis de Risbourg.

La duchesse d'Albo épousa en ce môme temps l'abbé

## 1. Eus, au manuscrit.

de Castiglione qu'elle avoit emmené d'ici retournant à Madrid. J'ai assez parlé d'eux à l'avance pour me contenter de dire ici que le Pape lui permit de conserver des pensions considérables qu'il avoit sur des benefices, et qu'en faveur de ce mariage, le roi d'Espagne le fit grand de la première classe, et lui donna une place de gentilhomme de sa chambre, dont aucun n'avoit plus nul exercice depuis longtemps. Il prit le nom de duc de Solferno.

## CHAPTER VIL

Louville envoyé secretement en Espagne; sa commission tresroportonte et tres-se rete - Inc. acité surprenarte du dac de Nachist - Jaleiste extrême du marceline d'Havoiles. - Craintes et maneges intérieus d'Alberoni en Espagne. - la solence de l'Ingris.t.) sur les de ix frères Macanas. - Carmnal Acquaviva charge, au hea de Monicz, des sifaires d'Espagne à Rome - La peur qu'à l'erom et Autanton ont l'un de l'autre les unit; Giudice eté d'au rus la prince des Asturies et du conseil. - Popoli fait gouverneur du prince des Astaries; sa figure et son caractère. tentement réciproque entre l'Espagne et l'Angleterre; fourberis d'Alberoni pour en profiter. -- Les Anglois, en pe ne du chagrin du roi d'Espagne sur leur traite ave. l'Embercur, le la communiquent, et en mêtae temps les projositions que leur fait la France, et leur reponse; malignaté ontre le Regent pour le broudler avec le roi d'Espagne; amesse de Stuniope pour se defaire de Monteleon en Aug cleme, et gagner Alberon, qui passe tout aux Anglois. -- Alberon, gagne par la somplesse de Staul ope, dom e carte blanche aux A gross pour signer avec e & rice athance defensive. - Embarras et cra lles diverses de Babb, secretaire et seal monstre d'Angleterre 🛊 Modeled - Protention des Anglies a supportance pour le commerce, qu'Albe, oni ne leur conteste sealement plas; bassesses et empressement pour les Anglois; claintes d'Alberoni les Parmesans, qu'il empê ne de yenir en Espagne. - Louvale à Modrid, en est renvoyé \$108 pouvoir tire admis; il en coute Gibraltir à l'Espagne. Lajostures d'Alberon sur Louvine. - Le Régent et Alreioni den curent to quars piques l'an contre l'autre du voyage de Louvalle.

La négociation entre la France et l'Angleterre prenoit quelquefois une fore plus riante. Toutes deux desiroient y attirer l'Espagne par des vues différentes. Le Régent en sut profiter pour ménager à l'Espagne la restitution actuelle de Gibraltar, qui étoit la chose du monde qui l'intéressoit davantage. Gibraltar ne laissoit pas d'être à charge au roi d'Angleterre bien comme il étoit avec les Barbaresques, et fort supérieur en marine à l'Espagne. Avec le Port-Mahon, Gibraltar lui étoit inférieur en usage et en importance à la depense et à la consommation qu'il lui en coûtoit. Il consentit donc à le rendre à l'Espagne movennant des riens qui ne valent pas s'en souvenir; mais comme il ne vouloit pas s'exposer aux cris da parti qui lui étoit contraire, il exigea un grand secret et une forma. Pour le secret, il voulut que rien de cela passat par Alberoni, ni par aucun ministre espagnol ni anglois, mais directement du Regent au roi d'Espagne par un homme de confiance du choix du Régent, et de condition à être admis à parler au roi d'Espagne tête à tête. La forme fut que cet homnie de confiance du Régent seroit chargé de sa créance, d'une lettre touchant l'affaire du traité, c'est-à-dire d'un papier de ces riens demandes par le roi d'Angleterre prêt à être signe, et d'un ordre positif du roi d'Angleterre, écrit et signe de sa main, au gouverneur de Gibraltar de remettre cette place au roi d'Espagne à l'instant que l'ordre lui seroit rendu, et de se retirer avec sa garnison, etc., à Tanger. Pour l'exécution, un géneral espagnol devoit marcher subitement à Gibraltar, sous pretexte des courses de sa garnison; et sous celui d'envoyer sommer le gouverneur, lui porter l'ordre du roi d'Angleterre, et en consequence être recu et mis en possession de la place. La couleur étoit foible, mais c'etoit l'affaire du roi d'Angleterre.

Le duc de Noailles étoit alors dans la grande faveur et vouloit tout faire. Il ne faut pas être glorieux. Je ne sus rien de tout cela que du second bond, et par Louville avant que le Régent m'en cût rien dit, qui ne m'en parla qu'après. Noailles avec qui seul le choix se fit, dont le maréchal d'Huxelles fut outre, crut faire merveilles de proposer Louville, comme ayant eu longtemps autrefois toute la confiance du roi d'Espagne, et le connoissant mieux qu'aucun autre qu'on y pût envoyer. Sans être habile, je me serois défie du roi d'Angleterre proposant une pareille mécanique. Il ne pouvoit ignorer avec quel soin et quelle jalousie la reine et Alberoni tenoient le roi d'Espagne enfermé, inaccessible à qui que ce put être, et que le moyen certain d'échouer étoit d'entreprendre de lui parier à leur insu, ou maigre eux et sans eux. Quant au choix, de tout ce qu'il y avoit en France, Louville étoit à mon avis le dernier sur qui il dût tomber. Plus il avoit éte bien avec le roi d'Espagne et avant dans sa conflance. plus son arrivee feroit-eile peur à la reine et à Alberoni. et plus mettroient ils tout en usage pour ne pas laisser rapprocher un homme dont ils craindroient tout pour leur crédit et leur autorité. Je le dis à Louville, qui n'en disconvint pas, mais qui se contenta de me répondre que dans sa surprise il n'avoit ose refuser, et que de plus, s'ils réussissoit à percer, l'acquisition de Gibraltar étoit si importante qu'il y auroit bien du malheur si elle ne lui valoit de rapporter ce qui lui étoit du de ses pensions d'Espagne, qui étoit pour lui un gros objet. Être choisi et parti ne fut presque que la même chose. Il eut pourtant loisir de me le veuir dire, et raisonner avec moi, et de me venir trouver le lendemain encore, et de me conter que M. le duc d'Orléans lai ayant parlé avec bonté et avec conflunce sur ce dont il le faisoit porteur, en presence du seul duc de Noailles!, les avoit promptement renvoyés chez le duc de Noailles, qui lui devoit faire et donner ses expéditions.

Le duc de Nouilles l'emmena donc dans sa bibliothèque, l'y promena, lui parla de ses livres, puis de son administration des finances, chercha des louanges tant qu'il put. Louville, qui devoit partir le surlendemain, et qui n'étoit avertir que de la veille, mouroit d'impatience. A la fin il

<sup>1.</sup> On let let et, écrit en interligue.

l'interrompit pour le ramener à son fait. Ce ne fut pas sans peine, ni sans essuyer encore d'autres disparates ! entièrement étrangeres à leur sujet. Enfin il fallut prendre la plume. Noailles se mit à vouloir faire la lettre de M le duc d'Orléans au roi d'Espagne. Au bout de quel mes mots, pauses longues et un peu de conversation, juis une ligne ou deux, et pause encore, puis ratures et renvois. Elle ne fut pas à moitié qu'il voulut la refondre : c'étoit son terme favori. Il la fondit et refondit si bien ou'elle demeura fondue, et qu'il n'en resta rien. Louville petilloit. A la fin il lui proposa de la lui laisser faire. Il l'écrivit tout de suite. Noailles y mit des points et des virgules, et ne trouva rien d'omis ni à changer. Après il voulut travailler à l'instruction : même céremonie. Lauville la fit tout de suite sur son bureau. Tout cela dura plus de quatre heures. C'en étoit trois plus qu'il ne falloit. Cette aventure ne m'apprit rien de nouveau, telle de Fontainebleau, lorsque Bolingbroke y vint pour la paix particuliere de la reine Anne, et qui a été racontec en s ai temps, m'avoit bien prouve la parfaite incapacité du ducde Noailles d'écrire sur la moindre affaire, avec tout son esprit et son jargon, et les plumes d'autrui dont avec tant d'art il sait se faire honneur, et les donner pour siennes.

Quant la lettre sut signée du Régent le lenden ain matin, en présence de Louville, en prenant conge de mi, il lui ordonna de voir le maréchal d'Huxelles, de lui porter l'instruction à signer, qui ne disoit pas un mot de l'affaire, mais seulement de la conduite pour voir et parler au roi d'Espagne, etc. Louville eut beau représenter l'inutilité d'une visite où sûrement il seroit mal reçu, Noailles, qui vouloit tout saire, mais qui en même temps craignoit tout le monde, insista croyant par la menager le maréchal d'Huxelles; il fallut donc y aller, et ce sut en sortant de chez lui que Louville revint chez moi. Il sut

1. Voyez ei-dessus, p. 107 et note 1.

reçu comme un chien dans un jeu de quilles; ca fut son expression. Le maréchal, fronçant le sourcil, lui dit qu'il n'avoit qu'à lui sonhaiter bon voyage; qu'il n'avoit rien 'à lui dire; qu'il ne pouvoit parler de ce qu'il ne savoit point; qu'il n'avoit rien à mander dans ce pays-là; luitourna le dos et le laissa. Il fut enragé de se voir passer la plume par le bec, s'en prit à Louville, qu'il crut avoir brassé toute cette intrigue, et ne le lui a jamais pardonné. Je soupconne que le duc de Nouilles ne fut pas fâché d'en laisser tomber la haine sur Louville, et que le timide et jaloux maréchal aima mieux s'en prendre à l'un qu'à l'autre. Le projet étoit que Louville, prenant la route détournée du pays de Foix et de l'Aragon, arrivat dans Madrid sans que personne eût pu avoir le moindre vent de son voyage. Je ne sais si le maréchal d'Huxelles se tint bien obligé au secret, qui, malgré toutes les précautions de Louville, fut tres-mal gardé.

Les soupcons du roi d'Espagne contre Alberoni se fortificient. La reine se contentoit de l'exhorter à souffrir avec patience, lui se plaignoit de sa mollesse, de sa complaisance pour le roi, de ne pas surmonter les défiances continuelles d'un espeit foible et irresolu, capable de se livrer à qui s'en voudroit emparer pour en faire un mauvais usage. Il trouvoit la reine indolente, haïssant la peine et les affaires, ne cherchant que son repos. Il l'exhortoit à ne pas souffer qu'on les exclut l'an et l'autre du gouvernement des affaires, et à craindre, parmi cette confusion de nations et de langues qui inondoient la courd'Espagne, la cabale suivie et dissimulee des Espagnols qui vouloient tout rappeler à leur ancien gouvernement. Il l'avertissoit que si elle cessoit d'avoir l'autorité dans les affaires, elle no devoit plus compter sur aucun crédit ni considération dans le monde, ni sur aucun respect de ses sujets. Les désordres étoient au dernier point en Espagne, les peuples accablés d'impôts, les seigneurs dans la crainte et le mepris, la noblesse à la mendicite; ni troupes, ni finances, ni marine, ni commerce, et personne

qui pût remédier à tant de maux, et la maison d'Autriche attentive avoit encore force partisans. Alberoni vantoit ses projets, et se vantoit de tout raccommoder s'il étoit soutenu à les exécuter. En se louant il décrioit le cardinal del Giudice, et avoit persuadé à la reine qu'il étoit trèsdangereux à laisser aupres du prince des Asturies.

On se souviendra de l'affaire de Macañas, qui a été racontée en son temps. Son frere, qui étoit dominicain, fut mis en prison par l'Inquisition, qui refusa au roi d'Espagne de lui en remettre le proces; et en même temps ce tribunal déclara par un décret Macañas hérétique, et le cità à comparoltre dans quatre-vingt-dix jours. C'ctoit un nouvel attentat, apres celui du refus du proces de son frere. Macañas depuis le décret que Grudice fit contre lui dans Marly, et qui le retint si longtemps à Bayonne sans pouvoir rentrer en Espagne, étoit en pays étrangers connu pour être ministre du roi d'Espagne. Ce prince et la reine s'en voulurent prendre à Ciudice comme grand inquisiteur et mobile de procédés si insolents, et le chasser. Alberoni leur fit peur de la conjoncture, et de le faire passer pour un martyr; c'est qu'il craignit que Rome ne s'en prit à lui-même, et que quelque haine qu'il ent contre Giudice; il avoit encore plus d'affection à son chapeau, qu'il craignit d'eloigner, mais il lui donna un autre dégoût. Il fit décharger Molinez du soin des affaires d'Espagne à Rome, comme trop vieux et incapable de les conduire, et les fit donner au cardinal Acquaviva. Giudice haïssoit fort toute cette maison, et le cardinal Acquaviva en particulier, qu'il regardoit comme l'ami d'Alberoni et le promoteur de son chapeau.

Aubanton, quoique appuyé directement du Pape, et personnellement honoré de toute sa confiance et d'un commerce particulier de lettres avec lui, se sentit trop foible contre Alberoni, qui n'étoit qu'un avec la reine, laquelle n'aimoit point les jésuites, et n'en avoit jamais voulu d'aucun pour confesseur. Alberoni, de sa part, craignoit doublement Aubanton, qui avoit la confiance

du roi d'Espagne, jusqu'à lui renvoyer quelquefois des affaires à lui seul, et il ne le redoutoit pas moins pour son chapcau à Rome. Cette frayeur réciproque relia ensemble deux ambitieux qui ne connurent jamais que l'autorité et la fortune. Le cardinal del Giudice fut la victime de leur ralliement. La première nouvelle qu'il en eut fut par un billet de Grimaldo, qui, sous le nom de secrétaire d'Etal, l'étoit moins que secrétaire d'Alberoni, dont il avoit ordre d'exécuter et d'expédier tous les ordres. Par ce billet, le cardinal cut ordre de se retirer d'auprès du prince des Asturies, auquel sa place de grand inquisiteur ne lui laissoit pas le loisir de donner tous les soins nécessuires. Moins surpris que touché, il répondit avec soumission. Il demanda en même temps la permission d'ecrire au Pape pour se démettre aussi de sa charge de grand inquisiteur, qu'il obtint aussitôt. Après quoi il offrit de se retirer dans la ville qu'il plairoit au roi de lui prescrire, où il y auroit tribunal d'inquisition, jusqu'à ce que la reponse du Pape lui permit de sortir d'Espagne. Au milieu d'une disgrace si marquée, il n'étoit pas si détaché qu'il ne continuat d'assister au conseil, où il n'avoit plus depuis longtemps que le vain nom de premier ministre. Cela ne dura que quelques jours; il reçut un nouveau billet de Grimaldo, qui par ordre du roi lui ordonnoit de s'abstenir de se trouver au conseil. En même temps, le duc de Popoli fut nommé gouverneur du prince des Asturies.

Popoli étoit un seigneur napolitain, frère du feu cardinal Cantelmi, archevêque de Naples. J'ai parlé de lui lorsqu'ilpassa à Versailles, et que le Roi lui promit l'ordre du Saint-Esprit, qu'il lui envoya depuis, et lorsqu'il fut fait par le roi d'Espagne, à très-bon marché, capitaine général et général de l'armée de Catalogne, qu'il laissa au maréchal de Berwick, qui fit le siège de Barcelone. Il se déshonora partout sur le courage, sur l'avarice, sur l'honneur, sur tous chapitres, ce qui ne l'empêcha pas d'être grand d'Espagne, chevalier de la Toison, grand maître de l'artillerie, capitaine des gardes du corps de la compagnie italienne, enfin gouverneur du prince, quoique il cut empoisonné sa femme, héritiere de la branche ainée de leur maison, dont par là il avoit eu tous les biens, belle, aimable, jeune, qui étoit fort bien avec la reine, dont elle étoit dame du palais, et qui ne donnoit point de prise sur sa conduite. Personne ne doutoit de ce crime, et lorsque j'ai été en Espagne, j'en ai out parler à la reine comme d'une chose certaine, dont elle avoit horreur. Je crois pourtant qu'il ne le commit que depuis qu'il fut mis auprès du prince des Asturies, ou fort peu avant, et que lors la chose n'étoit pas si avérée. D'ailleurs Popoli avoit grand air et grande mine, la taille et le visage mâle et agréable des héros, beaucoup d'esprit, d'art, de manége; suprêmement faux et dangereux, avec tout le langage, les grâces, les façons, les manieres du marechal de Villeroy, à un point qui surprencit toujours. Quoique Italien, il n'aimoit point Alberoni : il fraya toujours avec la cabale espagnole, dont il ne se cachoit

L'alliance défensive traitée entre l'Espagne et l'Angleterre s'étoit refroidie par la signature de celle de cette dernière couronne avec l'Empereur. L'Espagne crioit contre la mauvaise foi des Anglois, et ne doutoit pas que le traité qu'ils venoient de conclure ne fût contraire à ses intérêts, et aux plus essentiels articles de la paix d'Utrecht. Les Anglois se plaignoient avec hauteur des vexations que leurs marchands souffroient sans cesse de l'Espagne, ce qui désoloit tout le commerce. Ces plaintes mutuelles retomboient sur Alberoni, depuis longtemps chargé seul de cette négociation; mais lui se crut assez habile pour profiter de cette situation, prit un air de franchise et de disgrâce avec le secrétaire que l'Angleterre tenoit pour tout ministre à Madrid. Il lui dit que les mauvais serviteurs du roi d'Espagne l'avoient tellement décrié dans son esprit foible, défiant, incertain, irrésolu, commo gagné par les Anglois, qu'il n'osoit plus ouvrir la bouche de rien qui les regardat, et gémissoit devant ce secrétaire sur le prejudice que ces permicieux discours causoient aux intérêts du roi d'Espagne. Le but de cette feinte étoit de se rendre cher aux Anglois, en les persuadant qu'il s'exposoit pour eux à déplaire au roi d'Espagne; gagner du temps et attendre les événements; observer la conduite de la Hollande; profiter du desir de cette république d'etablir son commerce avec l'Espagne; enfin traiter avec elle seule, ou avec l'Angleterre seule, ou avec toutes les deux. suivant qu'il trouveroit jour et convenance. Il fut une nuit trouver Riperda chez lui, par ordre de la reine, pour le presser d'entror en truité; sur quoi cet ambassadeur d'Hol ande pressoit ses maîtres de ne pas manquer une occasion si favorable, les assura qu'ils obtiendroient toutes conditions les plus favorables, qui les pourro ent conduire à chasser d'Espagne les François sans retour.

Bubb, secrétaire d'Angleterre à Madrid, étoit de son côté fort en poine des fâcheuses impressions que le traité de l'Empereur avec le roi de la Grande-Bretagne avoit fuit sur l'esprit du roi d'Espagne, lorsqu'il reçut ordre de rendre compte au roi d'Espagne, par Alberoni, de tous les points de ce traité, de lui en communiquer même la copie, et pour comble de bonne foi de leur part, de lui communiquer aussi les offres que la France leur faisoit pour un traité de ligue défensive avec eux, même le projet de la France, et la réponse que le roi d'Angleterre y avoit faite. Stanhope, qui vouloit se réserver le premier mérite d'une telle confiance, adressa à Bubb, par le même courrier, une lettre de sa main pour Alberoni pleine de toutes les expressions qui pouvoient le flatter davantage. et de toutes celles qu'il crut les plus propres à flatter le roi d Espagne. Sa mulignité contre la France n'y oublia pas qu'elle y sollicitoit avec empressement la confirmation du traite d'Utrocht, le soul qui put faire peine personnellement au roi d'Espagno; et relevoit l'attention obligeante do roi son matire a écuder la demande de M. le duc d'Or-

léans, et l'industrie à tourner la réponse d'une manière qui fut agréable au roi d'Espagne. Stanhope, qui, comme on l'a vu, vouloit se défaire de Monteleon, qu'il trouvoit trop éclairé et trop habile, profita de l'occasion contre un homme qu'il savoit n'être ni creature d'Alberoni, ni fort lié avec lui, et qui avoit toajours fort publiquement témoigné qu'il étoit persuadé que l'interêt de l'Esparne étoit d'être toujours unie avec la France. Ainsi Stanhope l'attaqua sans ménagement par la même lettre, et v exagéra son étonnement de voir un ambassa leur d'Espagne solliciter, de concert avec la France, la confirmation du traité d'Utrecht, pendant que le roi d'Angleterre eviteit d'en parler, uniquement par l'attention qu'il avoit aux intérêts personnels du roi d'Espagne. Quelque satisfiction qu'Alberoni eat de cette depêche, il fat encore plus sensible à l'ordre que Bubb recut en même temps d'accuser le cardinal del Giudice d'avoir favorisé les intérêts du Prétendant, et de demander formellement au roi d'Espagne d'éloigner ce cardinal et ses adnérents, et de choisir des ministres habiles et integres.

Malgré tant de satisfaction. Alberoni jour la concédie : il contrefit l'homme éreinté sur les Anglois par ses ennemis auprès du roi d'Espagne, auquel il n'osoit plus in parler, et quand il crut avoir assez joue, il promit, comme par effort pour le bien, de se hasarder encore une fois là-dessus aupres de son maître, et de donner promptement sa reponse. Il la fit bleutôt en effet : il dit à Bubb que l'engagement pris entre l'Un persur et le roi d'Angleterre de se garantir mutuellement, non seulement les Etats dont ils se trouvoient en possession actuelle, nais encore ceux qu'ils pourroient acquerir dans la su te. avoit fait faire de sérieuses reflexions au r i d'Espagne, and trouvoit cet article directement contre ses interets. Bubb ne put bien excuser cet enaroit da tradé, mais il avoit affaire à un homme qui vouloit être persuals en faveur des Anglois. Il dem man donc à Bubb si ce a aité portoit exclusion de toute autre albance. Bishbacpondit

que non, et cita pour preuve le traité actuellement sur le tapis entre la France et l'Angleterre. Il se trouvoit en même temps embarrassé de n'avoir point d'instruction ni de pouvoir pour traiter avec l'Espague. Alberon: le tirade peine en lui disant que Stanhope lui offroit par sa lettre de traiter, et qu'il l'avoit offert verbalement à Montelenn. C'étoit le matin qu'ils conféroient; le soir du même jour Giudice eut ordre de se retirer absolument d'aupres du prince des Astories; et le premier ministre, satisfait du dernier coup porté à ce cardinal par les Anglois, avertit Bubb que le roi d'Espague etoit dispose à signer une alliance defensive avec le roi de la Grande-Bretagne Quelque desir qu'en cut ce secrétaire, il se trouvoit arrête faute d'instruction et de pouvoir; mais Alberoni, plus presse que lui encore, répondit sur sa question de la nuture du traite pour en écrire : lelle uttimee défensue qu'il plana au roi d'Angleterre. Enfin il lui dit qu'il écriroit lui-même à Stanhope, et promit a Bubb qu'eux deux seuls en Espagne auroient la connoissance de cette négociation, et que Montelcon n'en seroit point instruit. Il ajouta que ce seroit au roi d'Angleterre à choisir ceux de ses ministres qu'il voudroit admettre dans la confidence de ce secret. Alberoni compta bien interesser par la co secretaire. Tout ministre employé dans que cour met sa gloire à y faire des traités, et son degeut à se voir enlever une negociation qu'il a entannee. Celarci écrivit lout de son mieux pour qu'on lui envoyat instruction et pouvoirs, et n'oublia rien de se qu'il put représenter de flatieur pour le roi d'Angleterre, tant sur les avantages du comparce que sur la mediation qui luiponvoit resulter un jour entre l'Empereur et l'Espagne sur les affaires d'Italie, et se faire considérer par ces deux phissances. Il pressa l'anvoi de ce qu'il demandoit au pom du ministre seul confident de Leurs Majestés Cathoaques, et envoya la lettre d'Alberoni avec cette dépêche tat le même commer extraord naire qui lui avoit apporté. celles dont on vient de parier.

Dans cette situation agréable, Bubb ne laissoit pas d'être mai à son aise. Il se defioit des Espagnols et des François, beaucoup plus encore des Hollandois. Cens-cise faisoient un merite de leur refus d'entrer dans le traité de l'Empereur et de l'Angleterre, et publicient qu'ils n'y entreroient jamais, et rien ne flattoit plus le roi d'Espagne, qui regardoit ce traité comme un obstacle à ses vues de recouvrer un jour ce qu'il avoit perdu en Italie. Bubb sentoit aussi tout le poids de l'aftaire du commerce dont il étoit chargé, que le traite entre l'Empereur et l'Angleterre rendoit plus difficile. Il étoit fatigné des plaintes continuelles des marchands anglois et de la lenteur et de l'indécision de la cour de Madrid, il n'attendoit aucun succès de la proposition qu'Alberoni lui avoit faite de faire examiner et décider les plaintes des marchands par des commissaires nommes de part et d'autre, et il se laissoit entendre qu'il falloit profiter pour finir des affaires de la conjoncture présente de traster une - alliance avec l'Espagne, ou renoncer a tout commerce, fixer un temps à l'Espagne de faire justice aux Anglois, et apres l'expiration de ce terme declarer tout commerce interdit. Les négociants veulent toujours que leur later it particulier soit la règle de l'État, et ne connoissent de bien public que leur gain particulier.

Subb craignoit là-dessus la compagnie de la mer du Sud établie a Londres, et (qu'elle) n'eat le credit de lui attirer des ordres qui troublassent sa négociation. Elle prétendoit que la mesure d'Angleterre, qui lui etoit plus avantageuse que celle d'Espagne, servit de règle à la cargaison de leurs vaisseaux, et l'ordre commun entre toutes les nations est que la mesure de la charge d'un vaisseau soit toujours celle du lieu cu il aborde. Cette prétention étoit insupportable; Bubb la jugeout te le, et l'artifice en sautoit aux yeux; ainsi il souhalloit avec impatience que tous les points sur le traité de l'assiente qui étoient encore en dispite fussent incessamment règlés et signés. Sa crainte fut vaine. Alberoni avoit

encore plus d'envie d'avancer que lui-même. Il ne fit pas la plus légere attention à cette clause, et il assura Bubb que le roi d'Espagne avoit donné ses ordres pour la signature du traité, qui seroient incessamment executés, et qui le farent en effet. Alberoni étoit trop content de la disposition des Anglois et du plaisir qu'ile lut avoient fait de s'intéresser à le défaire du cardinal del Giudice, pour leur donner aucun pretexte de changer. Il écrivit donc à Stanhope, dans les termes les plus forts, pour lui témoigner la reconnoissance que le roi d'Espagne conserveroit toujours de la confiance avec laquelle le roi d'Angleterre lui avoit fait communiquer les propositions et les negociations de la France, et la tendre amitié que Sa Majeste Catholique auroit toujours personnellement pour Sa Majestė Britannique. Il blama Monteleon, condamna l'alhance qu'il avoit proposée, comme n'étant qu'une simple ratification du traité d'Utrecht, faite de concert avec la France, à qui cet ambassadeur d'Espagne étoit tout devoué, crime irremissible dans l'esprit de Stanliope, à qui il laissa la décision de tout.

Le fourbe se vantoit à ses amis qu'il ne vouleit qu'amuser les Anglois, et se donner le temps de voir la resolution que prendroient les Hollandois sur les instances qui leur étoient faites d'entrer dans le traité signé entre l'Empereur et l'Angleterre. Il prétendoit savoir qu'ils en étoient si mécontents qu'ils espéraient que le parlement d'Angleterre feroit quelque jour un crime au roi Georges d'y avoir preféré ses interêts personnels d'usurpation sur la Suede aux intérêts de la nation angloise. Comme il nes'occupoit du deliors que pour sa fortune, il l'étoit encore plus du dedans. Il craignoit tout des Parmesans, pour qui la reine avoit de l'affection, et que quelqu'un d'eux n'enlevât sa faveur aupres d'une princesse légere et facile à se laisser conduire. Il empôcha, par le duc de Parme, qu'elle fit venir en Espagne le mari de sa nourrice et leur tils cap icin, et s'assura par ce souverain qu'il n'en viendroit aucun autre qui put lui faire ombrage auprès d'elle.

Les vapeurs du roi donnoient de la crainte aux médecins. Ils en avoient aussi sur la santé du prince des Asturies; ainsi la reine régneit en plein et en assurance, et Alberoni se sentoit plus puissant que jamais.

Ce fut dans ce point que Louville arriva à Madrid, et vint descendre et loger chez le duc de Saint Aignan, qui fut dans une grande surprise, et qui n'en avoit pas eu le moindre avis. Un courrier fortuit, qui rencontra Louville à quelque distance de Madrid, le dit à Alberoni. On peut juger, aux soupçons et à la jalousie dont il étoit tourmenté, quelle fut pour lui cette alarme. Il n'ignoroit pas quel étoit Louville, le crédit qu'il avoit eu anpres du roi d'Espagne, la violence que Met des Ursins et la fene reino lui avoient faite pour le lui arracher; aussi la fraveur qu'il concot de cette arrivée inattendue fut-elle si pressante qu'il ne garda nulle mesure pour s'en delivrer. Il dépêcha sur-le-champ un ordre par un courrier à la rencontre de Louville, pour lui defendre d'approcher plus pres de Madrid. Le courrier le manqua; mais un quart d'heure après qu'il eut mis pied à terre, il reçut un balet de Grimaldo, portant un ordre du roi d'Espagne de partir à l'heure même. Louville répondit qu'il étoit charge d'une lettre de créance du roi, et d'une autre de M. le duc d'Orléans pour le roi d'Espagne, et d'une commission pour Sa Majesté Catholique, qui ne lui permettoit pas de partir sans l'avoir exécutée. M. de Saint-Aignan manda la même chose & Grimaldo. Sur cette réponse, un courrier fat dépêché à l'heure même au prince de Cellamare, avec ordre de demander le rappel de Louville, et de déclarer que le roi d'Espagne avoit sa personne si désagréable qu'il ne! vouloit ni le voir, ni laisser traiter avec lui aucun de ses ministres. La fatigue du voyage, suivie d'une telle réception, causa dans la nuit une attaque de népliretique à Louville, qui en avoit quelquefois, de sorte qu'il se tit

L. My a ici vae première fois le mot és.

préparer un bain, dans lequel il se mit sur la fin de la mutinée.

Alberoni vint lai-même le voir chez le duc de Saint-Aignan, pour lui persuader de s'en aller sur-le-champ. L'état où on lui dit qu'il étoit ne put l'arrêter; il le vit malgré lui dans son bain. Rien de plus civil que les paroles, ni de plus sec, de plus négatif, de plus absolu que leur seus. Alberoni plaignit son mal et la peine de son voyage, auroit souhaité de l'avoir su pour le lui avoir épargné, et desiré pouvoir surmonter la répagnance du roi d'Espagne à le voir, du moins à lui permettre de se reposer quelques jours à Madrid; qu'il n'avoit pu rien gagner sur son esprit, ni s'empicher d'obeir au tresexpres commandement qu'il en avoit reçu de venir luimême lui porter ses ordres de partir sui-le-champ, et de les voir exécuter. Louville lui parat dans un état qui portoit avec soi l'impossibilité de partir. Il en admit donc l'excase, mais en l'avertissant qu'elle ne pouvoit durer qu'autant que le mal, et que l'acces passé elle ne poutroit plus être admise. Louville insista sur ses lettres de creance qui lui donnoient caractere public pour executer une commission importante de la part du Roi, neveu du roi d'Espagne, telle que Sa Majesté Catholique ne pouvoit refuser de l'entendre directement de sa bouche, et qu'il auroit lieu de regretter de n avoir pas écoutée. La dispute fut vive et longue rialgré l'état de Louville, qui no put rien gagner. Il ne laissa pas de demeurer cinq ou six jours chez le duc de Saint-Aiguan, et de le faire agir comme ambassadeur pour lui obtenir audience, quoique M. de Saint-Aignan, ami de Louville, ne laissat pas de se sentir du secret qu'il lui fit toujours, selon ses ordres, de l'objet de sa mission.

Louville n'osoit aller chez personne, de peur de se commettre; personne aussi n'osa le venir chercher. Il se hasarda pourtant, par cumosite, d'aller voir passer le roi d'Espugne dans une rue, et pour tenter si, en le voyant, il ne scroit pas tenté de l'entendre, en cas, comme il étoit très-possible, qu'on lui eût caché son arrivée Mais Alberoni avoit prévu à tout. Louville vit en effet passer le roi, mais il lui fut impossible de faire que le roi l'aperçût. Grimaldo vint enfin signifier à Louville un ordre absolu de partir, et avertir le duc de Saint-Aignan que le roi d'Espagne étoit si en colere de l'opiniatreté de ce délai, qu'il ne pouvoit lui répondre de ce qui arriveroit si le séjour de Louville étoit poussé plus loin, et qu'on ne se trouvât obligé à manquer aux égards qui étoient dus à tout ministre représentant, et plus qu'à tous à un a nbassadeur de France. Tous deux virent bien que l'audience à espèrer étoit une chose entièrement impossible; que, par conséquent, un plus long sejour de Louville n'étoit bon qu'à se commettre à une violence qui, par son eclat, brouilleroit les deux couronnes : ainsi au bout de sept où huit jours Louville partit, et s'en revint comme il étoit allé. Alberoni commença à respirer de la frayeur extrême qu'il avoit eue. Il s'en consola par un essai de sa paissance qui le mit à couvert de plus craindre que personne approchat du roi d'Espagne sans son attache, ni qu'aucune affaire se put traiter sans lui. Il en conta Gibroltar a l'Espagne, qu'elle n'a pu recouvrer depuis. Telle est l'attlite des premiers ministres.

Celui-ci répandit en Espagne et en France que le roi d'Espagne avoit pris une aversion mortelle contre Louville, depuis qu'il l'avoit chassé d'Espagne pour ses insolences et ses entreprises; qu'il ne le vouloit jamais voir, et se tenoit offensé qu'il cût ose passer les Pyrences; qu'il n'avoit ni commission ni proposition à faire; qu'il avoit trompé le Régent en lui faisant accroire que, s'il pouvoit trouver un prétexte de reparoître devant le roi d'Espagne, ce prince en scroit ravi par son ancienne affection pour lui, et que, connoissant ce prince autant qu'il le connoissoit, il rentreroit bientôt dans son premier crédit, et feroit faire à l'Espagne tout ce que la France voudroit; qu'en un mot il n'étoit venu que pour essayer à tirer quelque chose de ce qui lui ctoit dù des pensions

qu'il s'étoit fait donner en quittant le roi d'Espagne, mais qu'il n'avoit pas pris le chemm d'en être sitôt payé. Il falloit être aussi effronte que l'étoit Alberoni pour répandre ces impostures. On n'avoit pas oublie en Espagne comment Me des Ursins avoit fait renvoyer Louville; combien le roi d'Espagne y avoit resiste; qu'elle n'en avoit pu venir à bout que par la France, et par ses intrigues avec Me de Muintenon contre la cardinal et l'abbe d'Estrées et lui; et que le roi, afflige au dernier point, cédant aux ordres donnés de France à Louville, lui avoit en partant doublé et assigné ses pensions, qui lui avoient été longtemps payées, et donne de plus une somme d'argent et le gouvernement de Courtray, qu'il n'a perdu que par les malheurs de la guerre qui suivirent la perte de la bataille de Ramillies. A l'égard de la commission, la nier étoit une impudence extrême, d'un homme aussi connu que Louville, qui vient descendre chez l'ambassadeur de France, qui dit avoir des lettres de créance du Roi et du Regent, et une commission importante dont il ne peut traiter que directement et seul avec le roi d'Espagne, et pour l'audience duquel l'ambassadeur de France s'emplote au nom du Roi. Rien de si aisé que de couvrir Louvale de confusion, s'al avoit allegué faux, en lui faisant montrer ses lettres de créance; s'il n'en eut point eu, il scroit demeuré court, et alors n'ayant point de caractère, Albereni auroit été libre du châtiment. Que si, avec des lettres de creance, il n'edt eu qu'un compliment à faire pour s'introduire et solliciter son payement, Alberoni l'auroit déshonoré bien aisement de n'avoir point de commission, apres avoir tant assure qu'il éloit chargé d'une fort importante. Mais la toute-puissance dit et fait impunement tout ce qu'il lui plaît.

Louville de retour, il fallat renvover an roi d'Angleterre tout ce que Louville avoit porte en Espagne pour titraltar; et cette affaire demenra comme non avenue, sinon qu'ella piqua tort Alberoni contre le Régent-d'avoir voulu faire passer une commission secrete au roi d'Espagne à son însu, et par un homme capable de le supplanter, et le Régent contre Alberoni, qui avoit fait avorter
le projet avec tant d'éclat, et lui avoit osé faire sentir
quelle étoit sa puissance, qui tous deux ne l'oublierent
jamais, mais le Régent par la nécessite des affaires, et
sans altération de sa débonnaireté. Alberoni, qui n'etoit
pas de ce tempérament, et qui autrefois, petit domestique
du duc de Vendôme, n'avoit pas été content du duc de
Noailles pendant qu'il étoit en Espagne, prit contre lui
une dose de haine de plus, parce qu'il sut que l'envoi de
Louville avoit été concerté entre le Régent et lui seul, et
reçut comme une nouvelle injure une lettre d'amitie que
le duc de Noailles lui avoit envoyee par Louville.

## CHAPITRE VIIL

Traité de l'assiento signé à Madrid avec l'Angleterre; Menteleon dupe de Stanhope, jouet d'Alberoni; le roi d'Angleterre à Hogovre. - L'abbé du Bois va chercher Stanhope passant à la Haye, revent sans y avoir rien fait, repart aussitôt pour Hanovre. - Jugement des Impériaux sur la fascination du Régent pour l'Angleterre. -Chétive conduite du roi de Prusse; il attire chez lui les ouvriers francois. - Aldovrandi, d'abord très-mal reçu à Rome, gagne la confiance du Pape; nuage léger entre lui et Alberoni, lequel éclate contre Gudice, dont il ouvre les lettres, et en irrite le roi d'Espagne contre ce cardinal. - Etranges bruits publics en Espagne contre la reme; Alberon: les fait retomber sur Giudice; la peur en prend à Cellamare, son neveu, qui abandonne son oncle. - Alberoni invente et publie une fausse lettre flatteuse du Régent à lui, et se pare de ce mensonge; inquiétudes et jalousie d'Alberoni sur les François qui sont en Espagne. - il amuse son ami Monti, l'empêche de quitter Paris pour Madrid, lui prescrit ce qu'il lui doit écrire sur la reine, pour le lui montrer et s'en avantager. - Son non manege contre le Régent auprès du roi d'Espagne; son extrême dissimulation; il veut rétablir la marine d'Espagne; ses manéges. - Belle leçon sur Reme pour les bons et doctes serviteurs des rois. - Attention de l'Espagne pour l'Angleterre sur le départ de la flotte pour les indes, et des Hollandois pour l'Espagne sur leur traité à faire avec l'Angleterre et la France; difficultés du dernier renvoyées aux ministres en Angleterre; seclératesses de Stairs; pertidio de Walpole. - Frayours et

mesures d'Alberoni contre la venue des Parmesans; il profite de celles du Pape sur les Turcs, et redouble de maneges pour son chapeau, de promesses et de menares. — Gualice public des rhoses éponyantables d'Alberoni, bien défendu par Aubanton et Aldovrandi. - Molines fait grand inquisiteur d'Espagne - Quel étoit le duc de Parme à l'égard d'Alberoni; idées bien confuses de se prince. - Le Pape n'engage enfin à donner un chapeau à Alberoni, impossibilité prénente peu durable; avis d'Abdovrandi à Alberoni. - Aventure da sbires, qui suspend d'abord, puis confirme l'engagement en favour d'Alberoni; art et bassesse d'Acquaviva. - Raison de tant de détail aur Alberoni. — Acquaviva, par ordre d'Espagne, transfuge à la constitution. - Promesses, menaces, manéges d'Alberoni et d'Aubarton pour presser la promotion d'Alberoni ; invectives atroces de Giudice et d'Alberoni l'un contre l'autre.-Fanfaronnades d'Alberoni, et su frayeur de l'arrivée le Madrid du mari de la gourrice de la reme et de leur fils capurin; quelles ces trois personnes. - Alberoni eraint mortellement la venus d'un autre Parmesan; écrit aigrement au duc de Parme.

Rendu à lui-même par le départ de Louville, Alberoni n'eut rien de plus à cœur que de terminer au gré des Anglois toutes les difficultés qui restoient sur l'assiento. Le traité fut signé à Madrid le 27 juillet, mais comme l'affaire duroit depuis longtemps, il fut daté du 26 mai, et les ratifications du 12 juin qui furent aussitôt réciproquement fournies. Monteleon ignoroit parfaitement tout ce qui se passoit entre l'Angleterre et l'Espagne. Il en déplorost la lenteur, et de se voir réduit à poursuivre de misérables bagatelles lorsqu'il auroit pu traiter utilement. Il voyoit que le traité proposó par la France à l'Angleterre n'avançoit point, il se persuadoit que l'intelligence entre l'Empereur et le roi de la Grande-Bretagne n'étoit pas si grande depuis l'opposition que la compagnie du Levant à Londres avoit mise à un emprunt que l'Empereur y voulut faire de deux cent mille hvres sterling sur la Silesie, et que le traité fait entre eux ne contenoit rien de préjudiciable à l'Espagne. Le roi d'Angleterre avoit passé en Allemagne en juillet. Il avoit laissé le prince de Galles regent sous le titre de gardien du royaume, et ce prince. changeant de manieres à l'égard de la nation, cherchoit à lui pluire, mais sans cacher son desir de se venger de

Cadogan, et de Bothmar, ministre unique pour Hanovre, à qui il attribuoit les mauvais traitements que le duc d'Argyle, son favori, avoit recus du roi son pere. Le prince traitoit Monteleon avec distriction et familiarité; et cela persuadoit cet ambassadeur qu'il etoit tonjours aur le même pied en Angleterre, quoique il ne reçut que rudesses, et pis-encore, de Methwin, qui tenoit la place de Stanhope pendant son absence à la suite du roi d'Angleterre à Hanovre. Ainsi Monteleon, avec tout son esprit et ses lumières, étoit la dupe de Stanhope, qui le craignoit, et le jouet d'Alberoni, qui ne l'aimoit point.

Châteauneuf, que nous avons vu ambassadeur en Portugal, à Constantinople, et sans caractère chargé d'affaires en Espagne, et avec réputation, étoit devenu conseiller d'État, et étoit lors ambassadeur à la Haye, Il avoit eu plusieurs conférences inutiles sur le traité avec Walpole, envoyé d'Angleterre, qui agissoit de concert avec le pensionnaire, et Duywenworden disoit qu'il n'auroit pouvoir de conclure et de signer que lorsque le Pretendant auroit passé les Alpes. Stanhope et Bernstouff, passant à la Haye pour aller à Hanovre, avoient dit que la France avoit plus besoin de l'alhance proposée que l'Angleterre; et ils avoient assuré les ministres de l'Empereur qu'ils ne se relacheroient point de leurs demandes, et ne feroient rien de contraire aux intérêts de l'Empereur. Ils avoient les uns et les autres des conferences avec les députes des états généraux aux affaires secretes, et les pressoient d'entrer dans l'alliance signée entre ces deux puissances; mais la République, qui en craignoit un engagement et un renouvellement de guerre, eludoit toujours. L'abbé du Bois, qui n'avoit fonde toutes ses vues et toutes ses espérances de fortune que sur l'Angleterre, par le chaussepied de son ancienne connoissance avec Stanhope qu'il traitoit de liaison et d'amitié pour se faire valoir, et qui pour cela avoit avenglé M. le duc d'Orleans sur l'Angleterre, comme il a été expliqué en plus d'un endroit, saisit la conjoncture pour persuader son maître que deux heures de conversation avec son ancien ami avanceroient<sup>a</sup> plus le traité que toutes les dépêches et que toutes les conferences qui se tenoient à la Haye. Il s'y fit donc envoyer secretement pour aller parler à Stanhope à son passage. Le peu de conferences qu'il eut avec lui n'aboutit à rien. Il revint tout de suite hien resolu de ne quitter pas prise. Il prétexta qu'il avoit trouvé son ami si pressé de partir, et si détourné en même temps à la Haye, qu'ils n'avoient eu loisir de rien; mais que Stanhope le souhaitoit à Hanovre, où à tête reposée ils pourroient travailler à l'aise et en repos, et parvenir à quelque chose de bon.

Il n'en fallut pas davantage dans l'empressement où sa cabale avoit mis le Régent pour ce traité. Il crut l'abbé du Bois de tout ce qu'il voulut lui dire, et à peine arrivé le fit repartir pour Hanovre. Les ministres impériaux. exempts des vues personnelles de du Bois et de la fascination de son maître, et qui voyoient de près et nettement les choses telles qu'elles étoient, admiroient l'empressement de la France à traiter avec l'Angleterre. Ils disoient que la France se trouvoit dans l'état le plus heureux et le plus indépendant, qu'elle n'avoit qu'à jouir de la paix. gagner du temps, voir le succes de la guerre d'Hongrie, le cours des affaires domestiques de l'Angleterre, laquelle avoit beaucoup plus à souhaiter que la France de conclure un traité avec elle. Tel étoit le jugement sain de ministres qui voyoient dair, quoique si jalouz de la France. En même temps, il n'étoit faux avis et impostures les plus circonstanciées, pour les faire mieux passer, que Sairs n'écrivit sans cesse aux ministres d'Angleterre. piqué de ce que la negociation lui avoit été enlevée par ces mêmes ministres qui connoissoient son mauvais esprit et son venin contre la France, quoique ses protecteurs. Toutefois il faut dire que le triste état du Prétendant promettoit une prompte fin de la fermentation

L. Arencereil, au manuscrit.

de son parti en Angleterre, que la victoire complète que le prince Eugène avoit remportée sur les Turcs à l'ouverture de la campagne faisoit regarder cette guerre commu devant être de peu de durée; que l'Empire, accontinué au joug de la maison d'Autriche, y étoit plus soumes que jamais; et que la France avoit à prendre garde de voir renaître la guerre par les intérêts de l'Empereur sur l'Italie, et ceux de l'Angleterre sur le commerce, enneune née de la France, lorsque ces deux monarques se trouveroient libres de toute crainte chez eux.

Le roi de Prusse, attentif à s'agrandir, mais leger, inconstant, et timide, n'avoit osé remuer sur Juliers a la mort de l'électeur palatin. Il disoit qu'il n'y troubleroit point la branche de Neubourg tant qu'elle subsisteroit; mais il fit sonder le Régent sur ce qu'il feroit en cas qu'elle vint a s'éteindre, et s'il souffriroit que l'Empereur. en ce cas, suivant la résolution qu'il assuroit en être prise, s'emparât de ce duché. En même temps il fais at taire à Vienne les plus fortes protestations d'attachement aux interêts de l'Empereur, et y moit formel ement qu'il cat aucune négociation avec la France. Cette conduite lui rembloit d'un grand politique. Il se brou lioit et se raccommodoit souvent avec ses allies, avec le tour, avec le roi d'Angleterre son beau-pere, et fut longtemps a se déterminer s'il l'iroit voir a Hanovec, il regardoit la France comme prête à souffrir de grandes divisions par celles des princes du sang et batuds, des pairs et da Parlement, surtout par l'affaire de la constitution. Cette idée l'enhardit à s'attirer encore un illis grand nombre de François pour augmenter ses manutacerres. Il donna, donc ses ordres pour persuader a plusieurs ouvriers et autres de passer en Brandebourg, soit pour cause de religion ou pour d'autres, et il crut y réassir aisement dans un temps où les étrangers et les Prançois memes s'accordofen- a dépeindre la France comme accablée ue miscre et sur le point d'une division génorale.

Aldovrandi, d'abord mal reçu à Rome et fort blâmé, sut bientôt par son adresse et par ses amis, obtenir du Pape d'être ecouté, lequel avoit declaré qu'il ne lui donneroit point d'audience. Il en eut une fort longue, dans laquelle il sut si bien munier l'esprit du Pape qu'il se le rendit tout à fait favorable, et qu'il le vit depuis souvent et longtemps en particulier; mais il fut trompé dans l'espérance qu'il avoit conque d'être incessamment renvoyé en Espagne. Il en avoit apporté deux lettres au Pape de la main du roi et de celle de la reine, fort pressantes pour le chapeau d'Alberoni. Les prétextes de faire attendre longtenips ceux de l'espérance de qui Rome attend des services ne manquent pas à cette cour. Aldovrandi, pressé de retourner jouir des grands émoluments de la nonciature d'Espagne, qui n'avoit pu jusqu'alors être rouverto depuis les differends entre les deux cours, et qui n'en espéroit la fin que de la promotion d'Alberoni, et qui par sa nonciature auroit avance la sienne, s'employoit de toutes ses forces à le servir. Le duc de Parme, sur je ne sais quel fondement, se defioit de sa bonne foi ladessus, et avoit donné la même dessance à Alberoni. Celui-ci, qui mettoit toujours la reine d'Espagne en avant au lieu de lui-même, se plaignit amerement de l'ingratitude d'Aldovrandi pour cette princesso, mais il n'osa éclater de peur de pis. Il s'apaisa bientôt, et vit enfin que ses plaintes étoient tres mal fondées.

Il colata de nouveau contre le cardinal del Giudice, et n'épargna aucun terme injurieux pour evagérer son ingratitude envers la reine, sans laquelle il ne seroit jamais rentré en faveur en Espagne à son retour de France, ni sorti de l'abline où il etoit tombé. Il lui reprochoit la li cence avec laquelle il tomboit sur le gouvernement; il publicit qu'il etoit si bien connu en France qu'on y prévoyoit géneralement sa disgrâce. Il ouvroit les lettres de la poste de Madrid, et on crut qu'il le faisoit de sa propre autorité, à l'insu du roi d'Espagne. Il y trouva que lettre de l'ambassadeur de Sicile au roi son maltre.

qui lui rendant compte d'une longue conference qu'il avoit eue avec Giudice, ce cardinal, apres beaucoup de protestations d'attachement, l'avoit averti de ne faire aucun fond sur la cour de Madrid tant que le crédit d'Alberoni subsisteroit, parce que le duc de Parme, dont il étoit min stre, ne songeoit qu'à gagner et conserver les bonnes graces de l'Empereur, et par consequent ne consentiroit jamais que l'Espagne fit aucun pas pour les princes d'Italie. Alberoni porta cette lettre au roi d'Espagne, qu'il eut la satisfaction de mettre fort en colere contre Giudice. Tant d'autofité n'empéchoit ses alarmes sur les François qui étoient à Madrid, bien plus fortes sur des Parmesans abjects que de fois à autre la reine vouloit faire venir. Il n'osoit lui montrer aucune opposition là-dessus, mais il redoubloit ses mesures aupres du duc de Parme pour compre ces voyages par lui. La santé du roi d'Espagne menacoit, son estomac étoit en grand désordre. Alberoni l'engages à consulter un medecin sarde, qui convint avec le premier médecin des remèdes qu'il falloit employer, en présence de la reine et d'Alberoni seuls. Ce mystere, joint aux propos scan laleux de Burlet sur la santé du prince des Asturies, en fit tenir des plus étranges, non-seulement aux gens du commun. mais aux plus élevés, jusqu'a publier que la reine travailloit à porter son tils siné don Carlos sur le trône. Giudice, outré de sa disgrâce, dont il se prenoit uniquement à Alberoni, ne l'epargna pas en cette occasion, ni Alberoni le cardinal en mauvais offices et en accusations d'accréditer la licence et les mensonges des mauvais bruits. Cellamare, fils du frere du cardinal del Giudice, alarmé de tant d'éclats, eut pour pour lui-même. Il ne songea qu'à se conserver les bonnes graces de la reine et celles d'Alberoni. Il les leur demanda avec tant d'empressement qu'Alberon; s'en fit un titre pour prouver l'ingratitude de cardinal, blamec jusque par son neveu, qui avoit toujours passé pour un homme fort sage et fort éclairé.

Alberoni a'eut pas honte de répandre un mensonge insigne. La toute-puissance ne craint guère les démentis : il publia que M. le duc d'Orléans, en rappelant Louville, lui avoit expressément marque qu'il ne l'auroit pas envoyé s'il l'eût cru désagréable au roi d'Espagne, et qu'incessamment il enverroit un autre homme chargé de communiquer des choses qui ne se pouvoient confier au papier. Un pareil envoi na lui auroit ete guere plus agréable, il ne vouloit voir de la part de la France qui que ce soit capable d'éclairer ses actions, d'en rendre compte au Regent, d'ouvrir les yeux au roi d'Espagne Tout François lui étoit auspect. Il auroit voulu les chasser tous d'Espagne, surtout crux qui etoient chargés de quelques commissions particulieres pour a marine ou pour d'autres affaires. Il les traitoit de dévoués aux cabales, et disoit qu'ils prétoient leurs muisons pour les rassembler. Sa jalousie et son extrême défiance ne s'assuroit pas même de ses plus intimes amis. Monti étoit de ce nombre et avoit eu toute sa confiance avant sa fortune. Il servoit en France et il étoit quelquefois chargé par lui de commissions particulières pour le Régent. Monti crut avancer sa fortune s'il pouvoit aller en Espagne et profiter de son credit. Il fut entretenu quelque temps dans cette esperance; Alberoni lui mandoit que personne ne serviroit mieux les deux cours que lui; mais cet amusement même l'importunoit, et il fit entendre à son ami qu'il n'y faltoit plus penser. Il ne vouloit point de témoins de sa conduite: L'onti lui étoit commode en France pour l'en informer. Il lui prescrivoit les themes de ses lettres pour louer la reine de sa fermeté, et d'en parler comme d'une héroine qui, par son courage, établissoit son autorité par toute l'Europe. Il montroit ces lettres à la reine pour la piquer dinonneur, et taire retomber sur elle tout ce qu'il faisoit contre Giudice, dont il se plaignoit d'une maniere atroce.

Le traltement fait à Louville étoit un affront à la France et personnel au Regent, et le triomphe de l'insolence et de Fautorité d'Alberoni. L'équanimité | avec laquelle le Régent le souffrit ne put apaiser la haine que l'Italien aveit concue d'une tentative qu'il se persuada faite uniquement contre lui. Il prit occasion du traité qui se négocioit entre la France et l'Angleterre, pour inspirer au rol d'Espagne les sentiments les plus sinistres de M. le duc d'Orleans, et pour les lui faire revenir par ceux de sa dépendance qui l'approchoient\*. Il assuroit que l'unique but du Régent étoit de s'assurer de la couronne en cas de malheur en France; que tout lui paroissoit plausible et bon pour y parvenir; qu'il se ligueroit même avec le Turc s'il le jugeoit utile à ce dessein, ou à empêcher le roi d'Espagne de faire valoir les justes droits de sa naissance. Il n'osoit pourtant convenir que le roi d'Espagne les voulût soutenir, mais il avouoit quelquefois à ses confidents que la plus fine dissimulation étoit nécessaire sur un point si delicat, dont il falloit écarter aux Espagnols toute idée, qui, conque par eux, pouvoit causer des mouvements dangeroux, et se conduire comme si Leurs Majestés Catholiques ne vouloient jamais sortir de Madrid, attendre les événements, et compter que la décision de cette grande question dépendroit de l'Angleterre et de la Hollande. Persuadé en attendant, et cela avec raison, que l'Espagne devoit se rendre puissante par mer, il faisoit de grands projets de marine. Rien ne lui sembloit difficile, pourvu qu'il en fût chargé; il ne songeoit qu'à se rendre nécessaire, il y réussissoit pleinement aupres de la reine. par consequent aupres du roi. Il se vantoit que les impressions qu'on avoit voulu lui donner à son égard n'avoient fait que mieux faire connoître son zèle et ses services, qu'il avoit tout crédit sur la reine, qu'il se moquoit de ceux qui prétendatent que Macañas entretenoit un commerce secret avec le roi d'Espagne. C'est qu'il savoit par la reine, pour qui le roi n'avoit point de secret, qu'Aubanton avoit pense être perdu pour lui avoir

<sup>1.</sup> Voyez tome IX, p. 157 et note 1.

L Saint-Simon a derit : qu'ils l'apprachoient,

sculement nommé le nom de Macañas, sans autre intention que de dire qu'il en avoit reçu une lettre par laquelle ce martyr des droits des rois d'Espagne contre les entreprises de Rome se recommandoit à ses bons offices. Belle leçon pour les magistrats en place et en devoir de soutenir les droits de leurs rois contre les usurpat ons continuelles des papes l'Je dis des rois, car la France a eu aussi ses Macañas, et employés par le feu Roi et ses ministres, qui n'ont pas eu un meilleur sort, sans compter le grand nombre qu'il y en a cu, depuis le célebre Gerson. Alberom prétendoit avoir sauvé le confesseur, parce qu'il se le croyoit attaché, et se donnoit pour avoir résolu d'exterminer ses ennemis.

Au commencement de septembre, le roi d'Espagne fit avertir le roi d'Angleterre de sa résolution de faire partir. l'année suivante 1717, une flotte pour la Nouvelle-Espagne, et lui promit de l'avertir plus particulièrement du mois qu'elle mettroit à la voile. Ainsi rien ne manquoit aux attentions de l'Espagne pour l'Angleterre, et à sa ponctuelle observation de leurs traités. Les Hollandois, qui de leur côté ménageoient l'Espagne, lui firent savoir qu'ils étoient disposés à signer une ligue défensive avec la France et l'Angleterre. Leur dessein étoit de témoigner par cet avis leur respect et leur confiance au roi d'Espagne, et de l'inviter à entrer dans ce traité. Il répondit qu'il ne s'en éloignoit pas, mais qu'il falloit, avant de s'expliquer, qu'il fut informé des conditions de cette alliance. L'abbé du Bois, qui regardoit la conclusion du traite avec l'Angleterre comme le premier grand pas à la fortune, qui par degrés le meneroit à tous les autres. l'avoit pressé de toutes ses forces et de toute son industric. Les deux principales difficultés étoient le canal de Mardick et le sejour du Prétendant à Avignon. Le roi d'Angleterre ni Stanhope n'oscrent traiter à fond, à Hanovre, deux points qui intéressoient la nation angloise, et il fadut renvoyer d'Iberville à Londres pour y régler prencipalement celui de Nardick avec les ministres an-

glois. Ceux-ci étoient persuadés que la victoire du prince Eugène etoit un nouvel aignillon à la France de presser la conclusion du traité. Quelque bonne foi que M. le duc d'Oricans fit paroître dans toute la négociation, la mahgnité de Stairs n'en put convenir; l'imposture de cet honnète ambassadeur alla jusqu'à averter les ministres d'Angleterre que le Régent étoit d'intelligence avec les jacobites, qui méditoient quelque entreprise; que le baron de Gærtz, ministre du roi de Suede, nouvellement arrivé à la Haye, n'avoit été à Paris que pour la concerter, que Dillon, lieutenant général au service de France. qu'il avoit dejà mande être charge en France des affaires du Pretendant, seroit chargé de l'exécution; et l'impudence etoit poussée jusqu'à donner ces avis, non comme de simples bruits, mais comme des certitudes. Walpole. envoye d'Angleterre en Hollande, charge de negocier pour faire entrer les états genéraux dans ce traité, n etoit pas mieux intentionné que Stairs. Il avoit ordre d'agur là-dessus de concert avec l'ambassadeur de France, et faisoit à son insu, tout ce qui lui étoit possible pour le traverser. C'est à quoi les ministres impériaux travailloient à la Haye de toute leur application. Ceux de Suedo s'en plaignoient fort, persuades qu'ils étoient qu'ils seroient abandonnés par la France, qui garantiroit Brême et Verden au roi d'Angleterre. Stairs enfin, ne pouvant plus donner de soupçons sur M le duc d'Orleans, excitoit les ministres d'Angleterre de tenir ferme à toutes leurs demandes, parce qu'il savoit que ce prince accorderoit tout plutôt que de ne pas concure. Monteleon gardoit le silence, quoique il put aussi apporter quelques obstacles: il n'avoit plus les mêmes acces; Methwin lui paroissoit mal disposé pour l'Espagne; il le remettoit sur toute affaire au retour du roi d'Angleterre sans nulle nécessitė.

Alberoni, qui bravoit la haîne publique en Espagne, ne put se résondre à obéir à la duchesse de l'arme, qui lui ordonnoit de demander à la reme sa fille une pension ou quelque subsistance pour un homme du commun, pour qui elle avoit eu de la bonté à Parme, et qu'elle avoit voulu faire venir en Espagne plus d'une fois, il craignit le danger de le rappeler dans sa mémoire. Toute son attention étoit à conserver tout son credit sans partage et sans latte, au moins jusqu'à ce qu'il fût parvenu au chapeau, et pour le hâter, à donner au Pape une haute idée de son pouvoir, bien persuadé que les grâces de Rome ne sont consacrees qu'à ses besoins et aux services qu'il lui est important de tirer. Le Pape étoit foible; il craignoit les Turcs: il desiroit ardemment de hâter les secours maritimes d'Espagne. Alberoni en profita. Il fit représenter au Pape qu'il ne devoit pus perdre de temps à se déterminer; qu'en differant, le printemps arriveroit avant qu'il y eût rien de réglé pour des succes qui pourroient immortaliser son pontificat; il lui fit sonner bien haut que tout en Espagne étoit uniquement entre les mains du roi et de la reine : qu'ils étoient affranchis de l'autorité que les tribunaux et les conseils avoient prise ; que d'eux seuls dependoient les ordres et les exécutions. Cela vouloit dire de lui uniquement, et que si le Pape vouloit êtra servi et content, il falloit qu'Alberont le fût anssi, et qua le seul moyen que le Pape fût satisfait étoit d'avancer la promotion d'Alberoni. Aubanton, totalement dévoué au Pape, n'étoit attaché à Alberoni que par la crainte. Onelque confiance que le roi d'Espagne cut en son confesseur, il n'auroit pas eu la force de le soutenir contre la reine, si, conseillee par Alberoni, elle eut entrepris de le faire chasser. La princesse des Ursins lui en avoit donné une lecon qu'il n'avoit pas onbace, et Alberoni avoit aussi besoin de lui, parce que le Pape, qui comptoit entierement sur lui, ajoutoit foi à ce qu'il écrivoit; et ce qu'il mandoit à Rome étoit du style le plus propre [à] avancer la promotion d'un homme si zelé pour l'Église et si capable de servir puissaniment le saint-siège dans les conjonotures difficiles où il se trouvoit.

Aldovrandi, intéressé pour soi-même dans l'avance-

ment de la promotion d'Alberoni, pour retourner jouir de la nonciature d'Espagne, et abréger son chemin à la pourpre, fa soit valoir au Pape le caractere d'Alberoni et son pouvoir peint d'une main que Sa Saintelé croyoit si fidèle. Une nouvelle qui courut alors par les gazettes jusqu'à Rome, et qui fit du bruit, troubla le triumvirat. C'étoit la prétendue brouillerie d'Alberoni et d'Aubanton, et qu'Alberoni alloit être chassé. Quoique il n'y eat aucune apparence de vérité dans ce conte, l'impression qu'il fit à Rome devint très-importante pour Alberoni, qui se flattoit tellement de sa prochaine promotion alors, qu'il en recevoit des compliments avec une joie, en même temps avec un ridicule dont ses ennemis surent profiter. Il s'appliqua, lui et ses deux amis, à faire tomber ce bruit, et en démontrer à Rome le mensonge. Giudice, de son côté, que nulle considération ne pouvoit plus retenir, parce qu'il n'avoit plus rien à espérer ni à craindre, n'oublioit rien pour traverser la promotion d'Alberoni. Il protestoit qu'elle étoit injurieuse à la pourpre, au Pape, A l'Eglise; il demandoit que le Pape, pour son prepre honneur, consultat les évêques et les religieux d'Espagne, sur la vie, les mœurs, la conduite d'Alberoni, sûr que, sur leur témoignage, il rejetteroit pour toujours la pensee de promouvoir un sujet de tous points si indigne. Outra la religion et mille noirceurs sur lesquelles il l'attaquoit, il prétendoit qu'il trahissoit le roi d'Espagne, et qu'ayant été autrefois l'espion du prince Eugène en Italie, il entretenoit encore le même commerce avec lui, duquel il étoit largement payé. Aubanton redoubloit d'efforts à proportion, répondoit de tout en Espagne au gré du Pape, s'il vouloit hâter la promotion d'Alberoni, et mandoit à Aldovrandi qu'il se sonvint qu'il étoit chargé de l'affaire de Dieu, soit qu'il pretendit diviniser celle du premier ministre, ou qu'il y cut quelque autre mystere entre eux.

Giudice s'étoit démis de la charge de grand inquis teur d'Espagne, Alberoni la fit donner à Molmez, moms pour

récompenser sa fidélité et ses travaux, que pour laisser champ libre à Acquaviva à prendre le soin des affaires d'Espagne à Rome, parce qu'il comptoit sur ce cardinal, qui avoit toute la confiance de la reine. On s cloit d'aufant plus pressé d'y pourvoir qu'on craignoit que Giudice ne retractat sa demission du moment qu'il seroit hors de l'Espagne. Le duc de Parme en avoit averti ; quoique il n'aimat ni n'estimat Alberoni, il s'intéressoit au maintien de l'autorité d'un homme qui étoit son sujet et son ministre en Espagne. Il avoit par lui une part indirecte au gouvernement de cette monarchie, à laquelle par conséquent il s'interessoit. Son grand objet étoit de l'engager à des tentatives pour recouvrer quelque partie de ce qu'elle avoit perdu en Italie, dont le temps lui paroissoit favorable pour y reussir par l'occupation de l'Empereur en Hongrie, et la hame des princes d'Italie. Il sentoit bien aussi que l'Espagne étoit trop foible pour l'entreprendre sans secours, et qu'elle n'en pouvoit espérer que de la France; qu'il falloit donc ménager le Régent pour l'engager à ce secours, mais en même temps ne pas abandonner les vues de retour en cas de maiheur en France. Des projets si contraires n'étoient pas aises à concilier. Tous deux étoient persuadés que les François, fâchés de voir l'Espagne entre les mains d'un Italien, ne songeoient qu'à le faire chasser, et que Louville n'avoit été envoyé que pour cela à Madrid, quoique sous d'autres prétextes. Alberoni, qui connoissoit les dispositions du gouvernement de I rance à son egard, avoit pris son parti làdessus, et n'en pressort que plus vivement sa promotion pour s'acquerir un etat solide, et se moquer apres des ennemis de sa loitune.

A tovrandi, qui des affres des prisons du château Saint-Ange, dont il avoit frisé la corde en Rome, étoit parvent a faire goûter au Pape les raisons de son voyage, et a entrer après dans sa contiance, s'étoit habilement servi de la connoissance qu'il avoit de son esprit, pour le conduire par degres à la promotion d'Alberoni, et à

rendre vaines les machines del Giudice et de ses autres ennemis. Il en obtint l'assurance, mais il manda à Alberoni qu'il n'y devoit pas compter tant qu'il n'y auroit, comme alors, qu'un seul chapeau vacant; que l'attente ne seroit pas longue par l'age et les infirmités de plusieurs cardinaux; que le Pape craignoit trop l'Empereur pour lui donner ce sujet de plainte, surtout d'empécher que le roi d'Espagna ne donnat sa nomination à aucun Espagnol, et ne fit instance au Pape de la rempur; qu'il falloit éviter la promotion des couronnes, et faire qu'il parût que la sienne vînt uniquement du pur mouvement du Pape, pour cela presser l'arrivée du secours mantime pour le secours des États d'Italie contre les Tures, et faciliter l'accommodement entre les cours de itome et de Mudrid, enfin garder sur toutes ces choses le plus profond secret. Ce qu'il no cessoit point de lui repeter, c'atoit de cultiver la bonne intelligence avec Aubunton, est me un dernier point du Pape et des cardinaux Imperiali, Sacripanti. Albani, les trois non nationaux les plus declares contre la France. Il y pouvoit ajouter Fabrium avec qui ce jésuite avoit fait la scul constitution Unigenifus avec l'art, la dextérité, le secret, et la violence sur le Pape et tout Rome qui ont éte racontes : en leur heu. Aldevrandi relevoit l'admiration du Pape pour la reine, dout il esperoit tout pour le prompt secours maritime, qu'il éteit de la prudence d'Alberoni de maintenir; le pressoit de faire hiverner la flotte en Italie, et di ploroit la situation da Pape, qui ne lui permettoit pas de taire ce qu'il vouloit. Toute affaire d'Espagne étoit subordonnée, ou passoit en faveur de cette promotion, qui étoit la surnageante et la plus capitale. Enfin Acquaviva et Aldovrandi representerent si fortement au Pape qu'il n'obliendroit rien d'Espagne en aucun genre que moyennant cette promotion, que Sa Sainteté qui s'étoit contentee de prendre la dessas quelque engagement avec Aldovrandi en air de con-

<sup>1.</sup> Becentier, au manuscrit.

sidence, en prit un effectif avec Acquaviva, à qui il dit dans une audience qu'il pouvoit écrire positivement à Madrid qu'elle étoit déterminée à faire pour Alberoni ce que la reine lui demandoit, et qu'il n'étoit plus question que de la manière de l'exécuter.

La difficulté, on l'a déjà dit, c'est qu'il n'y avoit qu'un chapeau vacant, que le Pape destinoit à un sujet protégé par l'Empereur. On croyoit qu'il regardoit Borromée, dont la niece avoit épousé Ch. Albani, neveu du Pape, qui prétendoit par la compenser la promotion de Bissy. faite pour la France. Il falleit de plus satisfaire la France en nième temps que l'Espagne en élevant de son pur mouvement deux sujets à la pourpre, nationaux ou agréables aux couronnes, et ces ménagements demandoient la vacance de trois chapeaux. On consoloit le premicr ministré par la consideration de sept cardinaux de plus de quatre-vingts ans, et d'onse de plus de soixante-dix, sans ce qui pouvoit arriver à de plus jeunes. On l'assuroit qu'il y avoit tout à espérer pour lui de la chute des feuilles. On l'avertissoit surtout de faire accorder au Pape la condition réciproque, qui étoit un engagement du roi d'Espagne de différer sa nomination de couronne, et d'être longiemps sans en parier après la promotion d'Alberoni.

Une aventure très-imprévue et fort subite pensa déconcerter des mesures si bien prises. Molinez, doyen de la rote, dont il étoit auditeur pour l'Espagne et chargé des all'aires de cette couronne à Rome, logeoit, depuis longtemps qu'il y étoit seul ministre de cette couronne, dans le palais qui lui appartenoit, et qui étoit dans la place qui en avoit pris le nom de place d'Espagne. Il s'y étoit fortifié d'un nombre de braves à la solde d'Espagne, contre les violences des Impériaux, qui menaçoient de s'emparer pur force de ce palais, comme appartenant à l'Empereur. Molinez, déchargé des affaires d'Espagne, qui avoient été conflères au cardinal Acquaviva, accoutumé à demeurer dans son propre palais, étoit resté dans celui d'Espagne

avec ses braves. Arriva la victoire du prince Eugène, qui transporta les împériaux et le peuple de Rome; ils promenèrent par les rues divers signes de victoire, entre autres un char à la manière de ceux des anciens triomphes. Cette machine, accompagnée des Impériaux, de beaucoup de peuple et des abires, passa dans la place et devant le palais d'Espagne. Soit que Molinez eut peur qu'à la faveur de cette allègresse et de cette foule, on entreprit de s'emparer du palais d'Espagne, ou qu'il prit seulement ce passage devant sa porte pour une insulte, il fit charger et dissiper tout cet accompagnement. Le Pape, qui se faisoit gloire de retrancher aux ambassadeurs les franchises qui avoient fait tant de bruit autrefois, entra dans une telle colère qu'il envoya sur-le-champ Aldovrandi au cardinal Acquaviva lui dire de suspendre sa dépêche à Nadrid, et de n'y rien mander de l'assurance qu'il lui avoit donnée peu de jours auparavant.

Acquaviva, sans s'étonner, manda au Pape par le même prélat que sa dépêche étoit écrite, qu'il l'envoyeroit sans y rien changer, parce qu'il savoit que le Pape seroit content. Il pria Aldovrandi de savoir du Pape quelle satisfaction il pretendoit. La négociation finit presque aussitôt qu'elle commença. Le Pape demanda que l'espèce de milice qui gardoit le palais d'Espagne fût congediée, et que les sbires pussent passer librement dans la place d'Espagne; et Acquaviva, de son côté, demanda que le Pape fit respecter le palais d'Espague comme les autres palais de Rome, et qu'il fit passor les sbires dans les quartiers des autres ministres étrangers, de même que dans celui d'Espagne. Ces quatre conditions respectives furent accordées, et le Pape confirma l'assurance qu'il avoit donnée pour Alberoni, Acquaviva fit valoir en Espagne le service qu'il avoit rendu à Alberoni, et d'avoir vendu cher ce qui dans le fond n'étoit rien, par ce qu'il savoit des intentions du roi d'Espagne sur les franchises. Ce cardinal faisoit pour soi en même temps que pour le premier ministre. Les Espagnols qui étoient à Rome

murmuroient de sa facilité pour plaire au Pape, aux dépens des affaires du roi d'Espagne. Don Juan Diaz, agent d'Espagne à Rome, étoit celui qui en parloit le plus haut. Acquaviva saisit ce moment pour demander qu'il fût rappele, et que la reme lui écrivit en approbation de sa conduite de maniere qu'il pût montrer sa lettre au Pape. Tout son objet, disoit-il, étoit de servir Alberoni aupres du Pape, pour quoi il falloit que lui-même fut soutenu. Il disoit qu'Aldovrandi méritoit là-dessus toute la protection du roi et de la reine, et qu'étant dans la premiere estune et confiance du Pape, il auroit seul son secret pour negocier sur les differends d'entre les deux cours, et il insistoit pour aplanir les difficultés qui retardoient son retour et l'exercice de sa nonciature en Espagne; ainsi il le servoit en cette cour de tout son pouvoir, comme il vantoit au Pape l'empressement d'Alberoni à lui procurer à temps les secours maritimes qu'il destroit avec impatience.

Si je m'arrête avec tant de détail à tous ces manèges et ces intrigues, c'est qu'ils me semblent curieux et instructifs par eux-mêmes. Ils montrent au naturel quel est un premier ministre tout-puissant, un roi qui s'en laisse enfermer et gouverner, ce que peut le but d'un chapeau, quelle est la confiance due à un confesseur jésuite, et la part que le prince doit laisser prendre à son épouse, surtout en secondes noces, en ses affaires. D'ailleurs les personnages de ce triumivirat ont fait tant de bruit dans le monde, et tant de personnages divers, que ce qui les regarde ne peut être indifférent à l'histoire. Pour Acquaviva je n'en parle que par la necessité de la liaison avec les trois principaux, dont deux sont devenus cardinaux. et le troisieme mouroit d'envie de l'être, et l'a souvent bien espère. Ces récits decouvrent enc re ce que c'est que d'admettre des prêtres dans les affaires et dans les consens Acquaviva fut averti par d'Aubanton qu'il se perdroit en Espagne s'il continuoit à penser et à agir comme il faisoit sur les affaires de France à l'egard de la

constitution Unigentlus. Il recut en même temps un ordre du roi d'Espagne de se conformer là-dessus à tout ce qui pouvoit plaire au Pape. Il n'en fallut pas davantage à Acquaviva pour changer de camp contre ses propres lumières en matière de doctrine et pour rompre tout commerce avec le cardinal de Noailles. Telle est la norale et la foi de nos prélats d'aujourd'hui et de ceux qui veulent l'être. Je ne le dis pas sans savoir, et sans l'avoir vu et revu bien des fois.

Alberoni, fidele à ses vues et à ses maximes, et bien instruit de celles de Rome, ne s'appliquoit qu'à bien persuader le Pape qu'il étoit le soul ministre du roi d'Espagne, le seul à qui tout son pouvoir fat confié sans réserve, le seul à qui on put s'adresser pour en recevoir des graces. Ces principes bien établis et souvent réiterés, il vantoit ses intentions et son zele, mais il protestoit que le tout sero t inutile, si le Pape ne prenoit de promptes resolutions; il promettoit s'il étoit assisté, c'étoit à dire élevé à la pourpre, que le Pape auroit avant la fin de mars à ses ordres une forte escadre bien équipée dans un port de l'État de Génes, mais qu'il exigeoit aussi l'entiere confiance du Pape, et qu'il regarderoit comme offenses toutes démarches indirectes, toutes instances faites par d'autres voies que par lui ; et pour colorer sa jalousie, il attribuoit ces démarches indirectes à l'ignorance de la forme et du système present du gouvernement d'Espagne. Aubunton, par ses lettres, renchérasoit encore plus sur le grand et unique pouvoir résidant uniquement dans le premier ministre. Il assuroit le Pape que le secours que Sa Sainteté desiroit, dépendoit absolument de lui, que le projet qu'il avoit fait pour l'envoyer seroit infailliblement exécuté s'il en usoit bien à son égard, c'est-à-dire s'il lui envoyoit la barrette; mais aussi qu'elle ne devoit espérer ni secours contre les Tures, m accommodement des différends entre les deux cours, si elle ne donnoit à la reine d'Espagne la satisfaction qu'elle demandoit avec tant de desir et d'ardeur. Il faisoit entendre clairement à ses amis de Rome que c'étoit par ordre qu'il écrivoit si positivement, et il pretendoit en même temps donner par là une preuve de son intime union avec Alberoni, et dementir sur cela les bruits et les gazettes. Alberoni avoit bien des ennemis à Rome, et beaucoup de cardinaux indignés de la prostitution de leur pourpre à un sujet tel que lui. Giudice, qui publicit qu'il s'y en iroit bientôt, y remuoit contre lui toutes sortes de machines, et ne gardoit aucunes mesures sur sa personno dans sea discours ni dans ses lettres. Alberoni ripostoit avec le même emportement, et ne cessoit de l'accuser de la plus noire ingratitude envers la reine, d'assurer nettement que la cause de cette princesse et la sienne étoit la même, et que la conduite de Giudice étoit si décriée que Cellamare lui-même n'hésitoit pas là-dessus. Il avoit envoyé à Rome les copies des lettres que Cellamare lui avoit écrites sur la disgrace de son oncle, et la bassesse de Cellamure avoit été au point d'avoir mandé à plusieurs personnes à Rome, que dans le naufrage de sa maison il avoit tâché de sauver sa petite barque en prenant le bon parti.

Giudice parloit et écrivoit d'Alberoni comme du dernier des hommes. Il se plaignoit aussi d'Aldovrandi, comme ayant parlé contre lui à Rome pour plaire à Alberoni. Ils se reprochoient reciproquement ingratitudes et perfidies, et avoient tous raison à cet égard. Le premier ministre chargeoit Giudice des fâcheux bruits repandus à Madrid contre la reine, et nouvellement d'avoir publie qu'elle avoit fait venir & Madrid l'argent venu par les derniers galions, pour en envoyer une grande partie à Parme. Quelque semblant qu'Alberoni fit d'être fermement certain que tout l'enfer dechaîné contre lui ne lui pourroit nuire, et de rehausser cette confiance d'un air de philosophie qui lui faisoit dire qu'il ne demeuroit chargé de tant d'envie et du poids des affaires que par attachement pour le roi et la reine et pour le bien de l'État, il craignoit mortellement tout ce qui pouvoit avoir acces auprès de la

reine. Elle avoit enfin fait venir à Madrid le mari de sa nourrice et leur fils capucin. La nourrice étoit fine, adroite, et ne manquoit ni de sens ni de hardiesse. Son mari étoit un stupide paysan, leur fils un fort sot moine. mais pétri d'ambition, qui ne comptoit pas sur moins que gouverner l'Espagne. La reine, qui avoit souvent demandé au duc de Parme un musicien nommé Sabadini qu'elle avoit fort connu, en avoit écrit avec tant de volonté, que le duc de Parme lui promit de le faire partir dès que le prince électoral de Bavière seroit parti de Plaisance, Alberoni craignoit horriblement la présence de Sabadini, dont il avoit plusieurs fois rompu le voyage par le duc de Parme. Il lui écrivit donc aigrement sur sa foiblesse, et l'envoi du capucin et de son père, et mit tout en œuvre auprès de lui pour arrêter en Italie Sabadini, duquel il prenoit de bien plus vives alarmes.

## CHAPITRE IX.

Il compte sur l'appui de l'Angleterre; reçoit avis de Stathope d'envoyer quelqu'un de confiance veiller à Hanovre à ce qu'il s'y traitoit avec l'abbé du Bois, et y envoie. - Pensée des étrangers sur la négociation d'Hanovre, les Impérieux la traversent de toute leur adresse, et la Suède s'en alarme; affaires de Suède. - Pe. nicieuse haine d'Alberoni pour le Régent; esprit de retour en France, aurtout de la reine d'Espagne; sages réflexions d'Alberoni sur la choix, le cas arrivant. - Quel étoit M. le due d'Orleans sur la succession à la couronne. - Affaire du nommé Pomereu. - Mar de Cheverny gouvernante des filles de M. le duc d'Oricans. - Liv y obtient pour son fils la survivance de sa charge de premier maître d'hôtel du Roi. - Effiat quitte le conseil des finances, et entre dans celui de régence. — Honneurs du Louvre accordés à Dangeau et à la comtesse de Mailly par leurs charges perdues; origine de cette grace à lours charges; ce que c'est que les honneurs du Louvre; style de la république de Venise écrivant au Dauphin; d'où venu. - Entreprise de la nomination du prédicateur de l'avent devant le Roi. -Monsieur de Fréjus officie devant le Roi sans en dire un seul mot

## 1. Alberont.

au cardinal de Rouilles. - Abbé de Breteull en tabouret, rochet et comul, près du prie-bieu du Roi, comme maltre de la chapelle, condamne de cette entreprise comme n'etant pas évêque. - Quel fut le P. de la Forté, jésuite. - L'abbé Fleury confesseur du Roi. -Mort de la duchessa de Richelieu et de Mas d'Armenonville. - Mort et caractère du maréchol de Châteaurenaud. - Belle anecdote aux le maréchal de Coetlogon - Mort de la duchesse d'Orval - Mort de Duguessenu, conseiller d'État; non éloge. - Saint-Contest fait conseiller d Etat, en quitte le conseil de guerre. - L'Empereur prend Temeswar; perd son fils unique, - La duchesse de baint-Aignan va trouver son mais en Espagne avec trente mille livres de gratification. - Nort, caractère et familie de M. d'Estampes - Mort de la comtesse de Roucy. — Mort de M™ Foucquet; sa familie. - Force graces au maréchal de Montesquiou, au grand prévôt, aux dues de Guiche, de V. leroy, de Tresmes, et au comte de Hanau. - Le ducde la Force vice-président du conseil des floances - Augmentation de la paye de l'infanterie; caractère de Breglio, fils et frère ainé des deux maréchaux de ce nom. - Le due de Valentinois reçu au Parlement, où les princes du sang ni bâtards n'assistent point. -Marrage du fils unique d'Estaing avec la fille unique de M- de Pontaine Martel, et la survivance du gouvernement de Donny. - Bonneval obtient son abolition en épousant une fille de Biron. - Disputa entre les grands officiera de service et le marérhal de Villeroy, qui comme gouverneur du Roi, pretend faire leur service, et le perd. -Grando nigreur entro les princes du sang et bâtards sur les mémostes publiés par les derniers; étonnante apathie de M. le duc d'Orléans; ma façon d'êtra avec le due du Maine et le comte de Toulouse.

La grande ressource d'Alberoni, à son avis, étoit l'appui qu'il se promettoit de l'Angleterre et son commerce secret et direct avec Stanhope. Ce ministre l'avoit averti d'envoyer à la Haye quelqu'un de confiance pour veiller aux interêts du roi d'Espagne, dans une crise ou il s'agissoit d'un nouveau système pour l'Europe. On prétend qu'Alberoni fit part de l'avis au duc de Parme. Il ne se fioit à aucun Espagnol, et fit nommer Beretti Landi à l'ambassade de la Haye; mais comme en ce même moment Claudio Ré, que le duc de Parme tenoit à Londres en qualité de secretaire, reçut ordre de ce prince de se rendre à Hanovre, on se persuada que c'éloit pour y être charge de la confiance d'Alberoni, sous le pretexte de souliciter le roi d'Angleterre d'oblemir de l'Emperèur d'ad-



mettre à son audience l'envoyé de Parme, et de le détourner de presser le mariage de la princesse de Medere avec le prince Ant. de Parme, que le duc son frere aisoit n'avoir pas moyen de l'apanager pour faire cette à hance. Le dessein d'Alberoni, en se rendant maître du negociateur pour l'Espagne, étoit de se reserver l'honneur de traiter et de finir à Madrid l'essentiel de la negociation.

Tout le monde avoit les veux ouverts sur l'altiance qui se traitoit entre la France et l'Angleterre. Les etrangers la regardoient comme un sujet de division entre le roi d'Espagne et le Régent; ils publicient qu'il y en avoit beaucoup déjà entre eux. L'Empereur la cra gnoit dans la prévoyance que, lorsque les Anglois et les Hollandois seroient surs de la France, leur attachement à ses interêts diminucroit beaucoup. Ainsi ses ministres la traverso, ent de tout leur possible. Il y avoit à Paris un baron d'Hohendorff fort attaché au prince Eugène, dont il avoit etc.a de de camp pendant la derniere guerre. Il se pret indoit autorisé de lettres de créance de l'Empereur, qu'il avoit même montrées du temps que Penterrieder étoit à Paris comme secrétaire de l'Empereur, et véritablement charg : de ses affaires. Cet Hohendorff avoit même alors propose au Régent une alliance avec l'Empereur, qui n'avoit pas eu de suite. Cet homme ne cessort d'echauffer la vivacité de Stairs, d'ailleurs si contraire au traité, parce qu'il avoit été tiré de ses mains pour être porté à la Haye puis à Hanovre entre Stanhope et l'abbé du Bois, et parce qu'il haïssoit la France. Hohendorff lai disoit continuel ement que le Régent tromperoit les Anglois, et que le Pretendant ne sortiroit point d'Avignon. On excitoit d'un autre côté la Suede, à qui on persuadoit faussement que la France sacrifieroit ses intérêts au roi d'Angleterre, et lui garantiroit la possession de Brème et de Verden qu'il lui avoit usurpés, tellement que l'ambassadeur de Suede. qui de tout temps étoit attaché à la France, en prit des impressions qui lui firent tenir des discours peu mesures. Les affaires du roi son maître prenoient une face pl s

riante. Ses ennemia avoient assemblé de grandes forces pour faire une descente dans la province de Schonen, et envahir apres la Suede : le Czar étoit à Copenhague en dessein de passer la mer, et de commander cette expédition. Il s'y brouilla avec le roi de Danemark, au point que l'entreprise fut différée au printemps, les troupes renvoyées et les dépenses inutiles, qui avoient été fort à charge au Danemark. Le roi de Suède n'en put profiter : il avoit des troupes, mais ni argent ni marine ; il voulut acheter quelques vaisseaux en France et en Hollande, où étoit pour lors le baron de Gærtz qui étoit chargé de ses finances, et qu'il y avoit envoyé. Il lui dépêcha donc un officier, et un autre au baron Spaar, son ambassadeur en France pour cet achat. Il envoya par cette voie ordre à Spaar de cultiver les bonnes dispositions de la France, de lui persuader qu'il vouloit la paix, et de presser le payement des subsides qu'elle lui donnoit. Il n'osoit même avec ses ministres s'expliquer qu'en termes généraux sur ses desseins secrets, tant les bruits dont on vient de parler lui faisoient craindre un trop entier engagement de la France avec l'Angleterre.

Quelque desir qu'eût l'Espagne de prendre avec cette dernière couronne des liaisons particulières, Alberoni na vouloit faire avec elle de traité que totalement séparé et detaché de celui de la France. Les vues sur l'avenir, et sur lesquelles ii évitoit soigneusement de s'expliquer, ne convencient point avec une alliance commune. Persuadé que le Régent ne lui pardonneroit pas, il ne cessoit d'assurer le roi et la reine d'Espagne qu'ils ne devoient jamais compter sur la bonne foi ni sur les paroles de ce prince. Il n'ignoroit pas que le génie et les desirs de cette princesse étoient entierement tournés vers le trône de France en cas de malheur. Elle sentoit l'importance de cacher ce sentiment pour ne pas s'exposer à perdre le certain pour l'incertain, et ce que penseroient les Espagnols, et a

<sup>1.</sup> On lit let le mot de au manuscrit.

qu'ils dirgient si, après tont ce qu'ils avoient fait et souffert depuis quinza ans pour soutenir leur roi sur leur trône, il les exposoit par son abandon à recevoir un nouveau roi de la main des Anglois et des Hollandois. Alberoni lui disoit que ces deux puissances disposeroient absolument des couronnes de France et d'Espagne, et que c'étoit pour cela que M. le duc d'Orléans n'oublion rien pour les gagner. Alberoni néanmoins réfléchissoit quelquefois sur le danger qu'il y auroit pour le roi et pour la reine à changer de couronne, encore plus pour lui-même, Il se représentoit les François turbulents, voluges, hardis ; il étoit agité de la multitude des princes du sang capables. avec le temps d'inquiéter le souverain, et qui deviendroient comme des chevaux indomptés et sans brule ni frein, si la minorité duroit : le parlement de Paris lui paroissoit devenu, comme autrefois, le correctif et le fléau de l'autorité royale. Il concluoit de ces réflexions que, si la monarchie d'Espagne pouvoit se rétablir, le roi d'Espagne auroit fort à balancer sur le choix d'un royaume qu'il acquerroit1 et qu'il gouverneroit tres-difficilement, ou d'un autre dont il etoit en possession, qu'il peuvent gauverner despotiquement et comme en dormant. En " effet, il n'y a point de pays où la sommssion sont plus entière qu'en Espagne, ni où la volonté et l'autorité des rois soit plus affranchie de toutes formes, ni plus à couvert de toute résistance.

Tandis qu'on étoit si intérieurement occupé en Espagne des futurs contingents, je puis dire avec la plus exacte vérité que c'est la chose dont M. le duc d'Orleans le fut toujours le moins. Il est des vraisemblances qui n'ont aucune vérité, et des vérités qui n'ont point de vraisemblance. Celle-ci est de ce nombre au premier degré, et je ne crois pas que, depuis qu'il est dans l'univers des monarchies héréditaires, aucun héritier collatéral immediat s'en soit moins soucié, y ait moins pensé, qui ait

<sup>1.</sup> Saint-Simon, lei encore, a écrit acquiereroit.

SAINT-SIMON XIII.

plus sincèrement desirà que la succession ne s'ouvrit point; dirai-je tout, et le croira-t-on? qui ait été moins touché, plus embarrassé, plus importuné de porter la couronne. Jamais en aucun temps rien même d'indirect là-dessus; jamais quoi que ce soit sur cette matière dans aucun des conseils; et si quelquefois l'indispensable connexité des affaires étrangères l'ont amenée dans le cabinet du Régent entre deux ou trois de ses plus confidents, elle ne s'y traitoit précisément que par nécessité, simplement, courtement, même avec une sorte de contrainte sans parentheses, sans rien d'inutile, comme on auroit raisonné sur la succession d'Angleterre ou de l'Empereur. Les plus familiers connoissoient si bien M. le duc d'Orleans sur ce sujet, qu'il n'est arrivé à pas un d'eux de laisser échapper devant lui aucune sorte de flatterie làdessus. Je suis peut-être celui avec qui cela a le plus été traité tête à tête avec lui à propos de sa conduite, des affaires étrangeres, dont il me disoit tout ce qui ne passoit pas au conseil, à propos encore des finances et de la constitution. A la verite il ne vouloit pas perdre son droit. Je l'y fortifiois même; mais il n'en etoit touché que du côte de son honneur et de sa sûreté, desquels il ne se pouvoit agir que le maiheur ne fut arrive, considérations qui au contraire le lui faisoient craindre. Alors nous nous en partions comme de toute autre sorte d'affaire importante il ne se cachoit pas de moi umsi tête à tête; et je le connoissois trop pour qu'il y cût réussi. Jamais je ne l'ai surpris en aucun chatouillement là-dessus; aucun air de joie, aucune échapp le flatteuse; jamais en prolonger le rajsonnement. Je n'ou rerai rien quand je dirai que cela alloit à l'insipidité et à une sorte d'apathie, que je sens qui m'auroit impatienté, si le fils de Me le due de Bourgogne m'oùt ete moins tendrement et précicusement cher, et qu'il se fût agi de succéder à un autre.

On a vu plusie irs fois dans ces Démoires que le feu Roi avoit fait du heutenant de police de Paris une espece

de ministre secret et confident, une sorte d'inquis teur, dont les successeurs de la Reynie, par qui commencerent ces fonctions importantes, mais obscures, elemenent beaucoup le champ pour se donner plus de relations avec le Roi, et cheminer mieux vers l'importance, l'autorité, la fortune. Le Régent, moins autorisé que le feu-Roi, et qui avoit plus de raisons que lon d'être informé et d'arrêter les intrigues, trouve dans cette place Argerson, qu'on a vu qui avoit su se faire valoir a lui de l'affaire du cordelier, amené par M. de Chalais, et en avoit, je crois, à bon marché, acquis les bonnes grâces Argenson, qui avoit beaucoup d'esprit, et qui avoit desire cette place comme l'entrée, la base et le chemin de sa fortune. l'exerçoit tres-supérieurement, et le Regent se servit de son ministère avec beaucoup de liberte. Le Parlement, qui n'étoit attentif qu'à faire valoir partout son a it mité. pour le moins comine en competence avec celle du Regent, souffroit avec impatience ce qu'il appeloit les entreprises de la cour. Il vouloit se dedominager du sil nece qu'il avoit été forcé de garder là-dessus sous le dermer regne, et reprendre aux dépens du Regent tout ce qu'il avoit perdu sur les fonctions de la police, dont il est le supérieur. Le lieutenant de police lui en est complaire, jusque-là qu'il en reçoit les ordres, même les reprimandes à l'audience publique, debout et decouvert à la harre du Parlement, de la bouche du premier president ou de celui qui préside, qui ne l'appelle ni Maitre, ni Monsieur, mais nûment par son nom, quoique le lieutenant de police se soit trouvé la recevoir étant alors consciuer d'État. Le Parlement voulut donc humilier d'Argeason, qu'il haïssoit du temps du feu Roi, donner au Regent une dure et honteuse férule, preparer pis à son lieutenant de police, faire parade et preuve de son pouvoir. en effrayer le public, et s'arroger celui de borner celui du Régent.

Argenson s'étoit souvent servi sons l'autre regne, et quelquefois depuis, d'un drôle intelligent et adroit, qui

ctoit fert à sa main, et qui se nommoit Pomeren, pour des découvertes, pour faire arrêter des gens, et quelquefois les garder chez lui quelque temps. Le Parlement crut avec raison qu'en faisant arrêter cet homme sous d'autres prétextes, il trouveroit le bout d'un sil qui le conduiroit en bien des tortuosités curieuses et secrètes qui donneroient beau jeu à son dessein, et le pareroit en nême temps lui-même de la protection de la sureté publique, contre la tyrannie des enlevements obscurs et des chartres privées. Il se servit pour cela de la chambre de justice pour y paroître moins, mais composée de ses membres, qui souffla si bien les procédures de peur d être arrêtée en chemin, que le premier soupçon qu'on en put avoir fut d'apprendre que Pomereu étoit par arrêt de cetté chambre dans les prisons de la Conciergerie. qui sont celles du Parlement. Argenson, qui en cut l'avis tout aussitôt, alla au moment même trouver le Regent. qui à l'instant fit expédier une lettre de cachet, avec laquelle il envoya main-forte pour tirer Pomercu de prison, si le geolier faisoit la moindre difficulté de le remettre aux porteurs de la lettre de cachet, lequel n'en osa faire aucune. L'exécution fut si prompte que cet homme ne fut pas une heure dans la prison, et que ceux qui l'y avoient mis n'eurent pas le temps d'ouvrir un coffre de papiers, qui avoit été transporté avec lui à la Conciergerie, et qu'on eut grand soin d'emporter en l'eutirant. En même temps on écarta et on mit à couvert t ut ce qui pouvoit avoir trait à cet homme, et aux choses où il avoit ete empleyé. On peut juger du dépit du Parlement de se voir si hautement et si subitement enlever nne proje dont il comptoit faire un si grand usage; il noubtia donc rien pour émouvoir le public par ses plaintes et par ses cris contre un tel attentat à la justice. La chambre de justice deputa au Regent, qui se moqua d'elle, en permettant gravement aux députés de faire reprendre lear prisonnier, mais sans leur dire un seul mot sur sa sortie de prison. Il étoit dans Paris en lieu où

on ne craignoit personne. La chambre de justice sentit la derision et cessa de travailler. Elle crut embarrasser le Régent, mais c'eût été à leurs propres dépens. Ceta ne dura qu'un jour ou deux. Le duc de Noailles alla leur parler; ils comprirent qu'il n'en seroit autre chose, que s'ils s'opiniàtroient on se passeroit d'eux, et qu'on ausroit d'autres moyens d'exécuter ce qu'on [avoit, entrepris contre les gens d'affaires. Ils se remireut a travailler, et le Parlement en fut pour sa levée de boucher, et n'avoir montré que sa mauvaise volonté, et en même temps son impuissance.

M. le duc d'Orléans nomma gouvernante de Mesdemoiselles ses filles M<sup>me</sup> de Cheverny, dont le mari étoit déja gouverneur de M. le duc de Chartres Ils en étoient l'un et l'autre fort capables, et la naissance et les emplois précédents de Cheverny honorèrent fort ces places qu'ils voulurent bien accepter.

Livry, premier maître d'hôtel du Roi, obtent pour son fils la survivance de sa charge, et de conserver un brevet de retenue de quatre cent conquante mule livres qu'il avoit dessus.

Effiat, ravi d'abord d'être de quelque chose, trouvaentin son mérite peu distingué par la vice-présidence du conseil des finances. Il n'y voulut plus demourer, mais entrer dans celui de régence à la dernière place. M. le duc a Orléans ent la pitoyable facilité de le lui accorder, à la grande satisfaction de ses bons amis le duc du Main ; le maréchal de Villeroy et le chancetter. Personne nu s'en doula que lorsque cela fut fait.

Ce prince, dont la facilité se pouvoit appeier un dévelement, accorda les honneurs du l'ouvre 1, leur vie d'irant, à Dangeau et à la comtesse de Multy, qu'ils avoient per lus avec leurs charges de chevalier d'honneur et de Jame d'atour par la mort de la dernière Dauphine. Le feu Roi les leur avoit donnés avec ces charges, ny ayant lors ni

<sup>1.</sup> Voyez tome III, p. 417 et note 1, et p. 441, et ci-ap. es, p. 182 et 185.

Reine ni Dauphine. C'en fut le premier exemple, qu'ils durent à Monde Maintenon. Il n'y avoit jamais eu que chez la Reine où ces charges donnassent ces honneurs, et encore fort nouvellement; et je doute même que cela ait eté du lemps de la Reine mère avant le mariage du Roi son fils, tout au plus avant sa régence. Pour chez les Dauphines, il n'y en avoit point eu depuis la mort de François les jusqu'au mariage de Monseigneur; car la trop fameuse Marie Stuart, qui la fut un moment, garda et communiqua à François II, son mari, Dauphin, le nom et le rang de reine et de roi d'Écosse en l'épousant; d'où vient, pour le dire en passant, que la république de Venise a conservé de là l'usage, en écrivant à nos Dauphins, de les traiter à la royale, et de suscrire leur lettre au Roi Dauphin.

On a vu en son licu, ici, à propos de M™ de Maintenon, qu'au mariage de Monseigneur elle voulut avoir une dame d'honneur de sa confiance; que pour cela on fit passer la duchesse de Richelieu, dame d'honneur de la Reine, à Madame la Dauphine; que pour payer sa complaisance, on fit présent au duc de Richelieu de la charge de chevalier d'honneur, avec permission dès lors de la vendre tout ce qu'il en pourroit trouver; que M\*\* de Maintenon voulut un titre pour se recrépir, et qui l'approchat de la Dauphine sans la contraindre pour le service; que pour cela il y eut pour le premier exemple deux dames d'atour : la maréchale de Rochefort pour l'être en effet, et Me de Maintenon pour en avoir le nom. Ainsi le chevalier d'honneur et la premiere dame d'atour se trouvant avoir par eux-mêmes les honneurs du Louvre, Met de Maintenon, à titre de seconde dame d'atour, les prit modestement, sous prétexte de l'éloignement des cours ou tous les carrosses entrent, de l'appartement qu'elle occupoit des lors, et qu'elle n'a jamais changé, sur le palier du grand degre vis-a vis celui du Roi. Ces honneurs du Louvre ne sont rien autre chose que le privilège d'entrer dans son carrosse, oa en chaise avec des porteurs

de sa livrée, dans la cour réservée où il n'entre que les carrosses et les porteurs en hyrée des gens titres 'M de Richelieu vendit bientôt apres sa charge de chevalier d'honneur cinq cent mille livres à Dangeau. La charge étoit bien supérieure à celle de dame d'atour. Met de Maintenon, toujours modeste, se piqua d'honneur sur les honneurs du Louvre qu'elle avoit, et les fit donner à Dangeau. Au mariage de M™ le duc de Bourgogne, M™ de Dangeau étoit déjà une des favorites de Me de Maintenon, qui la fit premiere dame du palais, rendre à son mari pour rien la charge de chevalier d'honneur qu'il avoit perdue à la mort de Madame la Dauphine, et donner celle de dame d'atour à la comtesse de Mailly, fille de son cousin germain, qu'elle avoit élevée chez elle comme sa nièce, et gardée jusqu'au mariage de M. le duc de Chartres, qu'elle la fit dame d'atour, pour le premier exemple d'une petite fille de France, comme on l'a vu en son lieu. En même temps qu'elle fit rendre & Dangeau les honneurs du Louvre, sur son exemple à elle, [elle] les fit donner à la comtesse de Mailly. C'étoit une grâce de peu d'usage pour ces deux personnes. Dangeau, dans une grande vieillesse, et hors de gamme par le total changement de la cour, ne sortoit presque plus de chez lui, ni sa femme non plus, très-pieuse et tres-retirée; et la comtesse de Mailly tombée tout à fait dans l'obscurité, et passant sa vie au fond de la Picardie, d'où elle ne revint que pour être dame d'atour de la Reine, par l'intrigue de ses enfants, sans qu'elle y ent même pensé. Mais c'étoit pourtant une grâce qu'ils ne méritoient pas de M. le duc d'Orleans. Tous deux lui étoient fort opposés. Dangeau, avec toute sa fadeur et sa politique, ne peut se contenir là-dessus dans l'espece de gazette qu'il a laissée, dont on parlera ardeurs. Il n'avert jamais été de rien; mais son commerce et sa societé a la cour du feu Roi n'étoit qu'avec tout ce qui étoit le pli s contraire à M. le duc d'Oneans : c'étoit plaire alors, et le bon air. Son attachement servile à Mes de Maintenon, et à tout ce qu'elle aimoit, celui de M= de Mailly à cette tante, leur avoient fait épouser ses passions, desquelles après ils ne purent se défaire.

La fête de la Toussaint fit du bruit et des guerelles. Le Roi entend ce jour-là une grande messe pontificale, vepres et le sermon l'après-dinée. Celui qui le fait prêche l'avent devant le Roi, et c'est le grand aumônier qui nomme de droitles prédicateurs de la chapelle. Le cardinal de Rohan, qui n'ignoroit ni ne pouvoit ignorer l'interdiction des icsuites, en voulut nommer un, mais dont le nom put soutenir l'entreprise. Il choisit le P. de la Ferté, frère du feu duc de la Ferté, dont la veuve étoit sœnr de la duchesse de Ventadour; et le P. de la Ferté accepta sur la parole du cardinal de Rohan, sans voir ni faire rien dire au cardinal de Noailles. Ce cardinal apprit cette nouvellé aux derniers jours d'octobre, qui jusqu'alors avoit été tenue fort secrète. Il n'eut pas peine à comprendre que cette affectation de nommer un jésuite ne pouvoit avoir d'objet qu'une insulte, tant à sa personne qu'à sa qualité de diocésa n. Rien n'étoit plus aisé que de la rendre inatile. Il avoit interdit les jésuites; il n'y avoit qu'à faire signifier au P. de la Ferté une interdiction personnelle de la messe, du confessionnal et de la chaire. Il usoit de son droit, qui ne pouvoit lui être contesté, comme le cardinal de Rohan avoit usé du sien, mais avec entreprise contre l'interdiction genérale de l'ordinaire, au lieu qu'il a'y auroit eu rien à reprendre dans cette demarche très-régulière du cardinal de Nouilles. Sa douceur si souvent deplacée, et mal employée, ne voulut pas faire cette maniere d'eclat qui n'eut eté que la suite forcée de celui qui étoit déjà fait, et il prit le mauvais parti de nommer un prédicateur pour la chapelle, au lieu du P. de la Ferté, dont il n'avoit pas le droit. Le cardinal de Rohan, ravi de lui voir prendre le change, et de n'avoir qu'à soutenir son droit, le maintint de facon qu'il fallut porter la chose devant M. le dac d'Orleans.

Le credit, ou le duc de Noailles étoit pour lors, l'eôt emporte d'un mot, sul avoit voulu le dire; mais des la mort du Roi tout étoit tourné en hit au personnel, mieux caché auparavant. Il n'avoit jamais perdu son grand objet de vue : il vouloit être premier ministre. Son crèdrt, la part que le Régent lui donnoit de fout, et les commissions qu'il s'en attiroit pour tout, lui en augmentoit. les espérances; il en vouloit ranger les obstacles de tous les côtés. Il fravoit d'ià avec les cardinaux de Rohan et Bissy, et avec les jésuites; il n'avoit donc garde de les choquer pour un oncie dont il n'avoit plus besoin, et dont la cause lui peuvoit faire embarras, tandis qu'en ne disant mot, et lui hissant démèler cette affaire particuliere sans s'en mêler, il se faisoit un mérite envers ceux qu'il cultivoit, qui pogvoit tourner en preuve qu'ils n'avoient men a craisdre de lui sur celle de la constitution, par conséquent leur ôter l'envie de le traverser et de le bartet dans le chemin au premier ministère. A son défaut, Monsieur de Châlons, son autre oncle, intimenient uni gvec le cardinal son frère, maisqui, en affaires du monde. n'étoit pas grand clerc, alla masiller coup sur coup au Régent, qui emporté par ses plus vrais ennemis. No de Ventadour, le maréchal de Vileroy, Effat, Besons, son P. du Trévoux, celai-ci sot et point méchant, et qu'il ménageoit et traitoit fous comme ses amis intimes, décida peur le P. de la Ferté, et le fit prêcher au scandale de tout le monde non confit en cabale de constitution : car ceux même qui de bonne foi et sans vue de fortune étoient pour la constitution détestèrent cette entreprise.

Monsieur de Fréjus commença, à la même fête, tout petit garçon qu'il étoit encore, à montrer les cornes au cardinal de Nouilles, et à vérifier la prophétie que le feu Roi lui avoit faite, lorsqu'à force de reins il lui arracha l'évêché de Fréjus pour l'abbé Fleury qu'il se repentuoit de l'avoir fait évêque. Le Roi l'entendoit de ses mœurs et de sa condurée; et véritablement alors, qui auroit pu l'entendre

t, Ce verbe est bien au singulier,

autrement? Monsieur de Fréjus dit pontificalement la grand'messe devant le Roi sans en demander permission ni en faire la moindre civilite, suivant le droit et la coutume jusque-là non interrompue, au cardinal de Noailles. qui le sentit et le méprisa. L'après-dinée, à vêpres, la duchesse de la Ferté queta à l'issue du sermon de son beau-frère. Ce fut une autre nouveauté de voir quêter une vicille femme; mais elle voulut par là courtiser sa sœur, et le triomphe du cardinal de Rohan sur toutes regles de discipline. Cette même messe fit une autre querelle. L'abbé de Bretenil, mort depuis évêque de Rennes, y parut sur un tabouret, en rochet et camail noir, joignant le prie-Dieu 1 du Roi à gauche en avant, comme maître de la chapelle, qu'il avoit acheté du cardinal de Polignac. Les sumôniers du Roi, qui sont là debout en rothet avec le manteau noir par-dessus, se plaignirent de cette comparution de l'abbé de Breteuil, et traitèrent son tubouret et son camail d'entreprise, parce qu'il n'etoit pas evêque. Les plaintes en furent portées à M. le duc d'Orléans qui, perquisition faite, condamna l'abbé de Breteuil. Le cardinal de Rohan ne laissa pas de se trouver embarrassé de soutenir pendant tout l'avent son entreprise, quoique il en cût eu l'avantage. Il crut qu'apres l'avoir remportée, le plus sage étoit le parti de la moderation, mais sans y paroître à decouvert. Huit jours apres la Toussaint, le P. de la Ferté ulla dire à M. le duc d'Orleans qu'il le supphoit de le dispenser de prêcher l'avent devant le Roi, parce qu'il ne vouloit point être un sujet de discorde entre le cardinal de Noailles et le cardinal de Rohan. M. le duc d'Orleans le prit au mot avidement, et hu dit ga'il l'en louoit fort, et qu'il le soulageoit beaucoup. Ce P de la Ferté avoit été séduit au collége, et s'etoit fait jesuite malgré le marcchal son pere, qui fit tout ce qu'il put pour l'en empêcher, et qui n'en parloit quavec emportement. Il cturt grand, tres-bien fait, tres-

<sup>1.</sup> Voyez tome II, p. 398.

bel homme, ressembloit fort au duc de la Ferté son frère dont il avoit toutes les manieres, et n'étoit point du tout fait pour être jésuite. Il étoit éloquent et savoit assez, beaucoup d'esprit et d'agrément; le jugement n'y répondoit pas. Il préchoit bien sans être des premiers prédicateurs. On trains un jour le duc de la Ferté à son sermon, dont apres on lui demanda son avis : L'acteur, dit-il, m'a paru assez bon, mais la pièce assez mauvaise. Le P. de la Ferté ne s'étoit pas toujours bien accordé avec les jésuites; il ne fut pas, je crois, sans repentir de s'être laissé enrôler par eux. Sans ses vœux, il auroit été duc et pair à la mort de son frere, qui ne laissa point d'enfants. A la fin les jésuites et lui, lassés de lui et lui d'eux, le malmenèrent, puis le confinerent à la Flèche où Il vécut peu et tristement, et y mourut encore assez peu Agé. Le cardinal de Noailles interdit les trois maisons des jésuites de Paris, et ôta les pouvoirs au peu à qui il les avoit laissés.

En ce même temps, l'abbé Fleury, qui avoit été sousprécepteur des trois princes fils de Monseigneur jusqu'à la fin de leur éducation. fut nommé confesseur du Rai. Le maréchal de Villeroy ni Monsieur de Fréjus n'v vouloient point de jésuite. L'emploi précédent, sans avoir eu part à la disgrâce de Monsieur de Cambray, l'y porta, ll avoit vécu à la cour dans une grande retraite et dans une grande piété toute sa vie, fort cache depuis que son emploi avoit cessé. Il n'avoit pris aucune part à l'affaire de la constitution, parce qu'il ne songea jamais à être évêque, et que, n'étant point en place, en place qui l'y obligeat, il aima mieux demeurer en paix à ses études. L'exacte et savante Histoire ecclésiastique qu'on a de lui, et ses excellentes et savantes préfaces en forme de discours au-devant de chacun des livres qui composent ce grand ouvrage, rendront à jamais témoignage de son savoir et de son amour pour la vérité. Il eut peine à consentir à son choix; il [nej s'y determina que par l'age du Roi, où il n'y avoit rien à craindre, et par le

sien, qui lui donneroit bientôt prétexte de se retirer, comme il fit en effet avant qu'il pût avoir lieu de craindre son ministère, pendant lequel il ne parut que pour la pure nécessité.

M' d'Armenonville mourut de la petite vérole, qui fit sur jeunes et vieux bien du ravage toute cette année. Peu de jours après la duchesse de Richelieu en mourut aussi, sans enfants. Elle étoit fille unique du marquis de Noailles, frere du cardinal et de la duchesse de Richelieu, troisieme femme du père de son mari. C'étoit une très jeune femme, mais de vertu, d'esprit et de beaucoup de merite, que le bel air de son mari p'avoit pas rendue heureuse.

Le maréchal de Châteaurenaud mourut à plus de quatre-vingts ans. C'étoit un fort homme d'honneur. tres-brave, tres-bon homme, et très-grand et heureux homme de mer, où il avolt eu de belles actions, que le malheur même de Vigo ne put ternir. Avec tout cela, il se peut dire qu'il n'avoit pas le sens commun. Son fils unique avoit épousé une dernière aœur du duc de Noailles, par où il avoit eu la survivance de la grande heutenance générale de Bretagne qu'avoit son pere. Trois jours avant sa mort, le duc de Noailles avoit furtivement obtenu et fait expedier sur-le-champ un brevet de retenue de cent vingt mille livres pour sa sœur, sur la charge de vice-amiral, qui jamais n'avoit été vendue, et qui fut présenté à Coetlogon, premier lieutenant général, qui la demanda, qui ne s'attendoit à rien moins qu'à cette apparition, et qui n'en voulut pas payer un denier. C'etoit, aussi bien que Châteaurenaud, un des plus braves hommes et des meilleurs hommes de mer qu'il y cât. Sa douceur, sa justice, sa probité et sa vertu ne furent pas' moindres. Il avoit acquis l'affection et l'estime de toute la marine, et plusieurs actions brillantes lui avoient fait beaucoup de réputation chez les étrangers. Il avoit du sens avec un esprit médiocre, mais fort suivi et appliqué. On fut hont, ux à la fin de cette espièglerie de brèvet de retenue, pour n'en dire pis, et sans lui plus rien demander on lui donna la vice-amirauté. Le duc de Noailles rapporta le brevet de retenue à M. le duc d'Orleans, qui le jets au fou, et fit donner les cent vingt mille livres aux dépens du Roi, que le duc de Noailles fit payer à sa sœur en grand ministre qui ne negligeoit rien. Je dépasserai tout de suite le temps de ces Mémoires sur Coetlogon, en faveur de sa vertu et de la singularité du fait.

Monsieur le Duc, devenu premier ministre sous les volontés de Mes de Prie, sa funcste maîtresse, et tous les deux sous la fatale totelle des freres Pàris, fit, au premier jour de l'an 1724, une promotion de maréchaux de France et une de chevaliers de l'ordre, toutes deux fort ridicules. Il donna l'ordre à Coetlogon, aussi mal à propos qu'il ne le fit point maréchal de France, au scandale de la marine, de toute la France et de tous les étrangers qui le connoissoient de réputation. Coetlogon en fut vivement touché; mais, consolé par le cri public, il n'en fit aucune plainte, et s'enveloppa dans sa vertu et dans sa modestie. Quelques années après, étant fort vieux, il se retira dans une des maisons de retraite du noviciat des jésuites, où il ne pensa plus qu'à son salut par toutes sortes de bonnes œuvres. Alors d'Antin et le cointe de Toulouse, qui avoit épousé la veuve de son fils, sœur du duc de Noailles, laquelle en avoit eu deux fils, songerent à faire donner au cadet de ces deux petits-fils de d'Autin. tont jeune, la vice amirauté de Coeffogon, pour, avec l'appui du comte de Toulouse, amiral, son beau-père, voler de là rapidement au bâton de maréchal de France. Ils le proposerent à Coetlogon, ils lui offrirent tout l'argent qu'il en voudroit tirer; enfin ils lui montrerent le bâton de maréchal de France, qu'il avoit si bien merité. Coctlogon demeura inflexible, dit qu'il no vendroit point ce qu'il n'avoit pas voulu acheier, protesta qu'il ne feroit point ce tort au corps de la marine de priver de leur fortune coux que leurs services et leur anciennete devoient

faire arriver apres lui. On sut cette généreuse réponse, moins par lui que par les gens qui lui avoient été détaches, et par les plaintes du peu de succès. Le public y applaudit et la marine en fut comblée. Peu après il tomba maiade de la maladie dont il mourut.

Son neveu, car il n'avoit point été marié, touché de la privation pour sa famille de l'illustration que son oncle avoit si bien méritre, fit tant que le comte de Toulouse obtint du cardinal Fleury, premier ministre alors, le bâton de maréchal de France pour Coetlogon, qui se mouroit, qui ne savoit rien de ce que faisoit son neveu, et qui n'en pouvoit plus jouir. Son confesseur lui annonça cet honneur. Il répondit qu'autrefois il y auroit été fort sensible; mais qu'il lui étoit entièrement indifferent dans ces moments, où il voyoit plus que jumais le néant du monde qu'il falloit quitter, et le pria de ne lui parler plus que de Dieu. dont il ne fit plus que s'occuper uniquement. Il mourut quatre jours apres sans avoir pensé un instant à son bâton. Cette promotion singulière rappela celle de N. de Casteinau, et la fourberie du cardinal Mazarin que le cardinal Fleury s'applandit d'avoir si bien imitee.

La duchesse d'Orval mourut à quatre-vingt-dix ans. Elle étoit bede-fille du celebre Max de Béthune, premier duc de Sully, et belle sœur du fameux duc de Rohan. M. d'Orval fut chevalier de l'ordre en 1633, et duc à brevet en 1652. Il avoit été, des 1627, premier couyer de la reine Anne d'Autriche; et il étoit veuf de la fille du marechal-duc de la Force, duquel mariage le duc de Sully d'a gourd'hui est arrière-petit-fils. La duchesse d'Orval étoit Harville, sœur de Palaiseau.

Daguesseau, conseiller d'État et du conseil royal des finances du feu Roi, et de celui des finances d'alors, mourut en même ten ps, à qualre-vingt-deux ans; père du procureur general, qui tôt après fut fait chancelier. C'étoit un petit homme de basse mine, qui, avec beau-

coup d'esprit et de lumières, avoit toute sa vie éte un modele, mais aimable, de vertu, de pieté, d'integrite, d'exactitude dans toutes les grandes commissions de son état par où il avoit passé, de douceur et de modestie, qui alloit jusqu'à l'humilité, et representant au naturel ces vénérables et savants magistrats de l'ancienne roche qui sont disparus avec lui, sort dans ses membles et son petit équipage, soit dans sa table et son maintien. Sa femme étoit de la même trempe, avec beaucoup d'esprit. Il n'avoit aucune pédanterie; la bonté et la justice soinbloient sortir de son front. Il avoit laissé en Languedoc. où il avoit été intendant, les regrets publics et la venération de tout le monde. Son esprit étoit si juste et si precis que les lettres qu'il écrivoit des lieux de ses différents emplois discient tout sans qu'[on] ait jamais pu faire d'extrait de pas une. Je fis tout ce que je pus pour obtenir sa place de conseiller d'État pour le Guerchois, son gendre, intendant de Franche-Comté, mon aum particulier depuis bien des années que lui et sa famille m'avoie it si bien servi à Rouen dans le procès qu'on a vu en son lieu que J'y gagnai contre le duc de Brissac et la duchesso d'Aumont. Je n'en pus venir à bout, parce qu'en même temps Basville, ce funeste roi de Languedec plutôt qu'inlendant, demanda à se démettre de sa place de conseiller d'État en faveur de Courson, son fils. M. le duc d'Orleans. qui vit la conséquence de l'exemple, et ne voulant pas le refuser, la donna à Saint-Contest, et celle que je demandois à Courson, mais je n'eus pas longtemps à attendre. En même temps les conseillers d'État obligerent Saint-Contest à quitter le conseil de guerre, pour n'y pas ceder aux gens de qualité qui en étoient. On a vu en son temps la naissance de cette rare pretent on, lorsque la Houssave, conseiller d'État et intendant d'Asace, fut nommé en treisième pour le congrès de Baden, ou il ne voulut pas coder au comte du Luc. On a vu en son lieu que le feu Ro, s'en moqua; muis il le souffrit, et nomma Saint-Contest, maître des requêtes alors et inte idant de Metz, pour aller à Baden.

L'Empereur fit, par le prince Eugène, la conquête de Temeswar en Hongrie, et perdit son fils unique agé de sept mois.

La duchesse de Saint-Aignan alla trouver son mari in Espagne, pour lequel j'obtius une gratification qu'elle em porta. Elle fut de trente mille livres.

M. d'Estampes mourut dans un age avancé. Il était riche, Lonnète homme et fort brave. Il avoit été chevalier d'honneur de Madame, puis capitaine des gardes de Monsieur, qui le fit chevalier de l'ordre en 1688 de la façon qu'on l'a raconté en son temps. Il étoit petit-fils du maréchal d'Estampes, et par ses grand'mères des maréchaux de Fervaques et de Prasho. Son père étoit premier écuyer. de Monsieur frere de Louis XIII; et sa mère etoit fille de Puysieux, secretaire d'État, et de sa seconde femme, Ch. d'Estampes Valencey, dont un frère s'avisa, pour le premier de sa race, de se faire de robe, et fut conseiller d'État, qu'elle n'appeloit jamais que mon frere le bâtard, parce que son frere ainé étoit chevalier du Saint-Esprit, grand maréchal des logis et gouverneur de Montpellier et de Calais, un autre archevêque-duc de Reims, un autre cardinal, et sa sœur mariée au maréchal de la Châtre. Cette Mª de Poysieux avoit un grand crédit sur la Reine mère. et dans le monde une considération singulière. Elle maria son fils à la sœur du duc de la Rochefoucauld, favori de Louis XIV, et le ruina en depenses extravagantes, entra autres à manger pour cent mille écus de collets de point de tênes, qui etoient fort à la mode alors. Paysieux, mort chevalier de l'ordre, son frere l'évêque de Soissons, et Sillery pere de Puysieux d'aujourd'hui, étoient ses petitsfils.

En même temps mourut la comtesse de Roucy, sans nous donner signe de vie ni de repentir. J'ai été trop de ses an is, et j'en ai eté trop mal payé depuis, pour vouloir rien due d'elle; d'autant que j'ai suffisamment exposé ma conduite et la stenne, et celle de son mari, dans l'éclat qu'ils jugerent à propos de faire pour essayer vainement d'obtenir une charge de capitaine des gardes du corps.

Peu après mourut à Paris Me Foucquet, dans une grande piété, dans une grande retraite, et dans un exercice continuel de bonnes œuvres toute sa vie. Elle étoit veuve de N. Foucquet, célèbre par ses malheurs, qui, après avoir été huit ans surintendant des finances, paya les millions que le cardinal Mazarin avoit pris, la jalousie de MM, le Tellier et Colhert, un peu trop de galanterie et de splendeur, de trente-quatre uns de prison à à Pignerol, parce qu'on ne put pis lui faire par tout le crédit des ministres et l'autorité du Roi, dont ils abuserent jusqu'à avoir mis tout en œuvre pour le faire périr. Il mourut à Pignerol en 1680, à soixante-cinq ans, tout occupé depuis longues années de son salut. Lui et cette dernière femme, grand'mère de Belle-Isle, seroient maintenant bien étonnés de la monstrueuse et complete fortune qu'il a su faire, et par quels degrés il y est parvenu. Cette Mee Foucquet étoit sœur de Castille, père du père de M. de Guise. Il s'appeloit Montjeu, étoit trésorier de l'épargue, et sa mere étoit fille du célebre président Jeannin. Il avoit acheté en 1657 du president de Novion, qui fut depuis premier préaident et ôté de place pour ses friponneries, la charge de greffier de l'ordre. On l'arrèta en même temps que M. Foucquet, et on lui ôta ses deux charges et le cordon bieu. Sa résistance à donner sa demission de celle de greffier de l'ordre la fit donner par commission à Châteauneuf, secrétaire d'État, qui l'eut longtemps de la sorte, jusqu'à ce que le titulaire, lassé de tant d'années d'exil, donna enfin sa démission. Je raconte en deux mots ces vicilleries, parce qu'elles sont pour la plupart oubliées, et que par la postérité qui en reste, elles méritent qu'on s'en souvienne quelquefois.

M. le duc d'Orléans, qui, sans distinction pour le moins,

SAINT-SINGE RUIL

Foucquet fut arrêté à Nantes en 1601, et mourut à Pignerol en 1680, comme le dit Saint-Simon quelques lignes plus loin; il n'a donc été que dix-neuf ans prisonnier.

làchoit tout à amis, et plus encore à ennemis, que cela ne lui réconcilioit pas le moins du monde, donna au maréchal de Montesquiou, tout à M. du Maine, le commandement de Bretagne, et la commission d'en tenir les états qu'avoit le maréchal de Châteaurenaud; cent mille écus de brevet de retenue au grand prévôt sur sa charge fort inutitement; au duc de Villeroy, capitaine des gardes du corps, et au duc de Guiche, colonel du régiment des gardes, la survivance de leurs charges pour leurs fils ainés tout jeunes, et celles encore de leurs gouvernements. Le duc de Tresmes eut aussi pour son fils ainé la survivance de sa charge de premier gentishomme de la chambre.

Il fit au comto de Hanau! une grace également étrange et préjudiciable à l'État. Ce comte, le premier de l'Empire, et qui vivoit delà le Rhin avec une cour de souverain, dont il avoit les États et les richesses, avoit, pour un grand revenu et un vaste domaine de morceaux différents, des fiefs situés dans le pays Messin, qui étoient tous masculins, et tomboient, faute d'hoirs mâles, à la nomination du Roi les uns, et les autres à celle de l'évêque de Metz; mais qui retemboient à celle du Roi, par les difficultés qui avoient arrêté jusqu'alors la foi et hommage des évêques de l'etz qui ne l'avoient pas rendue. Le comte d'Hanau n'avoit point de garçons, mais une seule fille, à qui il voulut donner ses fiefs en la mariant à un prince de Hesse-Darmstadt. C'est à quoi M. le duc d Orleans consentit le plus légerement du monde, et lui fit promptement expédier tout ce qui étoit nécessaire pour la solidité. Il est vrai qu'il n'y avoit point d'ouverture de fief, puisque le comte d'Hanau étoit plein de vie, mais il n'y avoit qu'à attendre sans faire cette très-inutile grace anticipée à un seigneur allemand pour marier sa fille à un autre Allemand, tous deux sujets de l'Empire, tous deux delà [le] Rhin, tous deux qui ne pouvoient

<sup>1.</sup> Nous allons voir à plusieurs reprises l'orthographe d'Beneu.

jamais servir on nuire, et laisser au Roi à faire, à la mort du comte d'Hanau, de riches présents domaniaux qui se présentent si rarement à faire, pour récompenser des seigneurs françois dont tant se ruinent à son service, et se défaire de ces princes allemands avec qui compter pour de grandes terres, au milieu pour ainsi dire du

royaume, qui y font des amis et des espions.

Le duc de la Force, qui grilloit d'être de quelque chose, et qui en étoit bien capable, intrigua si bien qu'il ent la place de vice-président du conseil des finances qu'avoit uittée le marquis d'Efflat, dont les appointements étoient e vingt mile livres de rente. Je lui représentai qu'il ne lui convenoit pas de se parer de la robe sale d'Eliat. d'être en troisieme avec le maréchel de Villeroy et le duc de Noailles, et parmi un tas de gens de robe qui y faisoient tout, et qui ne le reconnoîtroient en rien, parce [que] Roudlé y étoit maître absolu sous le duc de Noa lles, que la matière de ce conseil étoit sale de sa nature, odieuse presque en tout, dont les règles du déréglen ent, les formes, le jargon étoient fort dégoùtants. J'ajoutai qu'il n'y seroit de rien, par conséquent méprisé, ou que s'il vouloit se mêler de quelque chose, il se soulèveroit toute cette robe qui se croiroit derobée par un intrus, et qui vivroit avec lui en conséquence, et donneroit une jalousie au duc de Noailles et un dépit de se voir éclairé. dont surement il le feroit rudement repentir des qu'il le pourroit, parmi son sucre, son miel et ses caresses. J'ujoutai que de l'humeur dont le Parlement se montroit sur tout, de la misère publique, du délabrement des finances, de la facilité du Regent et sa timidite trop reconnue, il en pouvoit résulter des embarras fàcheux à qui se seroit mèlé des finances, et à lui plus qu'à pas un par la rage du Parlement à notre égard; enfin que le temps des opérations de la chambre de justice, qu'il verroit suivies d'une grande déprédation des taxes par la facilité du Régent, étoit encore grande raison de le déprendre du gont de cette place. Je ne me contentai pas de las faste faire

ces réflexions pour une fois. Je les réitérai plusieurs sans y gagner q oi que ce soit. L'affaire étoit presque faite, quand il m'en parla; à ce que je vis après, il s'étoit apparemment douté que je ne l'approuverois pas : aussi n'y voulus-je prendre aucune part, et elle s'acheva comme elle avoit été conduite. Quand M. le duc d'Orléans me l'apprit, à qui je n'en avois pas ouvert la bouche, je ne pus m'empêcher de montrer en gros mon sentiment. Quoique il me parût en être bien aise, il finit par trouver que j'avois raison; mais à chose faite je me contentai de l'écorce, et ne voulus pas descendre au détail comme j'avois fait avec le duc de la Force. Il se trouva trèsmalheurensement dans la suite que je n'avois que trop bien rencontré.

proglio, gendre du chancelier Voysin, qui du temps de sa toute-puissance dans les derniers temps du feu Roi lui avoit fait donner un gouvernement et une inspection d'infanterie, étoit fils et frère ainé des maréchaux de Broglio, dont il fut toute sa vie le fléau. C'étoit un homme de lecture, de beaucoup d'esprit, très-méchant, tres-avare, tres-noir, d'aucune sorte de mesure, pleinement et publiquement déshonoré sur le courage et sur toute sorte de chapitres; avec cela effronté, hardi, audacicux, et plein d'artifices, d'intrigues et de manéges, jusque-là que son beau-père le craignoit, lui qui se faisoit redouter de tout le monde. Il se piquoit avec cela de la plus haute impieté et de la plus raffinée débauche, pourvu qu'il ne lui en coûtât rien, quoique fort riche. Je n'ai guere vu face d'homme mieux présenter celle d'un reprouve que la sienne; cela frappoit. Un gendre de Voysin ne devoit pas être un titre pour entrer dans la familiarité de M. le duc d'Orléans, qui peut être de tout le règne du feu Roi ne lui avoit jamais pané. Je ne sais qui le lui produisit, car sa petite cour obscure, qu'il appeloit ses roués et que le monde ne connoissoit point sous d'autre nom, me fut toujours parfaitement étrangere. Mais Broglio s'y initia si bien qu'il fut de tous les



soupers, et que de là il se mit à parler troupes en d'autres temps au Régent, sous prétexte de la connoissance que leur usage et son inspection lui en avoit donnée. Il s'ouvrit ainsi quelquefois le cabinet où on lui voyoit porter un portefeuille. De ce travail, qui dura quelque temps deux et trois fois la semaine, sortit une augmentation de paye de six deniers par soldat, avec un profit dessus pour chaque capitaine d'infanterie, qui coûterent au Roi pour toujours sept cent mills livres par an. Il capta pour cela quelques gens du conseil de guerre qui n'oserent s'y opposer, dans la certitude que Broglio n'eût rien oublié pour s'en faire un mérite dans les troupes à leurs dépens, mais dont presque tout ce conseil et le public entier cria beaucoup, dans un temps de paix et de désordre des finances qui ne pouvaient suffire aux plus pressants besoins.

Broglio comptoit bien se continuer du travail, et devenir par là un personnage, et il avoit persuadé le Régent que les troupes l'alloient porter sur les pavois. Tous deux se tromperent lourdement : M. le duc d'Orleans, par une augmentation fort pesante aux finances, qui ne se pouvoit plus rétractor, qui ne tint lieu de rien, et dont le gré des troupes pe s'apercut seulement pas; Broglio, en ce qu'il ne mit plus le pied dans le cabinet pour aucun travail, et qu'il demeura dans l'opprobre qu'il meritoit à tant de titres. Il fut enfin nové tout à fait sous le ministère du cardinal Fleury, contre qui, en faisant sa tournée, il s'échappa en propos les plus Leencieux. Le cardinal, qui en fut informé aussitôt, lui envoya ordre de revenir surle-champ, et, en punition de son insolence, lui ôta sa direction sans récompense, car il étoit devenu directeur de l'infanterie, dont les appointements sont de vingt mille livres. Il demoura donc chez lui fort obscur à Paris, et fort délaissé. Quelque temps apres il maria son fils à la fille de Bezwald<sup>1</sup>, colonel du régiment des gardes suisses.

## 1, Besenval.

et leugtemps employé avec capacité en Pologne et dans le Nord, et voulut la clause expresse que son fils ne serviroit point, et que lui ni sa femme ne verroient jamais le Roi, la heme mi la cour. Je pense que voità le premier exemple d'une si audacieuse folie. Elle a été pleinement accomplie, et son fils a toujours vécu inconnu, et dans la dernière obscurite.

Le duc de Valentinois fut enfin reçu le 14 décembre au Parlement. Les princes du sang ni bâtards ne s'y trouvérent point; M. le duc d'Orléans le leur avoit fait prometire pour éviter tout inconvénient entre eux. Il donna à d'Antin la survivance de sa charge des bâtiments pour son second fils, que depuis son mariage on appeloit le marquis de Bellegarde.

M. d'Estaing maria son fils à la fille unique de Me de Fontaine Martel, qui étoit une riche et noble héritiere, et qui fut un mariage très-assorti. M. le duc d'Orléans, qui, pour les raisons si honnètes qu'on a vues ailleurs, aimoit Me de Fontaine Martel et tout ce qui portoit le nom de M d'Arcy, son beau-frere, et qui affectionnoit particulierement M. d'Estaing, qui avoit fort servi sous lui, et qui étoit un très-galant homme, leur donna sous la che lance la survivance du gouvernement de Douay, qui est très-gros, et qu'avoit M. d'Estaing.

Biron, aujourd'hui si comblé d'honneurs et de richesses, et son fils aussi de son côté, étoit fort pauvre alors, et chargé d'une grande famille. Je l'avois fait entrer, comme on l'a vu, dans le consed de guerre. La nécessité pousse quelquetois a d'etranges choses : il s'étoit enrôlé parmi les roues, et soupoit presque tous les soirs chez M. le duc d'Or eans avec eux, où pour plaire il en disoit des meilleurs. Par ce moyen, il obtint une des plus étranges grâces que M. le duc d'Orleans pût accorder et du plus permicieux exemple. On a vu en son lieu la descriton de Bonn, val aux ennemis de la tête de son régiment en

<sup>1.</sup> In sans accord, au minuscrit.

Italie, et l'infâme cause de cette désertion. Il étoit homme de qualité, de beaucoup d'esprit, avec du débit éloquent, de la grâce, de la capacité à la guerre, fort débauché, fort mécréant, et le pillage n'est pas chose qui effarouche les Allemands. Avec ces talents, il étoit devenu favori du prince Engène, logé chez lui à Vienne, défrayé, et en faisant les honneurs, et lieutenant général dans les troupes de l'Empereur. Soit esprit de retour, soit desir de se nettoyer d'une fâcheuse tare, soit dessein d'espionnage et de se donner moyen de se faire valoir chez l'Empéreur, il desira des lettres d'abolition, et d'oser revenir se remontrer dans sa patrie. Biron en profita pour lui faire épouser une de ses filles pour rien, lui pour son dessein du crédit de Biron, L'abolition fut promise, le mariage conclu, et Bonneval avec un congé pour trois mois de l'Empereur vint consommer ces deux affaires. Le Régent néanmoins voulut faire approuver l'abolition au conscil de régence. Je n'en pus avoir la complaisance. J'opinai contre, et appuyai longtemps sur les raisons de n'en jamais accorder pour pareil crime. Je ne fus pas le seul, mais peu s'y opposèrent, et en peu de mots. Ainsi Bonneval vit le Roi, le Régent et tout le monde. Biron me l'amena chez moi. Je n'ai point vu d'homme moins embarrassé. M. de Lauzun fit la noce chez lui. Dix ou douze jours après, Bonneval s'en retourna à Vienne, et n'a pas vu sa femme depuis, qui demeura toujours chez son pere. La catastrophe unique de Bonneval n'est ignorée de personne. Il y aura peut-être occasion dans la suite d'en parler.

Le maréchal de Villeroy, à l'ombre de M<sup>m</sup> de Ventadour, sa bonne amie, de l'enfance du Roi, et du peu d'assiduite et de soin que ce petit âge demandoit des grands officiers de son service, s'étoit peu à peu insinué à faire toutes leurs fonctions. Il étoit d'âge à se souvenir de ce qui s'éto t passé en pareil cas entre son père, gouverneur du feu Roi, et les grands officiers de son service. Il pretendent le leur ôter, et le faire tant que le Roi auroit un gouverneur.

quoique condamné par l'exemple de son père; mais c'étoit le temps des prétentions et des entreprises de toutes les espèces, et celui des mezzo-termine si cheris de la foiblesse ou de la politique de M. le due d'Orléans, qui ôtoient toujours quelque chose à qui avoit droit et raison, pour le donner à qui ne l'avoit pas, et perpetuoient les divisions at les querelles. Les grand chambellen et premiers gentilshommes de la chambre, grand maître et les deux multres de la garde-robe présentèrent donc làdessus un mémoire à M. le duc d'Orléans, qui se trouva bien empêché d'avoir affaire des deux côtes à si forte partie, dont la plus nombreuse, bien sure de son droit, ne voulut tâter d'aucun tempérament, et qui étoient pour abandonner leurs fonctions avec un grand éclat, mais garder soigneusement leurs charges. Le maréchal n'eut à leur opposer que ses grands airs, son importance, son entreprise, dont un homme comme lui ne pouvoit pas avoir le démenti. A la fin pourtant il l'eut, et tout du long, et sans réserve; et les grands officiers maintenus dans toutes leurs fonctions, même jusqu'à lui ôter leur service s'ils arrivolent apres qu'il l'autoit commencé. Il fut outré, mais il fallut obéir à raison, droit et jugement, et n'en parler pas davantage.

L'année finit dans une grande aigreur et fort marquée entre les princes du sang et légitimes. Les deux memoires que Davisart, avocat général du parlement de Toulouse, avoit faits pour les derniers étoient peu mesures. Il se crut au temps du feu Roi. Il travailla à la manière dont le P. Daniel avoit fabriqué son Histoire de France, dont on a parle en son lieu. Il en parut deux mémoires coup sur coup L'egalité étoit peu ménagee. C'étoit reponse au premier memoire des princes du sang, qui, en attendant leur replique, à laquelle on travailloit, se contraignirent peu en discours. M. le duc d'Orléans y fut mêlé de part et d'autre, pour s'autoriser de lui, parce qu'il avoit vu les memoires avant le public, et il en fut fort embarrassé. Ce prince étoit peut-être le seul homme de tous les pays,

et de tous les ages, qui, en sa place, le pût être de pareille affaire. Il avoit largement éprouve qu'il n'avoit pas un plus cruel ennemi que le duc du Maine, qui, pour usurper l'autorité que lui donnoit la nature, n'avoit rien oublié pour le perdre, et pour le déshonorer par ce qu'il y a de plus horrible, de plus touchant, de plus odieux, qui lui avoit disputé cette autorité en pleine séance au Parlement, et qui, tout particulier qu'il étoit redevenu, établi comme il se le trouvoit, dressoit manifestement autel contre autel contre lui. L'apothéose à laquelle il s'étoit élevé avoit révolté le ciel et la terre; ses artifices et les menées de Madame sa femme n'en avoient pu encore adoucir l'horreur.

Ce proces du bătard contre le légitime, cette parité d'état et d'issue d'un double adultère public, ou d'une épouse reine, cette identité si entière entre des enfants sortis du sacrement et du crime, révoltoit encore la nature. et n'intéressoit pas moins le fils et la postérite de M. le duc d'Orléans que la branche de Bourbon Ainsi justice. vérité, raison, religion, nature, intérêt de naissance, intérêt de pouvoir, intérêt d'honneur, intérêt de surcté (déshonorerai-je tant de saintes raisons par un motif bien moins pur, mais si cher et si vif dans tous les hommes?) intérêt si puissant de vengeance, tout concouroit dans M. le duc d'Orléans d'être ravi de se voir enfin en état de briser un colosse sous lequel il avoit été si pres d'être écrasé, et de pouvoir le mettre si facilement et si surement en miettes, avec la bénédiction de Dieu et l'acclamation de tous les ordres du royaume et de tout le monde en particulier, excepté une poignée d'affranchis ou de valets. Qui en sa place n'eût pas acheté bien cher le bonheur d'une telle position? Elle ne fit pas la plus légère sensation sur M. le duc d'Orléans, et pour comble de la plus incroyable apathie, un detachement de soi-même si prodigieux, et dont l'occasion auroit fait trembler les pfus grands saints sur eux-mêmes, ne lui fut d'aucun nierite. ni pour ce monde, envers lequel il s'aveugla et se meprit

si lourdement, ni pour l'autre vers lequel il ne fit pas la plus légere reflexion. Hélas! la main de Dieu étoit sur lui et sur le royaume; et il étoit dans cette affaire la proie et le jouet d'Effiat, et des autres gens de cette espèce que la duc du Maine avoit aupres de lui, dont il ne se défioit pas, tandis qu'il y étoit en garde coutre ses plus éprouvés serviteurs.

Comme sur le Parlement, j'avois pris le parti de [ne] lui jamais ouvrir la bouche sur les bâtards. L'intérêt de rang. et ce qui s'étoit passé entre M. du Maine et moi à la fin de l'affaire du bonnet, sous le feu Roi, me rendoit suspect. et après tout ce que nous nous étions dit dans d'autres temps l'un à l'autre, sur tout ce qui regardoit les bâtards, ct en particulier M. du Maine à son égard, il était honteux et empêtre avec moi, et je n'avois plus rien à lui dire. Les princes du sang avoient eté fort aises de notre requête contre les bâtards qui n'avoient osé s'en fâcher, mais qui l'étoient beaucoup. Je n'avois pas pris la peine d'en rien dire au duc du Maine après qu'elle fut présentée, quoinue revenus ensemble comme on l'a va sur un pied d'honnéteté. Pour le comte de Toulouse, auprès de qui j'étois toujours nécessairement au conseil, au premier qui se tint depuis la requête presentée je lui en fis civilite, et je le priai de se souvenir que ce n'etoit, même fort tard, que ce que j'avois toujours dit que nous ferions, à M™ la duche-se d'Orléans et à M. et Mer la duchesse du Maine, du vivant du Roi et depuis sa mort. Cela fut honnêtement recu, et les manieres entre lui et moi n'en furent pas depuis le moins du monde altérees; M. du Maine non plus; mais je profitois et devant et apres la requête de ce que je n'etois jamais de son côlé pour ne m'en point approcher. Lui quelquefois venoit avant qu'on se mit en place m'attaquer de politesse, et même encore depuis la requête, mais sans nous en parler. Chez eux je n'y allois famais. Je le trouvois assez rarement chez Met la duchesse d Orleans, et la conversation nous alloit familièrement pans parler de rien de consequence. L'y trouvois fort souvent M. le comte de Toulouse. Avec lui nous parlions de tout, excepte de nos affaires avec eux, et des leurs avec les princes du sang, mais jamais qu'entre M<sup>\*\*</sup> la duchesse d'Orléans, moi en tiers, rarement mais quelquefois la duchesse Sforze, qui ne nous fermoit pas la bouche. C'étoit de bonne heure les après-dinées où M<sup>\*\*</sup> la duchesse d'Orléans n'étoit visible qu'à nous. Il faut maintenant parler de ce qui se passa dans les derniers mois de cette année sur les affaires étrangeres.

## CHAPITRE X.

Alberoni continue ses manéges de menaces et de promesses au Pape pour hater son chapcau; y fait une offre monstrueuse; sa conduite avec Aubanton; souplesse du jésuite; réflexion sur les entreprises de Rome. - Alberoni so soumet Aubanton avec éclat, qui baise le fouet dont il le frappe, et fait valoir à Rome son pouvoir et ses menaces. - Gesvres, archevêque de Bourges, trompé par le Pape, qui est moqué et de plus en plus menacé et pressé par Alberoni, qui fait écrire vivement par la reme d'Espagne jusqu'à se prostituer. - Trute situation de l'Espagne; abattement et politique du P. d'Aubanton, qui sacrifie à Alberoni une lettre du Régent au ros d'Espagne; audacieux et permicieux usage qu'en fait A beroni; il fait an Regent une insolence enorme; reflexion. - Alberoni, dans l'incertitude et l'embarras des alliances du Regent, consulte Cellamare. - Efforts des Impériaux contre le traité desiré par le Régent; conduite des Hollandois avec l'Espagne; conférence importante avec Beretti : caractère de cet amhassadeur d'Espagne. - Sentiment de Cadogan, umbassadeur d'Angletorre à la Haye, sur l'Empereur. --Étrange réponse du roi d'Espagne au Régent, dictée par Alberoni, qui triomphe par des mensonges. - Alberoni profite de la peur des Tures et de l'embarras du Pape sur sa constitution Unigenitus, pour presser sa promotion par menaces et par promesses. - Offres du Pape sur le clergé des Indes et d'Espagne; monstrueux abus de la franchise des ecclésiastiques en Espagne, réflexion. - Le Pape ébranlé sur la promotion d'Alberoni par les cris des Espagnols, raffermi par Aubanton; confiance du Pape en ce jésuite; basse politique de Cellamare et de ses frères à Rome ; cardinal de la Trémoille dupé sur la promotion d'Alberoni, pour laquelle la reine d'Espagne écrit de nouveau. - Sentiment d'Alberoni sur les alliances traitees par le Régent; il consulte Cellamare; réponse de cet ambassadeur,

- Manéges des Impériaux contra les alliances que traitoit le Régent, altercations entre eux et les Hollandois sur leur traité de la Barrière, qui ouvrent les yeux à ces derniers et avancent la conclusion des alliances. - Bereits abusé; l'Espagne veut traiter avec les Hollandois; froideur du pensionnaire, qui élude.

Alberoni n'avoit proprement qu'une unique affaire. c'étoit celle de son chapeau, à laquelle toutes celles d'Espagne, dont il étoit entierement le maître, étoient subordonnées, et ne se traitoient que suivant la convenance de l'unique. Ainsi, répondant aux avis qu'on a vaqu'Aldovrandi lui avoit donnes en lui mandant l'engagenient que le Pape avoit chfin pris de lui donuer un chapean, il lui manda que, sans l'accomplissement de cette condition, la reme d'Espagne ne consentiroit jamais à aucune de toutes les choses que le Pape pourroit desirer. comme aussi, en recevant la grâce desirée, il promettoit en récompense que le Pape ne seroit ni pressé ni inquiété de la part de l'Espagne sur la promotion des couronnes. la sienne à lui étant faite. Il alla plus loin, et ce plus loin fait frémir dans la reflexion de ce que peut un ecclesiastique premier ministre, et jusqu'à quel excès monstrueux la passion d'un chapeau le transporte : il offrit à ce prix une renonciation perpetuelle du roi d Espagne un droit de nomination de couronne. En même temps il affectoit d'aimer et de louer Aubanton, parce qu'il le savoit bien avant dans l'estime et dans l'affection du Pape. Ces sentiments toutefois dépendaient du besoin qu'il pouvoit avoir du confesseur, et de sa soumission entiere pour lui, nonobstant le crédit et la confiance que sa place lui donnoit auprès du roi d'Espagne. Le jésuite en fit bientôt l'expérience. Il recut une lettre du cardinal Paulucci, qui le pressoit de faire en sorte qu'en attendant l'accommodement des deux cours, le roi d'Espagne eût la complaisance de laisser jour le Pape de la depouille des évêques qui viendroient à monrir. C'étoit un des points de contestation entre les deux cours, et contre lequel le conseil d'Espagne se seroit fort éleve, surtout ainsi par provision. A ce trait, pour le

dire en passant, on reconnoît bien le chancre rongeur de Rome sur les États qui s'en laissent subjuguer. Le tribunal de la nonciature, d'une part, ôte aux évêques tout le contentleux, et toute leur autorité sur leur clergé, et sur les dispenses des laïques; et d'autre part, celui de l'Inquisition leur enlève lout ce qui regarde la doctrine et les mœurs, et les soumet eux-mêmes à sa jurisdiction, en sorte qu'il ne leur reste que les fonctions manuelles; et quant à l'argent, quel droit a le Pape sur la dépouille des évêques morts, et de frustrer leurs héritiers et leurs créanciers? Ce texte engageroit à un long discours qui n'est pas de notre narration, mais qu'on ne peut s'empêcher de faire remarquer à propos de la folle prostitution de la France à l'égard de Rome, depuis la place que la constitution Unigenitus, et les noires cabales qui l'ont enfantée et soutenue, y a portée dans le sein de l'Église et de l'État.

Aubanton, qui voyoit sans cesse le roi d'Espagne en particulier, lequel souvent lui parloit d'affaires, s'avisa de lui montrer cette lettre de Paulucci sans en avoir fait part à Alberoni. Celui-ci ne fut pas longtemps à le savoir. Bien moins touché pour l'intérêt du roi d'Espagne de cette sauvage proposition, que piqué de ce qu'Aubanten avoit osé en parler au roi d'Espagne à son insu, il fit donner au confesseur une défense sévère et précise de se plus mêler d'aucune affaire de Rome, et fit savoir à Rome, par le duc de Parme, que la reine avoit été trespiquée de voir que le Pape se rétractoit sur plusieurs conditions concertées à Madrid avec Aldovrandi, et que sa les différends ne s'accommodoient promptement, le nonce ne seroit point recu à la cour d'Espagne, laquelle n'euverroit au Pape aucune sorte de secours contre les Turcs. Aubanton, sentant à qui il avoit affaire, enraya tout court. Il manda même à Rome que sans Alberoni il ne pouvoit men, et que le moyen sûr de le perdre, et en même temps les affaires, étoit d'en tenter par lui sans le premier ministre. Aussi lui fut ce une lecon, dont il sut

profiter, pour n'hasarder? plus de parler au roi de quoi que ce fût que de concert avec [un] premier ministre si jaloux et si maltre. Tous deux avoient intérêt de protéger Aldovrandi à Rome pour profiter de son crédit. Ils le lirent tres fortement au nom du roi et de la reine par Acquaviva. Le Pape lui reitéra sa promesse pour des qu'il pourroit disposer de trois chapeaux.

Acquaviva savoit que l'un des trois étoit destiné à l'archevêque de Bourges, et que le Pape l'en avoit fa t assurer, qui ne le fut pourtant qu'en 1719, avec les couronnes, et un an après Alberoni. Avec ces bonnes nouvelles, Acquaviva exhortoit Alberoni à presser l'envoi du secours promis pour avancer son chapeau sitôt que les trois vacances le pourroient permettre. Ce ne fut pas l'avis d'Alberoni, piqué de la remise de sa promotion à l'attente de la vacance de trois chapeaux. L'escadre espagnole étoit à Messine, le Pape demandoit instanment qu'elle hivernat dans quelque port de la côte de Gênes. pour l'avoir plus tôt au printemps; tout à coup elle fit voile pour Cadix. En même temps Alberoni accabla le Pape de protestations de n avoir jamais d'autres volontés que les siennes, et d'assurances que les vaisseaux pour hiverner à Cadix n'en seroient pas moins promptement au printemps dans les mers d'Italie; en même temps il dépeignoit la reine d'Espagne comme n'étant pas si docile. avec toutes les couleurs les plus propres pour faire tout espérer de son attachement naturel au saint-siège, de son affection pour la personne du Pape, de la bonté de son cœur tres-reconnoissant, et tout craindre de son pouvoir absolu en Espagne, si elle se voyoit amusée et moquée, sur quoi il n'y avoit point de retour à espérer. Ce portrait étoit vif, quoique long; il étoit fait pour être vu du Pape, et il n'y avoit men d'oublié sur l'entière possession où Alberoni étoit de la confiance de la reine. Il obtint une lettre de sa main au cardinal Acquaviva, par

<sup>1.</sup> Voyez tome IV, p. 174, tome V, p. 141, tome VI, p. 17, etc.

laquelle elle lui ordonnoit de presser le Pape de sa part de le promouvoir incessamment. Cette lettre faisoit valoir ses mérites envers le saint-siège, et assuroit que les résolutions importantes qui restoient encore à prendre pour la perfection de l'ouvrage commencé dépendaient de cette promotion. La reine s'abaissoit à dire qu'independamment de ce qu'elle étoit, et de l'intérêt qu'avoit le Pape de lui accorder ce qu'elle lui demandoit avec tant d'instance. elle croyoit pouvoir se flatter qu'en considération d'une dame il sortiroit des règles générales. Enfin elle promettoit au Pape et à sa maison une reconnoissance éternelle, et que le roi d'Espagne, content de la promotion d'Alberoni, garderoit le silence sur celle des couronnes. En envoyant cette lettre, qui devoit être montrée au Pape, le premier ministre, honteux de son impatience, faisoit entendre de grandes idées qu'il étoit chargé d'exécuter, dont la reine, prévoyant les suites, ne vouloit pas l'y exposer sans armes dans un pays où l'agitation étoit grande; mais ces idées, il se gardoit bien d'en laisser rien entendre, sous prétexte que la matiere étoit trop grave pour le papier.

Tout étoit dans le dernier désordre en Espagne, tout le monde crioit; personne ne pouvoit remédier à rien. Au fond tout trembloit devant un homme dont on jugeoit aisément que l'arrogance et la conduite feroient enfin sa perte, mais qui en attendant étoit maître absolu des affaires, des grâces, des châtiments, et de toute espèce, et qui n'épargnoit qui que ce fût. Toutes les avenues d'approcher du roi étoient absolument fermées. Aubanton seul étoit excepté; mais il sentoit si bien que sa place - étoit en la main d'Alberoni qu'il n'écoutoit personne qui lui voulut parler d'affaires, qu'il renvoyoit tout à Alberoni; et comme il étoit de leur intérêt que personne ne pût aborder le roi qu'avec leur attache, le confesseur avoit promis au premier ministre de l'avertir de tout ce qu'il découvriroit. M. le duc d'Orléans, fort mécontent de la manière dont Louville avoit été chassé plutôt que renvoyé

d'Espagne, sans avoir pu obtenir audience, ni même attendre d'être rappelé, en écrivit au roi d'Espagne; et comme il se plaignoit d'Alberoni, il ne voulut pas que sa lettre passat par lui, et la fit envoyer par le P. du Trevoux au P. d'Aubanton pour la remettre immédiatement au roi d'Espagne. Dès que le confesseur l'eut reçue, il l'alla dire au premier ministre pour en avertir la reine. On peut juger de l'effet.

Alberoni s'emporta jusqu'aux derniera excès. Il cria à l'ingratitude parce qu'il avoit fait rendre une barque françoise prise à Fontarable, et fait payer malgré le conseil de finance quelque partie des sommes dues aux troupes françoises qui avoient servi l'Espagne en la dernière guerre. Non content de ces clameurs, il écrivit une lettre à Monti remplie de plaintes ameres sur celles que M. le duc d'Orléans avoit portées au roi d'Espagne par la voie du confesseur, avec ordre de la montrer à ce prince, et dans laquelle il eut l'audace de marquer que ce jesuite auroit été perdu sans la sage conduite qu'il avoit que d'informer la reine de ce dont il étoit chargé. Les protestations d'attachement à Son Altesse Royale y étoient légeres. Il le dépergnoit comme uniquement attentif aux événements qu'il envisageoit, et ce qu'Alberoni ne vouloit pas dire comme de soi parce qu'il étoit trop fort, il le prétoit vrai ou faux aux ministres d'Angleterre et d'Hollande qui étoient à Madrid, et qui disoient qu'en leur pays tout le monde étoit persuadé que M. le duc d'Orléans ne songeoit qu'à s'assurer de la couronne, et que lorsque toutes les mesures seroient bien prises, la personne du Roi ne l'embarrasseroit pas. Avant d'aller plus loin dans la lettre, qui n'admirera l'horreur de ce propos, et l'impudence sans mesure de ne l'écrire que pour le faire voir u M. le duc d'Orleans? Remettons-nous en cet endroit les énormes discours semés, et de temps en temps renouveles, avec tant d'art et de noirceur, sur la mort de nos princes, lour germe, leurs sources, leurs appuis, leurs usages, et l'etonuante situation d'Effiat entre M. le duc d'Orléans et

le duc du Maine, et d'Effiat chargé par M. le duc d'Orleans d'entretenir, comme on l'a vu, un comp ree de lettre avec Alberoni, qu'il connoissoit fort du temps qu'il etoit au duc de Vendôme, auquel Effat etoit sourdiment lie par le duc du Maine. Ajontons que ce n'est pas de ce canal naturel dont Alberoni se sert pour faire montrer sa monstrueuse lettre à M. le duc d'orl'ans, mais d'un étranger isolé qui ne tenoit à personne. Je m'en fiens à ces courtes remarques, et je continue le récit de cette lettre. Il la concluoit par deptorer le malbeur de M. le duc d'Orleans, et gémir sur l'opinion qu'il prefendoit que le public avoit prise de lui. Que dire d'une pareille insulte d'un abbé Alberoni au régent de France, entre sur une autre, et du premier ordre, faite au roi de France et au Régent, l'une et l'autre uniquement produites par l'interêt particulier et la jalousie d'autorité du petit Aberoni?

An milieu de cette incrovable audace, il se trouvoit également embarrassé des a liances que l'ormoit la l'rance et des moyens de les traverser. Tantot il pensont que l'Espagne devoit se contenter d'observer ce qui se passeroit, tantôt il blûme t cette tranquillite, et vouloit, disortil, contre-miner les batteries du Regent. Quelqui fois il le condamnoit de foiblesse de mendier de nouveaux tratés et de nouvelles alliances avec les puissances étrangeres; et dans ces incertitudes il den and ut e useul au prince de Cellamare, auquel il promettoit le plus profond secret, comme ne doutant pas qu'et int, des avent la nort du feu Roi, ambassadeur d'Espagne à Paris, il ne l'it bien instruit des dispositions du royanme, sur lesquel es il fonderoit ses avis.

L'Empereur étoit fort faché de ces nouvelles haisons que la France étoit sur le point de former. Ses ministres dans les Pays-Bas ne le dissimilaint point. Le meme Prié, qu'on a vu en son heu si a durieux à Rome vis avis du Pape et du maréchal de Tessé, alloit commaider aux Pays-Bas autrichiens, dont le prince Eugene avoit le

SAINT-SIMON MIL.

14

titre de gouverneur général; passant à la Haye pour se rendre à Bruxelles, il fit tous ses efforts pour empêcher la conclusion du traité. Les Hollandois en même temps n'oublicient rien pour flatter le roi d'Espagne par Riperda, leur ambassadeur à Madrid, et par leurs protestations à Beretti, ambassadeur d'Espagne arrivé à la Haye vers le milieu d'octobre, de ne conclure rien au préjudice du roi son maltre avec Prié, qui étoit alors à la Haye. Beretti leur dit qu'il ne doutoit pas que Prié ne leur proposit de garantir à l'Empereur non-sculement les États dont il étoit en possession, mais aitssi ses prétentions sur ceux qu'il n'avoit pas, et leur représenta combien cette garantie offenseroit le roi d'Espagne; à quoi ils répondirent que l'Angleterre, à qui ce prince accordoit de si grands avantages, ctoit entrée en cet engagement sans que le roi d'Espagne eul temoigné en être blessé, et qu'as ne voyoient pas qu'il cût plus de sujet de se plaindre d'enx s'ils survoient l'exemple de l'Angleterre. Beretti leur distingua la différence de position, en ce que l'Empereur ne pouvoit, sans troupes et sans vaisseaux pour les transporter, forcer l'Angleterre à lui tenir une garantie que vraisemblablement elle ue promettoit que pour l'honneur du traité; au lieu que les Provinces-Unies, entourers de troupes impériales, seroient bien forcées de recevoir la loi lorsqu'elles se trouveroient obligées par leurs garanties à fournir leurs secours. Ce ministre ajoutaque, si la Hollande ne faisoit que suivre l'exemple de l'Angleterre, l'Espagne n'avoit pas besoin de tenir un ambassadeur pres d'eux, que celui qui résidoit à Londres devoit sutline.

Beretti étoit homme d'esprit, mais grand parleur, plein de bonne opinion de la même, attentif à se faire valoir des moindres choses, à faire croire en Espagne que personne ne reussissoit plus heureusement que lui en affaires, qu'on traitoit plus volontiers avec lui qu'avec nul autre par la reputation de sa probité, surtout d'en persuader Ametoni, auquel il mandoit que le pensionnaire n'avoit

ni estime ni confiance pour Riperda, ce qui étoit vrai, mais dans la crainte que le premier ministre ne voulût traiter avec cet ambassadeur à Madrid, et par conséquent lui enlever la négociation. Il mandoit que Cadogan, ministre d'Angleterre à la Haye, blamoit les desseins chimériques de l'Empereur, les tenoit contraires aux intérêts de cette couronne, dont les conseils, s'ils étoient écoutes à Vienne, y porteroient à faire une prompte paix avec le roi d'Espagne. Le mécontentement et l'agitation de l'Angleterre persuadoit à Cadogan qu'on y manquoit moins de volonté que de chef et de moyens pour faire une revolution; que la paix assurée avec la France éteignoit toutes ces espérances et tout péril de rébellion, ce qui pouvoit changer par les démarches que l'Empereur, une fois delivré de la guerre du Turc, pourroit faire à l'égard de ses prétentions, et porter de nouveau la guerre dans les États du roi d'Espagne. Il paroissoit aussi qu'à mesure que le traité avançoit avec la France, le ministère anglois changeoit de sentiments et de maximes sur les affaires genérales de l'Europe.

Cellamare remit en ce temps-ci au Régent la réponse du roi d'Espagne à sa lettre, qu'il avoit voulu faire passer par Aubanton, dont on vient de parler il n'y a pas longtemps, Alberoni qui l'avoit dictée, faisoit dire au roi d'Espagne que tout ce qui avoit été exécuté à l'égard de Louville s'étoit fait par ses ordres; et que, pour ce qui étoit d'entretenir un commerce secret de lettres avec lui par la voie de son confesseur, il desiroit que les lettres qu'il voudroit désormais lui écrire fussent remises à son ambassadeur à Paris. Cette réponse fut un nouveau triomphe pour Alberoni. Il avoit de plus profité de la lettre de M. le duc d'Orléans pour vanter sa probité incorruptible que la France n'avoit pu corrompre; qu'elle lui avoit fait proposer de demander le payement de la pension de six mille livres que le feu Roi lui avoit autrefois donnée, c'est-à-dire que M. de Vendôme lui avoit obtenue. dont on murmura bien alors, et les arrérages qui en étoient dus, qu'il étoit bien sûr d'obtenir; que n'ayant pas voulu y entendre, on lui avoit vilainement jeté l'un et l'autre à la tête; qu'après cette tentative on avoit envoyé Louville à Madrid, avec ordre exprès (quel hardi mensonge!) de ne rien faire que par sa direction, et avec une lettre du Regent pour lui ; que sous ces fleurs étoit caché le dessein de remettre auprès du roi d'Espagne un homme insolent, capable de reprendre l'ancien ascendant qu'il avoit eu sur l'esprit du roi d'Espagne, et de le tenir en tutelle, apres avoir detruit celui, qui étoit lui-même, que la cour de France regardoit comme le plus grand correctif des cabales. Il se plaignoit après de M. le duc d'Origans, et plus encore du duc de Noailles, à qui il attribuoit tout ce projet, et qu'il disoit avoir suffisamment connu dans des conjonctures critiques; mais ce ne pouvoit être que du temps qu'il étoit bas valet de M. de Vendome. Enfin il pretendoit que les François étoient au desespoir de voir que le roi d'Espagne vouloit être le maître dans sa maison, c'étoit à dire franchement Alberont.

La licence avec laquelle les Anglois et les Hollandois coupoient du bois de Campèche dans les forêts du roi d'Espagne aux Indes, et l'apportoient en Europe, lui donna des sujets d'en faire des plaintes, et fit découvrir beaucoup de grandes malversations des Espanols mêmes, qui donnèrent heu au premier ministre d'ouvrir toutes les lettres du nouveau monde pour en être mieux instruit. It pretendit qu'il y en avoit quantite qui touchoient à la religion. Il ne manq la pas d'en faire sa cour au Pape, et de se parer de son zele à y remedier. En même temps il fit a, ir ses agents ordinaires pres de lui, Aubantou par écrit, Acquaviva et Aldovrandi de vive voix, avec le même ma lege de promesses et de menaces qui ont déjà été vues, et alors d'autant plus de saison que le Pape étoit averti que les Tures, quoique maltraités en Hongrie,

<sup>1.</sup> Donnerent, au manuscrit.

travailloient puissamment à un grand armement pour les mers d'Italie, dont il avoit conçu une grande frayeur, de laquelle Alberoni espéroit tout pour avancer sa promotion. Le premier ministre se servit aussi du temoignage d'Aubanton pour assurer le Pape de l'attachement du roi d'Espagne à la saine doctrine, et de sa soumission parfaite à son autorité. Ce mérite retomboit en plein sur Alberoni, et faisoit d'autant plus d'impression qu'il ajoutoit foi entière en ce jésuite, surtout encore sur cette matiere, et qu'il croyont, à cette occasion, avoir besoin d'appui contre la France. Tout cela fit que le Pape ne voulat écouter rien contre Alberoni, ni contre Aubanton, même éloigna les accusations qui lui venoient en foule contre eux, persuadé qu'il ne falloit pas mécontenter des gens dont il avoit besoin dans la conjoncture où il se trouvoit alors.

Acquaviva en profitoit pour presser le Pape, tant sur la promotion d'Alberoni, que pour accorder au roi d'Espagne les moyens de hâter le secours qu'il lui destinoit. Le Pape se rendit plus traitable sur ce dernier article. Il résolut d'accorder un million d'écus sur le clergé des Indes, pour tenir lieu de l'imposition appelee sussidio y escusado', dont le roi d'Espagne vouloit le rétablissement à perpetuité, et ce million n'étoit payable qu'une fois; ainsi l'offre ne répondant pas à la demande. Acquaviva ne voulut pas s'en contenter, et le Pape y ajouta quinze cent mille livres à lever sur le clerge d'Espagne. Il restoit une troisieme affaire, b.en plus importante a régler : l'abus des franchises du clergé est porte en Espagne, et dans les pays subjugués par la tyrannie romaine et l'aveuglement grossier, que tout ecclésiastique est exempt, jusque dans son patrimoine, de quelque sorte d'imposition que ce puisse être. Mais ce n'est pas tout, c'est qu'à un abus si énorme se joignoit, comme de droit, la plus parlaite friponnerie et le mensonge le plus averé; tout le bien d'une

2. A in tel poins que ....

<sup>1.</sup> Voyez cl-dessus, p. 77 et note 1.

famillo se mettoit sur la tête d'un ecclésiastique qui lui donnoit sous main de bonnes sûretes; à ce moyen elle jouissoit de sou bien à l'ombre ecclesiastique, et n'en payoit pas un sou d'aucune imposition. Ajoutez cela à la nécessité de recourir su Pape pour obtenir des secours d'un clergé qui regorge des biens du siccle, et au pouvoir du tribunal de l'Inquisition et de celui de la sonciature, qui aneantit totalement les évêques, et on verra, et encore en petit, jusqu'où va la domination romaine, quand on a la foiblesse et l'aveuglement de s'en laisser dompter.

On espéroit donc voir bientôt une fin à ce différend, mais on craignoit fort les traverses des Espagnols, surtout de l'arrivée à Rome du cardinal del Giudice, et de ce Diaz, agent d'Espagne à Rome, qui crioit de toute sa force contre la promotion d'Alberoni. Les Espagnols ne pouvoient supporter de voir toutes les affaires de la monarchie entre les mains des Italiens, soit dans son centre, soit à Rome et ailleurs; et leurs cris, fondés aur l'indignité du personnage, l'honneur de la pourpre, le respect de l'Église, la réputation du Pape, portés jusqu'à lui par les ennemis d'Acquaviva et d'Aldovrandi, ne laissoient pas de l'ebranter beaucoup. Mais bientôt après les lettres d'Aubanton reparoient tout. Le Pape, si défiant, ne se pouvoit défier de l'ambition ni de l'esclavage de ce jésuite. dans la pleine conviction où il lui avoit plu de s'établir du dévouement sans réserve d'Aubanton à sa personne et à son autorité, dont aucun autre attachement, ni sa place même, ne pouvoit afforblir la plenitude, et c'étoit de ces témoignages dont Aldovrandi faisoit bouclier pour raffermir le Pape sur cette promotion, et sur l'accommodement des differends avec l'Espagne. Ce prélat craignit de la part des neveux de Giudice qui etoient à Rome, et voulut agir anpres d'eux, mais il n'y trouva nul obstacle à vaincre. Cellamare leur ainé, sage et habile, mais bas courtisan, craignant pour sa fortune, leur avoit écrit de facon qu'il n'y cut rien à appréhender de leur part. Aldovrandi étoit en peine aussi que la France ne mît des obstacles, mais il fut rassuré par le cardinal de la Trémoille, qui lui promit de contribuer plutôt que de traverser, parce que le Pape ne pouvoit refuser de donner un chapeau à la France, lorsqu'il en accorderoit un au premier ministre d'Espagne, ce que l'événement ne verifia pas. Ainsi tout s'aplamssant devant lui, le Pape dans le besoin qu'il croyoit en avoir, lui faisoit faire souvent des compliments et des assurances d'une estime et d'une confiance qu'il n'avoit pas, et d'une reconnoissance de son zele et de ses services aussi fictive. Aldovrandi demanda une nouvelle lettre de la main de la reme pour presser de nouveau cette promotion, et voulut qu'elle contint des menaces contre quiconque la voudroit traverser. Alberoni soutenoit ces mences par ses promesses, comme maître absolu qu'il étoit, et par ses préparatels; il disposoit de l'argent venu par les galions; il abandonnoit le projet des travaux des ports de Cadix et du Ferrol, et il assuroit qu'il paroitroit une flotte au mois de mars dans les mers d'Italie, telle qu'il ne s'en étoit point vu depuis Phitippe II, si le Pape prenoît le parti d'exécuter de sa part ce qu'il falloit pour cela, c'est-à-dire de lui envoyer la barrette.

Il ne s'expliquoit point sur la ligue qui se négocioit entre la France, l'Angleterre et la Hollande; il ne jugeoit pas que le roi d'Espagne fût encore en état de prendro aucun parti, et qu'il ne falloit laisser penetrer rien de ce qu'il pouvoit penser. Il se contentoit de raisonner sur tout ce qui se passoit pour arriver à cette triple alliance, de conclure que l'Europe ne pouvoit subsister dans l'état ou elle étoit, et de vouloir persuader que la situation du roi d'Espagne etoit meilleure que celle de toutes les autres puissances. Néanmoins il consulta Cellamare sur la conduite qu'il estimoit que le roi d'Espagne dût tenir dans la situation présente. Cet ambassadeur lui repondit que son sentiment étoit que le roi d'Espagne devoit vendre cher ce qu'il ne voudroit pas garder, supposé qu'it prit la

resolution de l'aband un er , c'étoit a dire ses droits sur la comonne de l'isa ce , ou de surmonter, à quelque prix que ce fut, les onta altés capables d'elorgner l'acquisition d'un bien qu'il desiroit. Il ajoutoit que, saivant le cours or finaire du monte, beaucoup de gens désapprouvoient la ligue avec l'Angleterre dans le pays où il étoit, pendant que d'autres l'approavoient. Le roi d'Angleterre eut beau assurer l'En.pereur qu'il n'y avoit aucun article dans ce traité qui fût prejudiciable aux int rets de la maison d'Autriche, il ne put camer ses soupeons. Ses ministres redoals rent d'activité pour le traverser à mesure qu'ils le croyone: t s'avancer, et le suspendirent quelque temps par les difficultes qu'ils eurent le credit de faire former par quelques villes d'Hollande, que les ambassadeurs de France, sincerement secon es par celui d'Angleterre, curent beaucoup de peine a surmonter.

La vivacite des Anglois en cette occasion deplut fortaix Imperiaux. Ils ét, ient irrites contre les Hollandois par les d flerends sur le traité de la Barrière, où il survenoit toujours quelque nouvelle difficulté. Entre autres, l'Empereur se pretendoit de ngé du payement de quinze cent mille livres pour l'entretien des garnisons hollandoises dans les places des Pays-Bas, parce qu'il disoit que cette condition n eto t etablic que sur la supp sition que le revenu de ces provinces étoit de deux milions d'ecus, et qu'il n'alloit pas a huit cent mille par an. Ces altercations ne nuisirent point au traité, non plus que les maneges et les instances de Prie qui, partant de la Haye peur Bruxelles fort mécontent de soa peu de sacces, laissa echapper quelques menaces qui firent sentir aux Hollandois le besoin qu'ils avoi nt de se faire des unas et des protecteurs contre les entreprises et les chicanes de l'Empereur, maître de les inquieter par ces memes Ltats qu'ils avoient eu tant de soin de lui procurer à la paix d'Utrecht.

Beretti mando t en Espagne que la crainte de l'Emperenr, dont les Hell indois s'etoient environnes, les rendoit Trançois. Il citoit le comte de Weideren et d'autres principaux des états généraux pour avoir dit qu'ils avoient cte les dupes de l'Empereur et des Anglois, qui avoient angmenté, l'un ses États, les autres leur commerce, aux depens de leur république. Il louoit le Régent d'avoir si bien pris son temps pour le traite qu'il croyoit, avec bien d'autres, avoir coûté un million à la France, et qui dans la vérité n'avoit pas coûté un ecu. Il maintenoit que ce traité n'empêcheroit pas la Hollande d'en faire un plus particulier avec l'Espagne parce que cela convencit à leur intérêt; qu'ainsi le traité ne coûteroit rien au roi d'Espagne parce qu'il étoit recherché des Hollandois, qui pour rien ne lui vouloient déplaire, an lieu qu'ils ctoient recherchés par les François. Quoique trompe sur l'argent du traite, et sur ce que les Hollandois ne le concluroient point si ils remarquoient que cette alnance fat trop suspecte à l'Espagne, il étoit dans le vrai sur l'opposition constante que la Hollande apportoit à l'union des deux monarchies sur la même tête, et il étoit persuade que c'est ce qui l'avoit déterminée à traiter avec se Régent, il étoit peiné de n'être pas assez instruit des intentions de l'Espagne. Il craignoit que les ambassadeurs de France ne le fissent tomber dans quelque piege; et il croyoit remarquer que leur conduite avec lui étoit tendue à le tromper, du moins à l'empêcher de jeter quelque obstacle à la negociation qu'ils desiroient ardeniment de conclure. Il les examinoit de pres, et il remarqua qu'ils n'avoient point de portrait du Roi chez eux, et qu'ils ne nommoient jamais son nom. Il se trouva bientôt fort loin de ses esperances et de celles qu'il avoit si positivement données.

Alberoni lui ordonna de déclarer au pensionnaire que le roi d'Espagne étoit prêt à traiter avec la République, et de demander que les pouvoirs en fussent envoyés à Riperda, parce que c'etoit à Madrid que le roi d'Espagne vouloit traiter. Beretti, se voyant enlever la negociation, vit les personnages principaux de la République et leurs intentions avec d'autres yeux. Heinsius lui ré-

pondit, avec une froide joie des bonnes intentions du roi d'Espagne, que ses maîtres étant actuellement occupés à traiter avec la France, il falloit achever cet ouvrage, et laisser au temps à mûrir les affaires pour mettre plus sûrement la main à l'œuvre suivant que les conjonctures y seroient propres. Beretti lui voulut faire craindre les desseins de l'Empereur. Le pensionnaire ne disconvint pas que la conduite de Prié à la Haye n'eût ouvert les yeux, et changé dans plusieurs l'inclination autrichienne, mais il évita toujours d'approfondir la matière, d'où Beretti conclut qu'Heinsius vouloit faire le traité avec l'Espagne, non à Madrid, mais à la Haye.

## CHAPITRE XL

Le traité e dre la France et l'Augleterre signé à la Haye, qui effarenche les ministres de la Suede. - Intrigue des ambassadeurs de Saède en Angleterre, en France et à la Haye, entre eux, pour une revolution en Angleterre en faveur du Prétendant. - Lettre impoltante d'Erskin au due de Marr sur le projet incomu du Czar. mais par lai conçu. - Mederius britanniques souvent cadets des p. emicres maisons. - Adresse de Spaar à pomper 1 Canillac et à en p office. - Gærtz scul se refroidit. - Précaution du ro. d'Angleterre, peu instruit; il fait travailler à la réforme de ses troupes, et differe de touche, aux intérêts des fonds publics. - Artifices du ministère d'Angleterre secondes par ceux de Stairs. - Fidélité de Gertz fort suspecte. - Le roi d'A., leterre refuse sa fille au prince de Piémont. par menagement pour . Lingereur. - Scélécatesse ce Bentivoglio corne la France. - Nouveaux artifices pour presser la promotion d'Albe, oni, - Acquaviva fait suspendre la promotion de Borromes au moment qu'elle s'alloit faire, et tire une nouvelle promesse pour Alberoni des qu'il y auroit trois chapezux valants. - Défiance réciproque du Pape et d'Alberoni, qui arrêtent tout pour quélque temps. — Le que le Parme chide de faire passer à la reme d'Espagne les plan tes du Regent sur Mieroni, consulte ce dernier sur ce qu'il pense du Régent; sentiment au duc de Parme sur le choix à faire par le roi d'Espagne, en cas de mall.eur en France, - Insolentes recinam atro is d'Alberoni, qui est abhorré en Espagne, qui veut se

1. Yoyez tome VI, p. 291 et note 1.

fortifier par des troupes étrangères. - Crainte et nouvel éclat d'Alberoni contre Giudice; imprudence de ce cardinal. — Avadité da Parre; impudents et hypocrites a tifices d'Alberoni, et ses nichales, -- Reflexion sur le cardinalat. - Alteroni vent sue ifier Mebiele n h Stanhope, et laisser Bereiti dans les térables et Lembarias, vad traiter avec la Hollande à Madrid; fait divers ; rojets sur as comme de et sur les Indes; se met à travailler à la maine et aux joits de Cadix et du Ferrol. - Abus reformes dans les fit mees, dont Al esrom tire avantage pour hâter sa promotion, et resionine de manego 🦠 de promesses, de menace, d'impostures, et de toutes so tes d'artifices, pour y forcer le Pape; bien seconde par Aufanton; son adresse - La reine d'Espagne altière, et le fa i sentir au duc et à la duchessa de Parme, — Pemes de Beretti; Heinsias vent traiter avec l'Empereur avant de traiter avec l'Espagne. — Concilio is proposicis par la Hollande à l'Empereur, qui s'opaniâtre au silence. — Mi cares des Impériaux et de Bentivoglio pour empêcher le traité entre la France, l'Angleterre et la Hollande.

Cependant le traité entre la France et l'Angleterre fut tigné à la Haye à la fin de novembre, mais secretement, a condition qu'il n'en seroit rien dit de part ni d'autre pendant un mois, terme jugé suffisant pour laisser le temps aux Hollandois de prendre une derniere resolution. sur la conclusion de cette alliance. Elle deplut particulièrement aux Suédois, qui par la se crurent aban to mes de la France. Le comte de Gyllembourg étoit ambassadeur de cette couronne en Angleterre. Le baron Spaar avoit le même caractère en France; et le baron de Gærtz. ministre d'État et chef des finances de Suede, étoit de sa part à la Haye. Des qu'ils virent avancer le traité entre la France et l'Angleterre, ils crarent que la principale ressource du roi de Saède étoit d'exciter des troubles en Angleterre. Il y avoit longtemps que Gyllembourg le proposoit, et qu'il assuroit que les difficultes n'en étoient pas si grandes qu'on se les figuroit.

Spaar et Gærtz se virent sur la frontière; le dernier vint faire un tour à Paris. Ils convincent tous deux qu'il falloit profiter de la disposition générale de l'Écosse en faveur du Pretendant, et d'une grande partie de celles de l'Angleterre. Gærtz retourne à la Haye fut de nouveau pressé par Gyllembourg, qui lui manda que les jacobites

demandoient dix mille hommes, et qu'il croyoit que l'argent ne manqueroit pas. Gœrtz ignoroit les intérêts du roi de Suede là-dessus. On prétend que Spaar et lui étoient convenus de differer à lui rendre compte de ce projet jusqu'à ce qu'eux-mêmes y aperçussent plus de solidité. Ils ne pouvoient hasarder de l'en instruire par lettres, qui n'arrivoient jusqu'au roi de Suède qu'avec beaucoup de difficulté et de danger d'être interceptees. Il falloit donc trouver un homme sur et capable de l'informer de tout le détail du projet pour en rapporter ses ordres. Spaar jeta les yeux sur Lonck à qui, de proférence à son propre neveu, il avoit fait donner le régiment d'infanterie qu'il avoit au service de France, quand il y fut fait officier genéral. Il falloit un prétexte pour ce voyage. Le Régent étoit en peine de savoir les intentions du roi de Suede sur la paix du Nord. Spaar lui proposa d'envoyer Lenck en Suede, homme sor et fidele, et très-capable d'obliger le roi de Suede à repondre précisément sur les points dont le Regent vouloit être éclairei. La conjoncture pressoit son depart. Les offres d'argent étoient considérables. Spaar apprit d'un des principaux jacobites qu'ils avoient fait passer trente mille pieces de huit en Hollande, c'étoit à la mi-octobre, et qu'il y en arriveroit autant incessamment; qu'ils offroient ces sommes au roi de Suède en attendant nucux, en peine sculement sur la manière de les lui faire accepter, et des moyens ensuite de les ! faire passer entre ses mains. Spaar leva ces difficultés, déià prevues entre lui et Gortz, et proposa, comme ils en étoient convenus, de faire écrire une lettre à Gærtz par le duc d'Ormond ou par le courte de Mart, contenant cette offre, et faire en même temps passer en Hollande les autres trente mille pieces de huit qu'ils disoient être prêtes. Le dessein des deux ministres de Suède étoit d'en acheter quelques vaisseaux en France, et de lever quelques matelots pour les équiper. Le roi de Suède leur en avoit

<sup>1.</sup> Batt-Simon a feril des pour de les,

demandé mille ou quinze cents, mais sans songer à l'entreprise d'Angleterre, dont il n'étoit pas informé. Ses ministres, persuadés de l'importance de l'expédition, y employerent le banquier Hoggers, dont ils connoissoient la vivacité. Il s'étoit fait un prétexte d'armer quelques vaisseaux, par un traité avec le conseil de marine, pour apporter des mats de Norwège dans les magasins du Roi. Il avoit donc à Brest trois navires du Roi qu'il prétendoit armer en guerre, et un quatrieme de cinquante-huit pièces de canon qu'il avoit fait passer au Havre, où apparemment les trois autres le devoient aller joindre; et ces quatre vaisseaux devoient être commandés par un officier du roi de Suede que Gærtz devoit envoyer à Paris. La lettre du duc d'Ormond vint à Spaar pour Gærtz, dont le premier crut que l'autre se contenteroit, quoique les termes ne fussent si fort les mêmes que ceux qui avoient été demandes; et en même temps les assurances que les soixante nulle pièces de hout seroient dans la fin de décembre remises à Paris, à la Haye ou à Amsterdam.

Le mécontentement conçu par la Czar de ses alliés, et l'abandon en conséquence de la descente au pays de Schonen, fut un autre fondement d'espérance pour Spaar. Le Czar avoit aupres de lui un medecin écossois qui etoit en même temps son confident et son ministre. Il faut savoir que dans toute la Grande-Bretagne la profession de médecin n'est au-desso is de personne, et qu'elle est souvent exercée par des cadets des premières maisons. Celui-ci étoit cousin germain du comte de Marr, et comme lui portoit le nom d'Erskin<sup>4</sup>. Il écrivit à son cousin, que le roi Jacques III venoit de faire duc, que le projet de Schonen échoué, et le Czar, brouille avec ses allies, ne vouloit plus rien entreprendre contre le roi de Suede; qu'il desiroit sincèrement faire la paix avec lui; qu'il haïssoit mortellement le roi Georges, avec qui il n'auroit jamais de haison; qu'il connoissont la justice de la cause

<sup>1.</sup> L'orthographe du manuscrit est Erèrties.

du roi Jacques; qu'il s'estimeroit glorieux, après la paix faite avec le roi de Suede, de s'unir avec lui pour tirer de l'oppression et rétablir sur le trône de ses pères le légitime roi de la Grande-Bretagne; qu'il étoit donc entièrement disposé à finir la guerre, et à prendre des mesures convenables à ses intérêts et à ceux de la Suède; qu'il n'en devoit pas faire les premiers pas, puisqu'il avoit l'avantage de son côté, mais qu'il étoit facile de terminer cet accommodement par un ami commun et sincère, avant même que qui que ce soit eat loisir de le soupçonner, qu'il n'y avoit point de temps à perdre, ni laisser aux alliés du Nord le loisir de se raccommoder; qu'ayant un grand nombre de troupes, il étoit obligé de prendre incessamment un parti, mais aussi que cette circonstance rendoit la paix plus avantageuse au roi de Suede. Sparr fut informé de ces particularités par le duc de Marr, qui lui proposa en même temps d'envoyer à Erskin un homnie affidé pour nienager l'accommodement. Spaar répondit qu'il confieroit seulement l'un et l'autre à Gœrtz, pour avoir son sentiment sur l'usage qu'on pouvoit faire des dispositions du Czar et sur l'envoi proposé

Cet ambassadeur voulnt s'éclaireir des véritables sentiments de la France à l'égard de la Suede, et pour tâcher de les pénétrer alla voir Canillac. Il commença par le désabuser du bruit qui avoit couru que la Suède ent accepté la médiation de l'Empereur à l'exclusion de celle de la France, puis tomba sur la pressante nécessité dont il étoit d'envoyer promptement un homme de confiance nu roi de Suede, avec de l'argent et des offres de scrvice. Canillac en convint, conseilla à Spaar, d'en parler au Régent, promit de l'appuyer. Spaar, encouragé par ce debut, dit qu'il lui revenoit de toutes parts que le Czar desiroit de faire la paix avec la Suède; que rien n'étoit plus important que de profiter de la dissension des alliés du Nord, et que de prévenir la reunion que d'autres pourroient procurer entre eux; qu'il croyoit done qu'il seroit à propos que le Régent fit passer sans délai un homme

de confiance auprès du Czar pour lui offrir ses offices et sa médiation. Canillac convint encore de l'importance de la chose, mais ajouta qu'il ne savoit comment M. le duc d'Orléans pourroit, sans se commettre, envoyer ainsi vers un prince avec qui la France n'avoit jamais en aucun commerce. L'ambassadeur repliqua que la haison qui étoit entre la France et la Suede autorisoit et rendoit même tres-naturelles toutes les démarches que le Regent feroit. Il ajouta diverses représentations qui ne persuaderent pas. Canillac demoura dans son sentiment qu'il étoit indispensable d'envoyer incessamment quelqu'un au roi de Suede, et qu'il ne voyoit pas comment le Régent pouvoit envoyer vers le Czar. Spaar, jugeant par là du peu d'empressement d'agir aupres du Czar en faveur du roi de Suede, conclut à redoubler de soins pour profiter de la discorde de la ligue du Nord; qu'il étoit inutile de rien attendre de la France, mais qu'il falloit conserver les dehors avec elle, comme le roi de Suède le lui ordonnoit. Il espéra même que le Régent, depêchant Lenck au roi de Suede, lui donneroit une lettre de créance pour ce prince, lequel par ce moyen pourroit faire des offres au Czar, comme proposces par la mediation et de la part de la France; que si elles étoient agréées l'utilité en seroit pour la Suède; si refusées, le désagrément scroit pour la France. Spaar étoit persuadé que nul sacrifice ne devoit conter pour obtenir la paix avec le Czar, dont un des principaux avantages seroit l'expédition d'Angleterre: que cette paix devoit la précéder, et de luquelle le succes seroit assure s'il devenoit possible d'engager le Czar à fournir la moitié des vaisseaux et des troupes. Cette espérance le refroidit sur l'armement d'Hoggers. Il faisoit reflexion que si jamais le Régent découvroit que les vaisseaux vendus par le conseil de marine dussent servir à une pareille expédition, il les feroit arrêter immédiatement après que l'armement seroit achevé; et qu'en co cas, outre le malheur d'être découverts, il en coûteroit encore au roi de Suede cinq cent mille livres en faux frais. Il ne voyoit pas le même inconvénient à faire partir les matelots que le roi son maître demandoit, et il se proposoit de les envoyer en Suède des qu'il auroit touché le premier argent des sommes promises.

Le zèle des ministres de Suede pour le Prétendant n'avoit d'objet que l'intérêt du roi leur maître, par l'utilité qu'il pourroit retirer des mouvements de la Grande-Bretugne. Il fut donc embarrassé de la question, que lui fit faire le Prétendant, s'il lui seroit permis de passer et de sejourner aux Deux-Ponts. Spaar considéra cette permission comme une déclaration inutile, et de plus très-nuisible aux interêts de celui qui la demandoit. Il prévoyoit que le roi de Suede n'y consentiroit jamais. Il le représenta en vain à celui qui lui parloit; et sur ses instances reiterees, il promit d'en écrire à Gærtz. Tous deux étoient pressés par Gy lembourg de déterminer le roi de Suède & l'entreprise. Il leur representoit que les choses étoient parvenues au point qu'il falloit renoncer à Brême ou aux Hanovriens; que le succes en Écosse n'étoit pas difficile; que dix mille hommes sufficoient tant le mécontentement étoit géneral; qu'on ne demandoit qu'un corps de troupes reglées, auquel les gens du pays se joindroient; que s'il étoit transporté en mars, dans la saison des vents d'ouest, et dans le temps qu'on y songeroit le moins, la révolte seroit générale; qu'il fai droit encore porter des armes pour quinze ou vingt nulle hommes, ne pas s'embarrasser de chevaux, dont on trouveroit suffisamment dans le pays. sortout mettre peu d'Anglois dans la confidence. Avec ces precautions, Gyllembourg prétendoit qu'on pouvoit s'assurer da succes dans un pays abendant, si disposé à la revolution que de dix personnes on pouvoit surement en compter neut de rel class. On promettoit de lui faire toucher seixante male hyres sterling quand il feroit voir un pouveir du roi de Suede, et que ce prince assureroit les bien intentionnes de les assister. Ils avoient cependant peine à la remettre un pan de leur entreprise, ils craignoient d'en écrire le detail, de niultiplier le secret, et do

s'exposer, s'il étoit découvert, aux mêmes peines que tant d'autres avoient aubies depuis un an. Néanmoins ils lui promirent de lui confier ce plan avant peu de jours, et l'un de ceux qui traitoient avec lui l'assura qu'ils n'avoient rien à craindre de la part du Régent.

Malgré ces dispositions, Gærtz hésitoit de s'embarquer avec les jacobites, et quoique il eut témoigné d'abord de l'empressement pour le projet comme le seul moyen de délivrer le roi de Suède de l'embarras de la ligne de ses conomis, il avoit apparemment changé de vues. Il ne répondit pas soulement à la proposition qui lui avoit été faite d'agir par la voie d'Erskin; il pretendit avoir assez d'autres canaux dont il se pouvoit servir utilement. Il promit cependant à Spaar de lui envoyer par Hoggers pour cent mille écus de lettres de change, immédiate nent après qu'il auroit reçu les éclaircissements qu'il avoit demandés. Sa frojdeur ne ralentit point les jacobites, ils firent assurer Spaar qu'ils avoient delà remis des sommes assez considérables à Paris, qu'ils en remettroient encore de plus fortes, et ils n'oublièrent rien pour se bien assurer la Suède.

La roi Georges et les siens, instruits en génera des espérances que les Jacobites fondoient sur les secours de la Suede, n'en étoient guère en peine. Néanmoins, an hasard de choquer les Anglois en allant contre leurs formes, le Roi Georges expedia de Hanovre un ordre à Norris, amiral de l'escadre angloise dans la mer Baltique, de laisser à Copenhague six vaisseaux de guerre, sons prétexte d'assurer le commerce des Anglois contre les insultes des Suédois dans le Nord. L'alliance entre la France et l'Angleierre étoit encore secrete, mais personne n'en doutoit. Le ministère anglois, quoique à regret, ne voulut pas attendre d'avoir la main forcée sur la reforme des troupes par le Parlement, lorsqu'il apprendroit la signature du traité, et ils commencerent à y travailler. Par la même raison, ils vouloient réduire à cinq pour cent les intérêts qui se payoient sur les fonds publics.

SAINT-SINOR XIII.

dont les fonds excédoient quarante millions sterling. Neurmoins ils carent poine à se déterminer sur un point sa capital, et malgré la certitude du traité fait avec la France, ils affecterent de craindre le Prétendant.

Le roi de Suede etoit le seul dont ils pouvoient faire envisager les desseins; et Stairs, toujours à leur main pour le trouble, leur avoit mandé que ce prince s'étoit engagé par un traité à secourir le Prétendant. Mais les affaires de la Suede n'étoient pas en état d'effrayer les Augusts. Il falloit leur montrer quelque autre puissance. Ainsi Stairs, à qui ces nouvelles ne coûtoient rien à inventor, repandit que l'Empereur, tres-irrité du traité, ccouteroit les propositions du Prétendant pour se venger du roi d'Angleterre. Le roi de Prusse se plaignoit du roi Georges son beau-pere, qui méprisoit sa legereté. Gylk mbourg pressoit toujours Spaar et Gærtz d'informer de leurs resolutions le roi leur maître. Mais Gærtz le secondoit mal. Sa fidelite etoit suspecte, et la maniere dont il avoit deja servi d'autres puissances favorisoit les soupcons. L'Angleterre, malgré ses agitations domestiques, etoit considerce comme ayant beaucoup de part aux affaires genérales de l'Europe. Le roi de Sicile, si attentif à ses interêts, recherchoit son amitié et son alliance. Il envoya le baron de Schulembourg, qui servoit dans ses troupes, et neveu de celui qui venoit de défendre Corfou, dont les Tures avoient [fait] le siège, trouver le roi d'Angleterre à Hanovre sitôt qu'il y fut arrivé. On sut, apres quelque temps de secret, que c'etoit pour traiter le mariage d'une fille de ce prince avec le prince de Piémont, mais que le roi d'Angleterre, qui ménageoit infiniment l'Empereur, n'avoit pas voulu écouter une proposition qu'il savoit lui devoir être fort désagréable. Le roi de Sielle vivoit dans une grande inquiétude des disposituas de l'Empereur à son egard. L'Italie étoit remplie d'Allemands qui pouvoient l'attaquer à tous moments. La paix d Hongrie pouvoit changer la face des affaires, il so tronvoit sans alliés, et quoique la France fût garante de

la paix d'Utrecht, il n'en espéroit point de secours, parce qu'il croyoit le Régent, son beau-frere, trop sage pour

faire la guerre uniquement pour autrui.

Bentivoglio, qui, pour avancer sa promotion et l'autorité romaine, ne cessoit d'exciter Rome aux plus violents partis, et de tacher fui-nième à mettre la France en feu par ses intrigues continuelles, chercha d'adleurs à lui susciter des ennemis. Il vit chez lui Hohendorff; ils s'expliquèrent confidemment sur le traité de la France avec l'Angleterre, qui étoit lors sur le point d'être signé. Hohendorff voulut donter que le Pape consentit à la retraite du Prétendant d'Avignon, qui par sa demeure en cette ville romproit le traité, dont ce malheureux prince seroit mal conseillé de faciliter la conclusion. Il ajouta qu'il ne poavoit croire que la France, pour l'en faire sortir, usat de violence contre le Pape. Le nonce répondit, à ce qu'on prétend, qu'il étoit facile à la France de faire partir le Prétendant sans user de violence, en le menacant de ne lui plus payer de pensions. Hohendorff auroit du alors offrir que l'Empereur y suppléat; mais il se contenta de conclure que ce prince étoit perdu s'il passoit en Italie. Le nonce en demoura persuadé. Il écrivit au Pape que l'Église étoit interessee à rompre une ligue que les ennemis du saint-siège et de la religion regardoient comme le plus solide fondement de leurs esperances. Ce n'étoit pas la première fois qu'il avoit prêté auprès du Pape les plus malignes intentions au Régent sur l'alliance qu'il vouloit faire avec les hérétiques, et sur la douceur qu'il témoignoit aux huguenots dans le royaume, ils se revirent une seconde fois. Hohendorff dit au nonce qu'il alloit dépêcher un courrier à l'Empereur, pour lui conseiller de contre-miner, par d'autres ligues, celle que la France venoit enfin de signer, que la plus maturelle seroit avec le Pape pour la sûrete réciproque de leurs États, laquelle étant promptement déclarée, feroit penser la France à deux fois à ne pas donner à l'Empereur un sujet de rupture en altaquant Avignon; qu'il y avoit du temps pour négocier, puisque les ouvrages du canal de Mardick ne devoient être détruits que dans le mos de mai; enfin il s'avança d'assurer, sans consulter la volonté ni les finances de son maître, qu'il fourniroit de l'argent au Prétendant s'il étoit nécessaire, et pressa le nonce d'engager le Pape de faire parler de cette affaire à l'Empereur, duquel elle seroit bien reçue.

Le nonce, craignant les reproches de Rome de s'être trop avance, prefendit s'être excusé de faire cet office, mais il y rendit compte de la proposition, l'accompagnant de toutes les raisons qui pouvoient engager le Pape à la regarder comme avantageuse à la religion. Il continnoit, comme il avoit dejà fait souvent, à représenter au Pape la ligue de la France avec les protestants comme l'ouvrage des ministres jansénistes dans la vue d'établir en France le jansenisme, dont l'unique remede étoit de leur opposer une ligue entre le Pape et le premier prince de la chrehenneté 1, de mettre un frein aux entreprises des ennemis de la religion, et de rendre le gouvernement de France plus traitable quand il verroit ce qu'il auroit à ciaindre. Ce furieux nonce, si digne du temps des Guises. tâcha, mais inutilement, de persuader à la reine donairière d'Angleterre de préférer pour son fils ces espérances frivoles à la promesse que faisoit le Régent de lui continuer les mêmes pensions que le feu Roilui avoit toujours donnees, s'il consentoit volontairement à se retirer d'Avignon en Italie. La reine, sans s'expliquer, pria le nonce d'insinuer au Pape d'écrire de sa main à l'Empereur en faveur de son fils, et de donner là dessus des ordres pressants à son nonce à Vienne.

Le Pape, persuadé de la gloire qu'un accommodement avantageux de ses differends avec l'Espagne donneroit à son pontificat, n'étoit pas moins touché de l'utilité qu'il propoit trouver dans sa bonne intelligence avec le

<sup>1.</sup> You z tome IX, p. 228 et note 1.

roi d'Espagne, pour établir en France les maximes et l'autorité de la cour de Rome. Aubanton, fabricateur de la constitution Unigenitus, et son homme de toute confiance, ne cessoit de l'assurer du respect, de l'attache ment, de la soumission pour lui et pour le saint-siege du roi d'Espagne, dont il gouvernoit la conscience, de son horreur pour les jansénistes, et de tout ce qu'il se passoit en France là dessus. En même temps ce jesuite, lié avec Alberoni, qu'il savoit maître de le chasser et de le conserver dans sa place, représentoit continuellement au Pape la nécessité d'élever promptement à la pourpre un homme qui disposoit seul et absolument du roi et de la reine d'Espagne. Acquaviva et Aldovrandi agissoient avec la même vivacité.

Vers la fin de novembre, ce cardinal regut une lettre de la main de la reine d'Espagne, pleine d'ardeur pour cette promotion. Il la fit voir au Pape, et le pressa si vivement, que Sa Sainteté n'eut de ressource pour s'en débarrasser que de lui demander un peu de temps. Cela leur lit juger qu'il ne résisteroit pas longlemps. Tout de suite ils proposèrent à Alberoni, pour hâter et faciliter tout, et pour plaire aussi à Alex. Albani, second neveu du Pape, qui mouroit d'envie d'être envoyé en Espagne, par jalousie de son frère aîné, qui avoit en pareille commission pour Vienne, de le demander pour aller terminer tous les differends des deux cours. Ils desiroient donc que le roi d'Espagne écrivit à Acquaviva pour le demander au Pape : que cette lettre fût apportee par un courrier expres, accompagnée de celles d'Alberoni et d'Aubanton, pour D. Alex., et ils représentaient qu'il était celui des deux neveux que le Pape aimoit le mieux, qu'ils acquierroient L'Espagne par ce moyen, comme Vienne s'etoit attache son frère aine. Aldovrandi, qui ne s'oublioit pas, desira que ses deux amis lui fissent quelque merite aupres d'Alex., et souhaitoit pour son avancement faire avec lui le voyage d'Espagne. Ils jugeoient ces mesures necessaires pour se mettre en garde contre beaucoup d'ennemis puissants qu'Aldovrandi avoit à Rome, dont Giudice se montroit le plus passionné. Acquaviva, qui le craignoit, assuroit qu'il traitoit secrètement avec la princesse des Ursins, ce qui ne pouvoit avoir d'objet que pour perdre la reine, et y employer peul-être le nom du prince des Asturies, sur la tendresse duquel Giudice comptoit beaucoup. Il ajoutoit qu'il falloit bien prendre garde à ceux qui approchoient de ce jeune prince, surtout des inférieurs, et se défier des artifices de Giudice, qui faisoit toutes sortes de bassesses pour se raccommoder avec le cardinal de la Trémoille, et se laver auprès de lui d'avoir eu part à la disgrâce de sa sœur.

Le Pape, fortement pressé, avoit positivement promis un chapeau pour Alberoni, des qu'il y en auroit trois vacants. Acquaviva n'osa en être content, et pressa de plus en plus. Le Papo, qui sentoit l'embarras où la promotion d'Alberoni seul le jetteroit à l'égard de la France et de l'Empereur, qu'il cra gnoit bien davantage, repliquaque si les Allemands étoient mécontents, its se porteroient aux dernières violences. Acquaviva, ne pouvant se servir de la peur en cette occasion, qui étoit le grand ressort pour conduire le Pape, l'empioya pour empêcher la promotion de Borromee, maître de chambre du Pape et beau frere de sa niece, au moment qu'il alloit entrer au consistoire pour le 1 faire. Le Pape se défendit sur ce que le chapeau vacant le devoit dédommager de celui de Bissy, accordé au feu Roi, du consentement de l'Empereur et du roi d'Espagne. A la fin pourtant il se reudit, et promit de suspendre la promotion de Borromée, et de nouveau encore de faire Alberoni dès qu'il y auroit trois chapeaux.

La conjoncture étoit favorable à Alberoni. Les préparatifs maritimes des Turcs étoient grands, la frayeur du Pape proportionnée, qui n'altendoit de secours que de l' l'Espagne. Il tûchoit de le gagner par de belles paroles et

I. If y a blen le, et non la, an nonascrit.

des remerciements prodigués sur le secours de l'éte précédent. Cette fumée ne faisoit aucune impression sur un Italien, savant dans les artifices de sa nation. Pour se procurer le secours que le Pape desiroit, il en falloit donner les moyens, que le Pape avoit lui-même offerts au roid'Espagne sur le clergé d'Espagne et des Indes. Acquaviva en sollicitoit l'expédition; mais l'irrésolution du Pape éternisoit les affaires, celles même qui dependoient de lui et qu'il souhaitoit le plus. Alberoni se plaignoit d'un retardement dont il sentoit personnellement le préjudice. Il assuroit que le secours seroit tout prêt si le Pape vouloit finir les affaires d'Espagne, mais que ne les finissant pas, l'armement devenoit impossible; il s'etendoit sur tout ce qu'il avoit à souffrir de la part du roi et de la reine, qui le regardoient comme un agent de Rome, qui lui en reprochoient les lenteurs avec tant de sévérité, qu'il prévoyoit qu'ils lui defendroient bientôt de s'en plus mêler, comme ils avoient fait au P. d'Aubanton; et la-dessus representations et menaces, tous les ordinaires, avec toutes les souplesses du confesseur pour les faire valoir. Ils avoient affaire à une cour où l'artifice est aisément demélée 1. Le Pape, mal prévenu pour Alberoni, se defia que son chapeau étant accordé, il seroit fertile en expedients pour éluder les promesses faites en vue de l'obtemr, et resolut de ne le donner que lorsque les affaires d'Espagne servient entierement terminces. Alberoni, qui pensoit le memo du Pape, déclaroit qu'elles le seroient à son entiere satisfaction dans le moment même qu'il recevroit la nouvelle de sa promotion, et n'avoit garde de les tions auparavant, dans la defiance d'en être la dupe. Ce manege de réciproque défiance dara ainsi assez longten.ps entre eux.

Le Regent se plaignoit fort d'Alberoni; il avoit même laissé entendre plusieurs fois au duc de Parme qu'il ne seroit pas faché qu'il fit là-dessus quelques demarches

<sup>1.</sup> Saint-Simon fait iet artifice du fenonin.

auprès de la reine; mais un duc de Parme se tenoit heureux et honoré qu'un de ses ministres gouvernat l'Espagne : ainsi il s'étoit réduit à avertir Alberoni de bien servir l'Espagne sans donner à la France des sujets de se plaindre de lui. Les instances du Régent redoublerent : elles firent dire au duc de Parme qu'elles approchoient de la violence, mais sans rien obtenir de lui, qui ne vouloit point de changement dans le gouvernement d'Espagne. Il out soulement plus de curiosité de savoir par Alberoni même ce qu'il pensoit et pouvoit pénétrer de plus particulier sur la personne, les vues, et ce qu'il appeloit les manéges de M. le duc d'Orléans; mais, persuadé au reste que, quoi que ce prince pût penser et faire, le véritable interêt du roi d'Espagne étoit de demeurer sur son même trône; qu'il y auroit trop d'imprudence de quitter le certain pour l'incertain, et que dans les événements qui pouvoient arriver, il risqueroit de perdre et la France et l'Espagne, s'il vouloit faire valoir les droits de sa naissance. Alberoni lui repondit que, sûr de sa propre conscience et probite, il ne pouvoit attribuer qu'il ses ennemis les plaintes que faisoit le Régent de sa conduite; qu'il avoit toujours taché de mériter ses bonnes graces, et de maintenir la bonne intelligence entre les deux couronnes; il en alléguoit les deux misérables preuves qu'on a vues plus haut; qu'il ne pouvoit donc attribuer le mécontentement de ce prince qu'à ce qui s'étoit passé à l'égard de Louville; mais qu'il se plaignoit lui-même de ce que le Regent s'étoit laissé séduire par des gens malintentionnés, au point d'avoir écrit des plaintes contre lui au roi d'Espagne.

Cet homme de bien et de si bonne conscience savoit qu'on l'accusoit en France d'une intelligence trop particuliere avec les Anglois, et de les avoir trop favorisés dans leurs dernières conventions avec l'Espagne. Rien ne lui pouvoit déplaire davantage que cette accusation où l'avance et l'infidelité, tout au moins la plus grossière ignorance ou malhabileté étoient palpables. Il tâchoit

donc à récrimmer : il disoit que ce n'étoit pas à la France à trouver à redire que l'Espagne, pour conserver la paix. fit beaucoup moins que ceux qui sacrifloient le canal de Mardick pour être bien avec l'Angleterre, duquel les ouvrages sont si importants, que le ministre d'Angleterre à Madrid avoit dit tout haut dans l'antichambre du roi d'Espagne, que la France auroit du faire la guerre pour le soutenir, et non pas une ligue pour le détruire. Ainsi l'aigreur augmentoit tous les jours, et Alberoni, parmi de fréquentes protestations du contraire, aliénoit de tout son pouvoir l'esprit du roi d'Espagne contre le Régent : les discours les plus odieux et les raisonnements les plus etranges se publicient sur M. le duc d'Orleans à Madrid publiquement, et le premier ministre leur donnoit cours et poids. Il sembloit qu'il eat dessein de se fortifier par des troupes étrangères : il fit demander au roi d'Angleterre la permission de lever jusqu'à trois mille hommes dans la Grande-Bretagne, Irlandois ou autres, avec promesse que ceux qui se trouveroient protestants ne seroient point inquiétés sur leur religion. Il étoit si abhorre en Espagne, que la mort de l'archiduc fit en même temps la joie du palais et la douleur de Madrid et de toute l'Espagne, excédée du gouvernement du seul Alberoni. Moins il y avoit de princes de la maison d'Autriche, moins le roi d'Espagne se croyoit d'ennemis, et moins les Espagnols comptoient avoir de libérateurs et de vengeurs.

Alberoni craignoit encore plus ses ennemis personnels que ceux qui ne l'étoient que pour le bien de l'État. Il étoit donc fort en peine de ce que feroit Giudice contre lui, quand il seroit arrivé à Rome. Ce cardinal, qui depuis sa disgrâce ne se possédoit plus, s'étoit échappé dans une harangue qu'il avoit faite à l'Inquisition sur les intentions de la reine, et sur la captivité où elle retenoit le prince des Asturies, dont en même temps il fit l'eloge. Alberoni ne manqua pas d'exagérer à Rome l'ingratitude du cardinal, et tous les bienfaits qu'il avoit lui et les siens reçus de la reine. Il l'accusa de s'être opposé le plus fortement

à recevoir Aldovrandi à Madrid, qui n'y auroit jamais été reçu sans la reine, laquede seule avoit empêché l'éloignement de devenir plus grand entre les deux cours, comme Giudice le desiroit; et pour ne rien aublier de ce qui pouvoit établir sur ses ruines le credit de la reine à Rome. c'est-à-dire le sien, il l'annonça comme un homme qui feroit l'hypocrite à Rome, qui ne paroîtroit occupé que de l'eternité, qui déploreroit les pluies que la religion souffroit en Espagne de sa disgrace et de son absence, et qui publicroit toutes sortes de faussetés et d'artifices qu'il seroit facile au cardinal Acquaviva de dévoiler. Mais lorsque l'accommodement entre les deux cours, et la satisfaction personnelle du premier ministre, à laquelle tout le reste tenoit, sembloit s'approcher de plus en plus, l'impatience du Pape de se saisir en Espagne d'usurpations utiles, pensa tout renverser. Il vouloit s'approprier la depouille des évêques, qui était un des points des differends entre les doux cours. On a vu qu'il l'avoit fait demander comme par provision par le P. d'Aubanton, en attendant que cet article fût regle; on a vu aussi le mauvais succes de cette inique demande.

Le Pape ne s'en rebuta pas : n'y pouvant plus employer Anbanton, il envoya un ordre direct à Giradelli, auditeur qu'Aldovrandi avoit laisse à Madrid, de faire pressamment la même demande, qui obeit par des instances si fortes et si réitérées, qu'il fut au moment d'être chassé de Madrid, dont Alberoni ne s'excusa que sur ce que cet homme etoit connu depuis longtemps pour être agent du cardinal Acquaviva. Le premier ministre jeta les hauts cris sur l'ingratitude de Rome pour la reine, qui avoit tout fait pour cette cour. Il entra sur cela en de grands détails et en de grands raisonnements, couverts du pretexte du zele pour la gloire et le service du Pape et de la religion. qui en souffroient beaucoup. Il protestoit, en même temps, que ce n'étoit que par une vue si pure qu'il déploroit les retardements que cette cour apportoit à la grâce que la reme demandoit avec tant d'instance et depuis si

longtemps, sa promotion, qui perdroit son nom et son mérite pour devenir justice, si elle n'étoit accordée que lors de celle des couronnes. Il prévoyoit, avec une grande douleur, que la reine, voyant le Pape inflexible sur un point qui touchoit son bonneur, se porteroit aux dernières extrémités si cette salisfuction, qu'elle attendoit, et le roi aussi, avec la derniere impatience, se différoit plus longtemps. Cet homme délaché ne donnoit ces avis que par zele pour le maint-siège; sans retour aur soi-même, en homme fidelement attaché au Pape, occupé de contribuer à sa gloire et à son repos; qu'un particulier comme lui étoit trop content des assurances du Pape; que deux ou trois mois de plus ou de moins ne lui étoient rien ; qu'il desireroit faire de plus grands sacrifices; mais qu'il n'osoit parler, parce que le roi et la reine lui reprocheroient qu'il ne songcoit qu'à ses intérêts particuliers, et comptoit pen leur honneur offensé. Il ajoutoit que, quelque puissante que fût la raison de l'honneur et de la réputation de têtes couronnées, l'impatience de la reine étoit sondée sur des rai-ons particulières et secrètes, qui n'étoient pas moins pressantes que celles du point d'nonneur. Il les expliquoit à ses amis à Rome : il leur disoit que la reine envisagrant le présent et l'avenir, que d'un côté elle voyoit la nécessité de donner un nouvel ordre au gouvernement de la monarchie, et de supprimer ces conseils qui ne se croyoient pas inferieurs à l'ancien aréopage, et en droit de donner des lois à leurs souverains: d'un autre côté, elle considéroit la santé menacante du roi d'Espagne, par sa maigreur, ses vapeurs, sa mélancolie: par consequent le besoin qu'elle avoit d'un ministre fidele à qui elle pût tout confier, lequel pour pouvoir lui donner ses conseils sans crainte, avoit besoin nécessairement d'un boucher tel que la pourpre romaine, pour le mettre à couvert de ceux qu'il ne pourroit eviter d'offenser. Nais lorsqu'il écrivoit de la sorte, il avoit reduit tous les conseils à néant, dont il avoit pris, lui tout seul. les fonctions, les places, le pouvoir. Il n'avoit pas craint

de le mander à tous les ministres que l'Espagne tenoit au dehors, avec défense de rendre aucun compte à qui que ce soit qu'à lui soul des affaires dont ils étoient chargés, et de na recevoir ordre de personne que de lut, aussi qu'il se pratiquoit dans tout l'intérieur de la monarchie.

Il voyoit aussi les choses de trop près pour pouvoir se flatter que la reine venant à perdre le roi, ce qui n'avoit alors qu'une apparence fort éloignée, les Espagnols, qui abhorroient sa personne et le gouvernement étranger, qui n'aimoient guère mieux une reine italienne qui n'étoit : pas la mere de l'heritier presomptif et necessaire; qui n'avoit en aucun ménagement pour eux, et assez peu pour ce prince qui leur étoit si cher, se laissassent subju- . guer une seconde fois par une reine et un ministre etrangers, qui n'auroient plus le nom du roi pour couverture. pour prétexte et pour bouclier. Il n'y avoit pas si longtemps que la minorité de Charles II étoit passée pour avoir oublié. que les seigneurs, ayant don Juan à leur tête, firent chasser les favoris et les ministres confidents de la reine mere et régente, fille et sœur d'empereurs, par conséquent elle-même de la maison d'Autriche, le P. Nithard à Rome, Vasconcellos aux Philippines, et lui ôtèrent toute son autorite. Bais tout étoit bon à Alberoni pour leurrer le Pape et l'amener au point où il vouloit le réduire, qui étoit de le declarer cardinal sans plus de délai. Reste a voir ce que c'est qu'une dignité étrangère qui met à l'abri de tout, par conséquent qui permet et qui enhardit à entreprendre tout. C'etoit aussi l'usage qu'Alberoni se proposoit bien de faire de cette dignite apres laquelle il soupiroit avec tant d'emportement, s'embarrassant trèspeu d'ailleurs des succes de tant de négociations, dont les événements à venir étoient si importants à l'Espagne, et faisoient le principal et peut-être le seul objet du roi et de la reine d'Espagne.

Pour plaire à Stanhope il vouloit accorder le congé à Montelcon, qui le demandoit, fatigué de n'être instruit de

rien, du changement à son égard des ministres restés à Londres depuis le départ pour Hanovre, et d'être mal payé de ses appointements. Quoique il aimat mieux Beretti son compatriote, il le laissoit sans aucune instruction à la Haye sur ce que la France y traitoit. L'abbé du Bois, qui, apres avoir arrêté l'alliance à Hanovre, étoit venu à la Haye pour le conclure et le signer', et pour aider à Châteauneuf à y faire entrer les états généraux, assuroit Beretti qu'il n'y avoit r en dans ce traité que de conforme aux intérêts du roi d'Espagne; lui et Châteauneuf l'avertissoient que la Hollande avoit résolu de faire avec l'Empereur une alliance particulière; qu'il étoit à craindre que son exemple n'y entraînat les autres provinces de cette république; qu'ils devoient tous trois travailler de concert à la traverser; qu'il étoit nécessaire qu'il parlât fortement là-dessus aux bourgmestres d'Amsterdam et de Rotterdam. Beretti, qui étoit trèsdéfiant, et qui étoit livré à lui-même parce qu'il ne recevoit aucune instruction d'Alberoni, comme on l'a remarqué, se figura que le but des ambassadeurs de France étoit de confirmer de plus en plus la validité des renonciations, d'employer toutes sortes de matériaux pour en consolider l'édifice, engager le roi d'Espagne dans l'alliance qu'ils étoient sur le point de signer avec l'Angleterre et la Hollande, et à donner lui-même par là une nouvelle approbation et une nouvelle force au traité d'Utrecht.

Dans une conjoncture qui lui sembloit si délicate, Beretti déplaisoit d'autant plus à Alberoni, qu'il lui demandoit des ordres précis que ce confident de la reine ne lui vouloit pas donner. Il lui reprochoit son inquiétude et sa curiosité. Il l'avertissoit de se régler sur l'indifférence que le roi et et la reine d'Espagne témoignoient sur les alliances négociées par la France, de ne pas cheracher à pénétrer au delà des instructions qu'on lui vouloit

<sup>1.</sup> Pour conclure et aigner le traité.

bien donner, de se souvenir que c'étoit à Madrid qu'ils voulment truiter si la Hollande vouloit faire avec l'Espagne une adiance d'autant plus avantageuse que le roi avoit prisla résolution d'admettre désormais tous les étrangers au commerce des Indes, de ne faire aucunes représailles aur les marchandises embarquées en temps de paix, moyenuant de leur part l'engagement réciproque de n'attaquer ancun vaisseau revenant des Indes, et si ce projet s'exécutoit, donner à tout commerçant étranger voix dans la junte generale que le roi établiroit à Cadix pour le commerce. Le projet etoit de supprimer en même temps la contractation de Seville 1, d'abolir l'indult 1 qu'on imposoit depuis longtemps sur les vaisseaux qui revenoient des lades, au lieu duquel on établicoit un tarif certain sur les retours des flottes. Le dessein étoit aussi d'armer hort varsseaux, pour lesquels on attendoit les agres de Hollande pour la fin de l'année, qui devoient partir en avril, de faire apporter tout le tabac à Cadix, vendu desormais sur le seul compte du roi, dont on faisoit esperer un profit du double, dont on verroit l'effet on 1718, et qu'en attendant on offroit déjà pour l'année 1717 une augmentation de trois cent mille écus. Alberoni se flattoit de rendre le commerce d'Espagne plus florissant que jamais par sa prévoyance, et par la plénitude d'autorité qui lui seroit confiée, et il commença à la fin de cette annes 1716 à faire travailler aux ports de Cadix et de Perrol en Galice dont la situation est admirable, sur lequel on avoit de grandes vues, et le lieu principal où on se proposoit de bâtir des vaisseaux.

Un autre projet proposé par le prince de Santo-Buono-Carraccioli, vice-roi du Perou, homme de beaucoup d'esprit et de mérite, fat de démembrer de son commandement les provinces de Santa-Pé, Carthagène, Panama,

<sup>1.</sup> Contenctation, a anciennement, ir britial espagnol pour le commerce des inites » (Dictionnaire de M. cittes)

<sup>2.</sup> Le mot manit d'esigne ici le dr'it que le roi d'Espagne prélevait sur les graons qui apportaient les produits de l'Amérique espagnole.

Quito, la Nouvelle-Grenade, pour en faire le département d'un troisième vice-roi, résident à Santa-Fé, et cela fut approuvé du roi d'Espagne. Le marquis de Valero, viccroi du Mexique, donnoit aussi de grandes esperances; il vouloit être regardé comme attaché à la reine. C'etoit de ce nom qu'Alberoni appeloit ses amis, et ce fut de ceux-là dont il tacha de remplir les places subalternes lorsqu'il changea tous ces postes au commencement de 1717. Les abus étoient grands et les prétextes ne manquoient pas de faire les retranchements qu'il méditoit. Plus eurs conseillers du conseil des Indes, trouvés en grandes fraudes, furent chassés, et plusieurs juntes de finances supprimées. Alberoni comptoit que de ces depenses épargnées, le roi d'Espagne tireroit plus de deux cent cinquante mille écus par un. Bien des gens se trouvoient intéressés dans ce bouleversement; ainsi Alberoni, tirant un mérite de sa hardiesse à l'entreprendre, se fondoit en nouvelles raisons, toutes modestement résultantes du seul intérêt du service du roi, de le garantir de la vengeance de tant de gens si irrités, et ce moyen étoit unique, c'est-à-dire d'être promptement revêtu de la pourpre.

De là nouveaux ressorts et nouveaux manéges employés à Rome pour vaincre la lenteur du Pape, qui do son côté vouloit des modifications à son gré sur ce qui avoit préliminairement été convenu sur les differends des deux cours avec Aldovrandi à Madrid, et remettre cette affaire à Rome à une congrégation. Le prender ministre et le confesseur, qui seuls s'en étoient mêles, menacèrent à leur tour d'une junte sur ces affaires, qui . feroit voir au Pape la différence de sa hauteur et de son opiniatreté d'avec la conduite de deux hommes devoues au saint-siège, et qui pour cela même encourroient toute la haino de cette junte et de l'Espagne entière. Alberoni. que rien ne pouvoit détourner de son unique affaire.

<sup>1.</sup> Encourground, au manuscrit.

avoit soin de faire dire au Pape qu'il ne craignoit aucune opposition à son chapeau de la part de la France; et comme les mensonges les plus grossiers ne coûtoient rien là dessus ni à lui ni au P. d'Aubanton, il se vanta au Pape de toute l'estime du Régent, dont il le faisoit assurer souvent, et nième lui avoit fait mander par le P. du Trévoux que Son Altesse Royale desiroit entretenir directement avec lui une secrète correspondance de lettres.

La confiance du Pape et de la cour de Rome en d'Aubanton, sère de son abandon à son autorité et à ses maximes par les effets, ne put être obscurcie par les efforts de Giudice, qui ne craignoit pas d'assurer le Pape que ce fourbe le trompoit, et qu'il étoit capable de sacrifier son baptême à la conservation de sa place. Ce jésuite ne laissoit pas d'avoir moven de faire passer à Rome ses sentiments particuliers, at par là ne craignoit point qu'il lui fût rien imputé de ce que Rome trouvoit contre ses maximes dans ce que le roi d'Espagne le chargeoit d'y écrire. Aiusi le Pape insistant sur l'entière exemption de toute imposition de tous les biens patrimoniaux des ecclésiastiques d'Espagne, Aubanton lui fit savoir nettement que cet article ne s'obtiendroit jamais, non pas même avec aucun équivalent, parce que l'intention du roi d'Espagne n'étoit pas d'augmenter par la ses revenus, mais de soulager ses sujets à supporter les taxes qui grossissoient, et qui retomboient sur eux, à mesure que les ecclésiastiques, exempts d'en payer aucune, acquéroient des biens laïques. Aubanton revenoit après à dissuader le Pape de mettre aucunes de ces choses convenues à Madrid avec Aldovrandi en congrégation, et à le menacer de les voir renvoyer à une junte en Espagne, dont il verroit le terrible effet. Il ajoutoit que le retour d'Aldovrandi en Espagne étoit nécessaire, mais avec la grâce si instamment demandée, le chapeau d'Alberoni, si le Pape vouloit obtenir toute sorte de salisfaction, qui ne lui scroit donnée qu'à ce prix; que

la reine, irritée de tant de délais, étoit capable de se porter à toutes sortes d'extrémités; que le ressentiment de se croire amusée et méprisée alloit en elle jusqu'à la fureur, sans qu'Alberoni, qui la voudroit calmer au prix de son sang, osat plus lui ouvrir la bouche surtout depuis qu'ayant osé lui faire un jour quelque représentation, elle l'avoit fait taire, et lui avoit dit qu'elle voyoit bien que six mois et un an de retardement ne lui faisoit rien, mais qu'un moment de retardement faisoit beaucoup à sa dignité et blessoit son honneur. C'étoit par de tels artifices qu'Alberoni comptoit persuader le Pape de sa tranquillité sur le moment de sa promotion; qu'il ne la desiroit prompte que pour l'intérêt du Pape, et que tout sujet qu'il enverroit à Madrid seroit sûr d'y réussir, s'il y trouvoit contente du Pape la reine, qui pouvoit tout.

Il est vrai qu'elle étoit altière et qu'elle s'offensoit fort aisément. Elle le fit vivement sentir à la duchesse de Parme sa mère, qui de son côté ne l'étoit pas moins. Il ne s'agissoit néanmoins que de bagatelles, mais la parfaite intelligence ne revint plus. Le duc de Parme, son oncle et son beau-père, en sentit un autre trait pour ne l'avoir pas avertie à temps du sujet de l'envoi du secrétaire Ré de Londrés à Hanovre. Il se trouva plus flexible que la duchesse sa femme; il s'excusa et dissipa cette aigreur.

Alberoni, qui avoit un commerce direct de lettres avec Stanhope, vouloit traiter avec l'Angleterre et la Hollande, laisser à Beretti le soin de débrouiller le plus difficile avec les états généraux, et se réserver la gloire d'achever à Madrid le traité avec Riperda. Beretti sentoit le poids de ce qu'on exigeoit de lui, et en représentoit toutes difficultés. Il savoit par le pensionnaire même qu'il croyoit de l'intérêt de ses maîtres de traîter avec l'Enipereur avant de traîter avec l'Espagne, et Beretti le soupçonnoit de ne vouloir remettre la negociation à Madrid, que pour la retarder, et parce qu'il seroit plus Saixt-Simon xui.

maî re de donner ses ordres à Riperda, que d'une négociution qui se traiteroit à la Haye; mais l'Empereur ne repondoit point à l'empressement de ce même Heinsius, et ne faisoit aucune réponse aux propositions que les états genéraux lui avoient faites. La première étoit de modèrer le nombre de troupes qu'ils devoient fournir pour la défense des Pays-Bas catholiques s'ils étoient attaqués; ils étoient engages par le traité de [la] Barrière à fournir en ce cas huit mille hommes de pied et quatre mille chevaux. Ils vouloient plus de proportion entre ces assistances et leurs forces, et des secours conformes aux conjunctures sans specification. En second lieu, ils demandorent qu'il plût à l'Empereur de specifier les princes qu'il prétendoit comprendre dans l'alliance; et en troisieme lieu, l'observation exacte de la neutralité d'Italie. Ensin ils refusorent de s'engager dans ce qui pourroit arriver au delà des Alpes et dans la guerra contre les Turcs. Nonobstant le silence de l'Empereur sur ces propositions, ses ministres étoient fort inquiets de l'alhance prete a conclure entre la France, l'Angleterre et la Hollande, et ils n'oubliosent rien à la Haye ni même à Paris pour la traverser. Hohendorff continuoit à voir Bentivoglio, et quoique encore sans ordre de Vienne. il pressoit ce nonce d'insinuer au Prétendant de ne point sort r d'Avignon, dans l'opinion, que cela dérangeroit ce qui avoit éte concerlé et causeroit une rupture. Le nonce l'esperoit de même, et goûtoit avec plaisir tous les avis qu'en lui donnoit des difficultes qui s'opposoient à la signature du traité, et sa rupture comme un moyen intallible de ranger le Bégent au bon plaisir du Pape sur l'affaire de la constitution.

ŧ

## CHAPITRE XIL

1717. - Singularités à l'occasion du collier de l'ordre envoyé su prince des Asturies, et par occasion un duc de Popoli. -- Caylus obtient la Toison. - Mort de Mes de Langeaus, - Mort de Mile de Benvron. - Je prédis en plein conseil de régence que la constitation deviendra règle et article de foi; colloque conseux la même entre Monsieur de Troyes et moi. - Le procureur général Daguesseau let au cardinal de Noailles et à moi un memoire transcendant sur la constitution. - Abbé de Castries archevêque de Tours, puis d'Alby, entre an consell de constience; son caractère - Abbaye d'Andery donnée à une de mes de les-sœurs, - - Belie prétention des maltres des requêtes sur toutes les intendances. - Mort et caractère de l'abbé de Suillant; je fais donner sou abbave, à Sculis, à l'abbé de Fourilles. - Mort de Mes d'Arco; Paris égost des voluntes de toute l'Europe. - Mort du chancelier Voysin. - Prompte adresse du duc-\* de Nouilles. - Daguesseau, procureur général, chancelier; singularité de son frère. — Na conduite avec le Regent et avec le nouveus chancelier - Joly de Fleury procureur général - Le duc de Nouilles administrateur de Saint-Cyr, avec Ormesson sous lui. - Famille et caractère du chancelier Daguesseau. - Réponse étrange du chancelier à une sage question du duc de Gramont l'ainé.

L'année 1717 commença par une bagatelle fort singulière. Le feu Roi avoit voulu traiter en fils de France les enfants du roi d'Espagne, qui par leur naissance n'enétoient que petits-fils; et les renonciations intervenues pour lu paix d'Utrecht n'avoient rien changé à cet usage, dont les allies ne s'apercurent pas, et dont les princes que les renonciations du roi d'Espagne regardoient ne prirent pas la peine de s'apercevoir non plus. Suivant cette regie, tous les fi's du roi d'Espagne porterent, comme fils de France, le cordon bleu en naissant, et depuis la mort du Roi, le roi d'Espagne, qui avoit toujours les pensées de retour bien avant imprimées, fut tres-soigneux de maintenir cet usage, d'antant plus que la France y entroit par l'envoi de l'huissier de l'ordre, qui à chaque naissance d'infant partoit aussitôt pour lui porter le cordon bleu. Cette premiere ceremonic se fait sans chapitre

et sats nomination; le prince n'est chevalier que lorsqu'il reço t le colher. Le roi n'étoit point encore chevalier, ni le prince des Asturies. Le roi son pere, dès que ce prince approcha de dix ans, demanda pour lui le collier avec instance ; il n'y eut pas moyen de le faire attendre jusqu'au lendemain du sacre du roi, qu'il recut lui-même le collier. Le Regent manda donc tous les chevaliers de l'ordre dans le cabinet où se tenoit le conseil de régence aux Tuileries. Le Roi, au sortir de sa messe, vint s'asseoir dans son fauteuil du conseil au bout de la table, et ne se couvrit point. M. le duc d'Orléans se tint debout et découvert à sa droite, et tous les chevaliers de même, sans ordre, le long de la tab e des deux côtés; les officiers commandeurs au bas bont de la table, vis-à-vis du Roi. M. le due d'Orleans proposa d'envoyer deux colliers au roi d'Espagne, avec une commission pour les conférer. l'un au prince des Asturies, l'autre à son gouverneur le duc de Popoli, à qui le feu Roi avoit promis l'ordre, et permis de le porter en attendant qu'il eût le col.ier.

Cela fut appuyé de l'exemple d'Henri IV, qui n'étant pas encore sacré ni chevalier de l'ordre, et qui même ne le portoit pas parce qu'il étoit encore huguenot, donna une commission au marechal de Biron, chevalier de l'ordre, et le premier de son parti, pour recevoir et donner le cellier de l'ordre à son fils, qui fut depuis amiral, maréchal, et duc et pair de France, et décapité à Paris, dernier juillet 1603, et donner en même temps le cordon bleuà Renaud de Beaulne archevêque de Bourges, depuis de Sens, à qui six mois auparavant le Roi avoit donné la charge de grand aumômer de France, qu'il avoit ôtée avec le cordon bieu qui y est attaché à Jacq. Amyot relegné dans son diocese d'Auxerre, et qui s'étoit montre gran l'Egueur. Ainsi le cardinal de Bouillon n'a pas été le prerder à qui cette charge, et le cordon bleu qui y est join, ait cté ôtée. Ce fut en faveur du même Amyot, qui eto this d'un artisan, et que son esprit, son savoir et son

éloquence avoit fait précepteur des enfants d'Henri II. qu'Henri III, en creant l'ordre du Saint-Esprit, attacha à la charge de grand aumonier de France, qu'Amyot avoit lors, celle de grand aumônier de l'ordre, sans preuves, parce qu'il n'en pouvoit faire, ce qui a toujours subsisté depuis. Le maréchal de Biron, en vertu de la commission d'Henri IV, fit cette cérémonie dans l'église collégiale de Mantes, le dernier décembre 4591. Henri IV fit dans l'église abbatiale de Saint-Denis son abjuration publique, le dimanche 25 juillet 1593, entre les mains du même Renaud de Beaulne, archevêque de Bourges, qui dit tout de suite la messe pontificalement et le communia; il fut sacre le premier dimanche de carème, 27 février 1594, et recut le lendemain le collier de l'ordre du Saint-Esprit, et Clément IX. Aldobrandin, le voyant maître de Paris et de tout le royaume, lui donna l'absolution, le 17 septembre 1595.

Le Régent ne voulut pas tenir cette assemblée sans le Roi, et y voulut suivre la moderne mamere que le feu Roi avoit introduite dans les chapitres, où en faveur de ses ministres officiers de l'ordre, qui, à l'exception du seul chancelier de l'ordre, y sont debout et découverts, tandis que tous les chevaliers sont assis en rang et couverts, n'en tenoit plus que debout et decouvert lui-même, Ainsi le Roi fut découvert, et il ne fut assis qu'à cause de son age; non qu'il puisse y avoir de proportion entre le Roj et ses sujets, mais purce que, depuis que l'ordre a été institué, les rois ne se sont jamais assis ni couverts aux chapitres, qu'ils n'y aient fait en nième temps asseoir et couvrir tous les chevaliers; c'est aussi ce qui se pratique de tout temps jusqu'à cette heure dans tous les chapitres de l'ordre de la Jarrettere et de celui de la Toison d'or. Ce dernier ordre fut donné en ce temps-ci par le roi d'Espagne à Caylus, que nous avons vu être allé servir en Espagne apres son combat avec le fils ajué du comte d'Auvergne.

Me de Langeais mourut le premier jour de cette année

à Luxembourg<sup>1</sup>, à Paris, où elle avoit un appartement. Elle étoit sœur du feu maréchal-duc de Navailles, et avoit quatre-vingt-neuf aus. Son mari s'appeloit Cordouan. Le huguenotisme avoit fait ce mariage. Elle avoit été long-temps en Hollande; elle revint se convertir et eut six mille livres de pension.

Le marechal d'Harcourt perdit M<sup>20</sup> de Beuvron, sa sœur, fille d'esprit, de merite et de conduite, qui avoit de la considération, et qui s'etoit retirée depuis assez longtemps dans un couveut en Normandie.

Oncique l'affaire de la constitution n'entre point dans ces Mémoires, par les raisons que j'en ai alléguées, il s'y trouve certains faits qui me sont particuliers, on qui me sont connus, qui y doivent trouver place comme il est déjà arrivé quelquefois, parce que j'ai lieu de douter qu'ils la trouvent dans l'histoire de cette fameuse affaire, dont les auteurs les auront pu aisément ignorer. Quoique elle se traitat dans le cabinet du Regent avec Effiat, le prenner president, les gens du Roi, divers prelats, l'abbédu Bois, le marechal d'Iluxelles, il ne laissoit pas d'en revenir quelquefois au conseil do régenco dans quelques occasions. Monsieur de Troyes s'y signaloit toujours en faveur de la constitution, et des prétentions de Rome, en penitance apparemment d'y avoir été toute sa vie fort opposé. Il rendoit compte de tout au nonce Bentivoglio. Je ne sais à son âge quel pouvoit être son but. Un des premiers jours de ce mois-ci de janvier, il fut question de la constitution au conseil de régence. Je ne m'étendrai pas sur quoi, parce que je n'ai pas dessem de m'arrêter à cette matiere. Je voyois un grand emportement pour exiger une sommission avengle sans explication et sans replique, et que ce parti d'une obeissance sans mesure alloit toujours croissant.

le ne fus pas de l'avis de Monsieur de Troyes; il s'anima; nous disputâmes tous deux; il s'abandonna telle-

<sup>1.</sup> Voyez tome IV, p. 96 et note fa

ment à ses idées que je lui répondis brusquement que dans peu la constitution feroit une belle fortune, paire que je royois que de proche en proche elle parvienciont bientôt à devenir dogme et article de foi : là-dessus vodà Monsieur de Troyes à s'exclamer à la calomnie, et que je passois toujours le but; de là à s'étendre pour montrer que la constitution ne pouvoit jumais devenir ni dagme, ni règle, ni article de foi ; qu'a Rome cela n'étoit entre dans la tête de personne, et que le cardinal Tolomei qui avoit été toute sa vie jésuite, et de jésuite avoit elé fait cardinal, s'étoit moqué avec dérision quand on lui avoit touché cette corde. Quand il eut bien crié, je regardai tout le conseil, et je dis : « Messieurs, trouvez bon que je vous prenne tous ensemble et chacun en particulier a temoin de ce que je viens de predire sur la fortune de la constitution, de tout ce que Monsieur de Troyes y a repondu, combien il s'est élendu à prouver qu'il est impossible par sa nature qu'elle puisse jamais ètre proposée en article, dogme, ou regle de foi, et qu'on s'en moque à Rome, et de me permettre de vous faire souvenir de ce qui se passe ici aujourd hui quand la constitution aura fait enfin cette fortune, comme je vous repete que cela ue tardera point à arriver. » Monsieur de Troyes cria de nouveau à l'absurdité. Pour n'en pas faire à deux fois, au bout de six mois, et même moins, je fas prophete.

Le dogme, la regle de foi pointerent. Les grands athletes de la constitution l'établirent dans leurs discours et dans leurs écrits, et en peu de temps la pretention en fut portée jusqu'où on la voit parvenue. Des que cette opinion commença à se montrer à découvert avec autorité, je ne manquai pas de faire souvenir en plein conseil de regence de ma prophétie, et des exclamations de Monsieur de Troyes; puis, me tournant vers lui, je lui dis avec un souris amer : « Vous m'en croirez, Monsieur, une autre fois. Oh bien l'ajoutai-je, nous en verrons bien d'autres. »

4. Saint-Simon a écrit à témoire, avec le signe du pluriel.

Personne ne dit mot, ni le Régent non plus. Je pe vis jumais homme si pique ni si embarrassé que Monsieur de Troyes, qui rougit furieusement, et qui la tête basse ne répondit pas un seul mot. Ces deux scenes firent chacune quelque bruit en leur temps; elles ne tenoient en rien au secret du conseil, je ne me contraignis pas de les rendre. ni plusieurs du conseil de regence non plus. M. le duc d'Orkans ne le trouva point mauvais : il fit semblant, ou crut en effet que j'allois trop loin, comme Monsieur de Troyes, et fut ou en fit le semblant d'être fort surpris quand ma prophétic se vérifia. M. le cardinal de Nouilles avoit des audiences de M. le duc d'Orléans assez fréquentes: les prétentions de l'abbé du Bois ne l'avoient pas encore culbuté : la petite vérole, dont Paris étoit plein. se mit dans l'archevêché, et l'obligea d'en sortir, parce que N. le duc d'Orleans, qui voyoit le Roi presque tous les jours, ne vouloit aucun commerce avec le moindre soupcon de mauvais air. La duchesse de Richelieu, veuve en premieres noces du marquis de Noailles, frere du cardinal, etoit demeurée en lisison intime avec lui, et fort bien avec tous les Noailles : elle avoit bâti une fort belle maison an bout du faubourg Saint-Germain, qui est aujourd'huirevenue par ricochet aux Noailles : elle y offrit retraite au cardinal, qui l'accepta.

Étant chez elle, il me proposa un rendez vous dans son cabinet avec le procureur géneral qui avoit envie, et lui aussi, que j'entendisse la lecture d'un mémoire qu'il venoit d'achever sur l'affaire de la constitution, et qui n'estoit pas à portée de m'en parler lui-même, parce que les affaires du Parlement m'avoient refroidi avec lui. J'eus en effet quelque peine à consentir. Enfin je me laissai aller au cardinal, et le rendez-vous fut pris chez la duchesse de Richelieu, où il logeoit, pour le surlendemain trois heures apres midi. Je m'y rendis, la porte fut bien fermee. Nous étions tous trois seuls, et la lecture dura deux heures. L'objet du memoire etoit de montrer qu'il n'y avoit aucun moyen de recevoir une bulle qui étoit

aussi contraire que l'étoit la constitution Unigenitus à toutes les lois de l'Église, et aux maximes et usages du royaume, fondées sur les libertés de l'Église gallicane. qui elles-mêmes na sont que l'observation des canons et des règles établies de tout temps dans l'Église universelle, et qui n'ont été maintenues dans leur intégrité que dans l'Église de France contre les entreprises de la cour de Rome. Outre l'érudition qui sans affectation étoit répandue dans tout le mémoire, et la beauté de la diction sans recherche d'éloquence, il étoit admirable par le tissu d'une chaine de preuves dont les chainons sembloient nuitre naturellement les uns des autres, qui portoient les preuves de tout le contenu du mémoire dans un ordre qui es faisoit la clarté, et dans un degré qui en formoit une évidence à laquelle il étoit impossible de se refuser. Il étoit d'ailleurs contenu dans toutes les bornés que la primauté de Rome sur toutes les Églises pouvoit justement enger. et dans le respect du à la dignité et à la personne du Pape. La conclusion étoit de lui renvoyer sa bulle après avoir jusqu'alors tenté et cherché inutilement quelque moyen de la pouvoir recevoir, uniquement guidés dans tout le travail qui s'étoit fait là-dessus à marquer la bonne volouté, le desir at le respect pour le premier siège et pour le Pape. Je fue charmé de cette piece, et je montrai ah procureur général dans touts l'etendue de l'impression qu'elle m'avoit faite. Le cardinal de Noailles n'en fut pas moins satisfait. Nous raisonnantes ensuite avant de pous séparer. Mais le malheur étoit que la religion et la vérité n'étoient pas le gouvernail de cette malheureuse affaire. comme ni l'une ni l'autre n'en avoient été la source du côté de Rome et de ceux qui s'etoient employés à la demander, à la fabriquer, à la soutenir, et à la conduire nour leur ambition au point ou nous la voyons, aux dénens de la religion, de la vérité, de la justice, de l'Église et de l'État, de tant de savantes écoles, et de tant d'iljustres corps d'ecclésiastiques et de réguliers, enfin d'un peuple immense de saints et de savants particuliers.

L'abbé de Castries, premier anmônier de Me la duchesse de Berry, et fort bien avec elle et avec Mes la duchesse d'Orleans, qui aimoit fort son frère et sa bellesœur, qui étoient, comme on l'a vu plus d'une fois, à elle, fut nomme à l'archevêché de Tours. J'y contribuai aussi avec force, et je ne comprends pas pourquoi il en fut besoin au secours de ces deux princesses. Il étoit bien fait et avoit un esprit extrêmement aimable, sage et doux, et fort sur dans le commerce. Les et son frère chez qui il demouroit avoient beaucoup d'amis, et il étoit desiré dans les meilleures compagnies. Cela choqua tellement le feu-Roi depais qu'on l'eut infatué de noms inconnus, et de crasse de séminaires pour être maltre des nominations, et apres des evêques, que l'abbé de Castries ne put jamais le devenir. Il fut peu à Tours, qui étoit lors fort pauvre, quoque un grand siège. Il fut sacré par le cardinal de Nombes, avec qui il étoit fort bien, et aussitôt après il cutra au conseil de conscience où des deux places destinees à des evêques il n'y en avoit qu'une de remplie par le frere du marcehal de Besons, lors archevêque de Bordeaux. Les chefs de la constitution crierent beaucoup du consecrateur i et de la place. Leurs abolements n'empécherent pas qu'Alby ayant vaqué peu de temps apres, ce riche archeveché lui fut donne, en sorte qu'il n'alla jamais à Tours. Longues années depuis il a eu l'ordre du Saint Esprit, et vit encore fort vieux, et adoré dans son diocise, ou il a toujours très-assidament résidé, tout occupé des devoirs de son ministère. Je fis donner en même temps la petite abhaye d'Andecy à une sœur de Mer de Saint-Simon, religieuse de Conflans près Paris. fort sainte fille, mais qui n'étort pas faite pour en gouverner une plus grande. Lorsque j'allai le lui apprendre, elle s'evanouit, puis refusa, et ce ne fut qu'à peine qu'on la lai fit accepter. Elle en tomba fort malade et la fut longtemps. Peu de rengieuses deviennent abbesses de la sorte.



<sup>4.</sup> Con-acrateur est l'orthographe de Saint-Simon.

Boucher, fils d'un secrétaire du chancelier Boucherat, qui s'y étoit fort enrichi, étoit beau-frere de M. le Blanc, dont la diverse fortune a depuis fait tant de bruit dans le monde. Ils avoient épousé les deux sœurs. Le Blanc pontoit fort auprès de M. le duc d'Orléans. Il en obtint l'intendance d'Auvergne pour son beau-frere, qui étoit président en la cour des aides. Rien de si plaisant que le scandale que les maîtres des requêtes en prirent, et que l'éclat qu'ils oserent en faire. C'étoit le temps de tout prétendre et de tout oser. Aussi firent-ils les hauts cris d'une place qui teur étoit dérobée, comme si, pour être intendant, il failût être maître des requêtes, et qu'on n'en eût jamais fait que de leurs corps. Ils députèrent au chancelier pour écouter et porter leurs plaintes au Regent. Tous deux se moquèrent d'eux et tout le monde aussi

L'abbé de Saillant monrut médiocrement vieux. Il étoit frère de Saillant, lieutenant géneral, lieutenant colonel du régiment des gardes, et commandant à Metz et dans les trois évêchés. C'eût été un honnête homme s'il avoit eu des mœurs. La débauche, l'agrément de l'esprit et la surcté du commerce lui avoient acquis des amis considérables, le maréchal de Luxembourg entre autres intimement, qui à force de bras lui avoit procuré quelques abbayes. Il en avoit une assez bonne dans Senlis. Je logeois alors dans une maison des jacobins, rue \$, int-Dominique, dont la vue étoit sur leur jardin, on j'avois une porte. Le devant de la maison voisine étoit occape par Fourilles, capitaine aux gardes, qui étoit aveugle, et s'étoit retiré avec un cordon rouge, le le voyois tous es jours se promener deux et trois heures dans ce nardin des jacobins, conduit par son fils, qui étoit abbe saus ordres ni bénéfices, et qui lui lispit pendant toute la promonade. Tous deux avoient l'esprit orné et le pere en avoit beaucoup. Cette assiduite me toncha. Je m'informai doucement du jeune homme, car il n'avoit pas vingt ans.

4. Il y a bien feere, an pluriel.

Il m'en revint du bien, et qu'il ne quittoit pas son père, à qui il lisoit presque toute la journee. Je ne les connoissois point, ni personne de leurs amis; jamais ils n'eloient venus chez moi pas un de la famille, jamais je n'avois parle à aucun. Je me mis dans la tête de faire donner cette abbaye de Seniis à un si honnête fils, j'en fis l'histoire à M. le duc d'Orleans, et je l'obtins. Jamais gens plus étonnés qu'ils le furent quand je le leur allai dire. Je me fis un vrai plais r d'avoir fait récompenser cette pièté, et j'eus lieu dans la suite d'en être encore plus content par l'honnête et sage conduite de l'abbé, et par leur reconnois ance.

Me d'Arco mourut à Paris, où elle donnoit à jouer tant qu'e le pouvoit. Elle s'appeloit étant fille Me Popuel, étoit fort belie, avoit été longtemps maîtresse déclares, en Flandres, de l'electeur de Bavière, dont elle avoit eu le chevalier de Bavière. Son mari étoit frère du maréchai d'Arco, qui commandoit en chef les troupes de Bavière, et dont il a été fait ici mention quelquefois dans les guerres précédentes.

Le goot, l'exemple et la faveur du feu Roi avoit fait de Paris l'égout des voluptés de toute l'Europe, et le continua longtemps apres lui. Outre les mattresses du feu Roi, sea bâtards, ceux de Charles IX, car j'en al vu une veuve et sa belle-fille, ceux d'Henri IV, ceux de M. le duc d'Orléans. à qui sa regence à fait une immense fortune, les deux branches des deux freres Bourbons, Malause et Busset. les Vertus bâtards du dernier duc de Bretagne, les bâtardes des trois derniers Condé, et jusqu'aux Rothelins, bâtards de bâtards, c'est-à-dire d'un cadet de Longueville, desquels bâtards d'Orleans le dernier est mort de mon temps, et Mer de Nemours sa sœur bien plus tard encore : Rothelins, dis-je, qui dans ces derniers temps ont ose se croire quelque chose, et l'ont presque persuadé par l'audace d'une couronne de prince du sang qu'ils ont arborés. depuis qu'elles sont toutes tombées dans le plus surprenant pillage; outre ce peuple de bâtards françois, Paris a

ramassé les maîtresses des rois d'Angleterre et de Sardaigne, et deux de l'électeur de Baviere, et les nombreux bâtards d'Angleterre, de Bavière, de Savoie, de Dancmark, de Saxe, et jusqu'à coux de Lorraine, qui tous y ont fait de riches, de grandes et de rapides fortunes, y ont entassé des ordres, des grades plus que prématurés, une infinité de graces et de distinctions de toutes les sortes, plusieurs des honneurs et des rangs les plus distingués, dont pas un d'eux n'eût été sculement regardé dans aucun autre pays de l'Europe; enfin jusqu'aux plus infâmes fruits des plus monstrueux incestes et les plus publics, d'un petit duc de Montbéliard, déclarés solennellement tels par le conseil aulique de Vienne, rejetes comme tels par tout l'Empire et de toute la maison de Wurtemberg, lesquels toutefois ont en l'audace d'y vouloir faire les princes, et y ont trouvé l'appni d'autres prétendus princes, qui avec l'usurpation du rang, et une naissance légitime et françoise, ne sont pas plus princes qu'eux : de tant d'écumes que la France seule s'est trouvée capable de recevoir, et entre toutes les nations de l'Europe, d'honorer et d'illustrer par-dessus sa première noblesse, qui a eu la folie d'y concourir et d'y applaudir la premiere, il faut pourtant avouer qu'un batard d'Angleterre et un autre de Saxe ont rendu de grands services à l'État en commandant glorieusement les armées.

La veille de la Chandeleur, nous soupions plusicurs en liberté chez Louville. Un moment après qu'on eut servi le fruit, on vint parler à l'oreille à Saint-Contest, conseiller d'État, qui sortit de table aussitôt. Son absence fut courte; mais il revint si occupe, en nous promettant de nous apprendre de quoi, que nous ne songeâmes plus qu'à sortir de table. Quand nous fûmes rentrés autour du feu, il nous dit la nouvelle. C'est que le chancelier Voysin, soupant chez lui avec sa famille, se portant bien, avoit été tout d'un coup frappe d'une apoplexie, et étoit tombé à l'instant comme mort sur Mes de l'amoignon,

Voysin comme lui, et qu'en un mot il n'en avoit pas pour deix heures. En effet, it ne vécut guère au delà, et la connoissance ne lui revint plus. J'ai assez fait connoître ce personnage pour n'avoir rien à y ajouter. La femme de Saint-Contest étoit le Maistre, de cette ancienne et illustre magistrature de Paris, et sœur de la mère d'Ormesson et de la femme du procureur général sur lequel Saint-Contest porta aussitôt ses desirs. Après ce récit, il nous quita pour aller l'avertir. Il trouva toute la maison couchee et endormie; en sorte qu'il y retourna le lendemain de bonne heure, et tira le procureur général de son lit. Celui-ci compta si peu que cette grande place pût le regarder, qu'il ne s'en donna pas le moindre mouvement, il s'habilla tranquillement, et s'en allar avec sa femme à sa grand'messe de paroisse à Saint-André des Arcs.

Le duc de Noailles, averli le soir ou dans la nuit, ne négligea pas une si grande occasion de s'avancer vers la place de premier ministre, qui ne cessa jamais de faire l'objet le plus cher de tous ses vœux. De tout temps il étoit ami du procureur genéral. Le mérite solide du pere, la reputation brillante du fils, n'avoient pu échapper aux Non lles, qui les avoient tous fort cultivés. Le duc de Noailles ne pouvoit avoir un chancelier plus à son point, Il se persuada de plus qu'il gonverneroit cet esprit doux, incertain, qui se trouveroit comme un aveugle au milieu du bruit et des cabales, et qui se sentiroit heureux qu'un guice tel que le duc de Noailles voulût le conduire. Plem de cette idée, qui ne le tromps point, il alla trouver M. le due d'Orleans comme il sortoit de son lit, et venoit se mettre sur sa chaise percée, l'estomac fort indigeste, el sa tête fort etourdie du sommeil et du souper de la veille, comme il étoit tous les matins en se levant, et du temms encore après. Le duc de Nouilles fit sortir le peude valets qui se trouverent là, apprit à M. le duc d'Orleans la mort du chancelier, et dans l'instant bombarda

<sup>1</sup> Voyez tome I, p. 19, tome X, p. 5, etc.

la charge pour Daguesseau. Tout de suite il le manda au Palais-Royal, où il se tint jusqu'à son arrivée pour plus grande précaution. Dans cet intervalle, la Rochepot, Vaubourg et Trudaine, conseillers d'État, le premier gendre, les deux autres beaux-frères de Voysin, vinrent rapporter les sceaux au Régent, qui mit la cassette sur sa table et les congédia avec un compliment. Le messager qui avoit été dépêché à Daguesseau, ne le trouvant point chez lui, le fut chercher à sa paroisse. Il vint sur-lechamp au Palais-Royal comme M. le duc d'Orléans venoit d'achever de s'habiller, qui avoit demandé son carrosse. Daguesseau trouva le duc de Noailles avec M. le duc d'Orléans dans son cabinet, qui, avec les compliments flatteurs dont on accompagne toujours de pareilles graces, lui déclara celle qu'il lui faisoit. Fort pen apres il sortit de son cabinet, et prenant Daguesseau par le bras, il dit à la compagnie qu'ils voyoient en lui un nouveau et tres-digne chancelier, et tout de suite, faisant porter la cassette des sceaux devant lui, il alla monter en carrosso avec la cassette et le chancelier. Il le mena aux Tuilvries, en fit l'éloge au Roi, puis lui présenta la cassette des sceaux, sur laquelle le Roi mit la main pour la remettre à Daguesseau, tandis que M. le due d'Orleans la tenoit.

Daguesseau l'ayant reçue de la sorte fut modeste à l'affluence des compliments; il s'y deroba le plus tôt qu'il put, et s'en al'a chez lui avec la précieuse cassette, où tout étoit plein de parents et d'amis en émoi du message de M. le duc d'Orleans, qui, dans l'occurrence de la vecance, avoit fait grand bruit à Saint-André des Arcs et dans tous les quartiers voisins. Daguesseau, dans sa surprise, no vit qu'un étang, et ne se remit que dans son carrosse en allant chez lui seul avec les sceaux. Apres les premières bordées qu'il fallut essuyer en y arrivant, il monta chez son frère, espèce de philosophe voluptueux, de beaucoup d'esprit et de savoir, mais tout des plus singuliers. Il le trouva fumant devant son feu en robe de chambre. « Mon frère, lui dit-il en entrant, je viens vous

dire que je suis chancelier. » L'autre se tournant : « Chancelier, dit-il ; qu'avez-vous fait de l'autre? — Il est mort subitement cette nuit. — Oh bien! mon frère, j'en suis bien aise; j'aime mieux que vous le soyez que moi. » C'est tout le compliment qu'il en eut. Le duc de Nouilles en reçut de beaucoup de gens. Il étoit visible qu'il avoit fait e chancelier, et il étoit bien aise que personne n'en doutât. J'appris cette nouvelle de bonne heure dans la matinée.

J'allai l'après-dinée au Palais-Royal; M. le duc d'Orléans n'étoit pas remonté de chez Me la duchesse d'Orléans; j'y descendis par les cabinets. Je le trouvai au chevet de son lit où elle étoit pour quelque migraine. Il me parla tout aussitôt de la nouvelle du jour. Comme la chose étoit faite, je suivis ma maxime de n'y rien opposer. Je lui dis qu'il ne pouvoit choisir pour cette grande place de magistrat plus savant, plus lumineux, plus intègre, ni dont l'élévation dût être plus approuvée. J'ajoutai seulement que son âge fâcheroit beaucoup de gens qui par le leur n'auroient plus d'espérance, et que je souhaitois que Daguesseau oubliât qu'il avoit passé sa vie jusqu'alors dans le Parlement, et tout ce dont il s'y étoit imbu, pour ne se souvenir que des devoirs de son office et de sa reconnoissance. L'engouement où la flatterie des applaudissements à ce choix l'avoit mis l'empêcha de sentir le poids de cette parole dont if eut lieu de se souvenir depuis. Dans cet enthousiasme il me demanda avec une sorte d'inquiétude comment j'étois avec lui. J'avois dès le matin pris mon parti dans la seule vue du bien des affaires. Je répondis qu'il pouvoit se souvenir qu'avant la mort du Roi, je lui avois proposé, et souvent pressé de chasser Voysin quand il seroit le maître, et de donner les scraux au bonhomme Daguesseau; que le plaidoyer de son fils dans notre proces de préseance contre M. de Luxembourg lui avoit acquis mon cœur et mon estime;

<sup>1.</sup> L'arosent, au manuscrit.

que sans commerce par la différence de notre genre de vie, et celle de notre demeure, ces mêmes sentiments étoient demeurés en moi ; qu'il étoit vrai qu'ils s'etoient changés en froideur très-marquée depuis l'affaire du bonnet, et ce qui s'étoit passé à l'égard du Parlement; mais que dans l'espérance que Daguesseau deviendroit en tout chanceller de France, et qu'il se dépouilleroit de ses premiers préjugés, je vivrois avec lui sur ce pied-là pour le bien des affaires, et que, des ce même jour, j'irois lui faire mes compliments. Je l'exécutai en effet; dont M. le duc d'Orléans me parut fort soulagé et fort aise, et le pouveau chancelier infiniment touché. Sa charge de procureur général fut en même temps donnée à Joly de Fleury, premier avocat général, et le duc de Noailles, qui ne négligeoit pas les moindres choses, se fit donner l'administration des biens de la maison de Saint-Cyr comme une chose de convenance qu'avoit le chancelier Voysin, et prit pour s'en mêler directement sous lui d'Ormesson, maître des requêtes alors, frere de la nouvelle chanceliere.

Un chancelier doit être un personnage, et dans une régence il ne se peut qu'il n'en soit un. Celui-la l'a été si longtemps, puisqu'il vit encore, et a été si battu de la fortune dans cette grande place qui sembleroit en être le port et l'asile, que tant de raisons m'engagent à passer sur la règle que je me suis fuite de ne m'étendre point sur ceux qui sont encore au monde dans le temps que l'écris.

li naquit le 26 novembre 1668; avocat général, 12 janvier 1691, à vingt-deux ans et demi; procureur général, 19 novembre 1700, à trente deux ans; chancelier et garde des sceaux de France, 2 fevrier 1717, à quarante-six aus. Le pere de son père étoit maître des comptes, il est bon de n'aller pas plus loin. Ce maître des comptes maria pourtant sa fille au père de MM. d'Armentières et de Conflans, tous deux gendres de M<sup>m</sup> de Jussac dont j'ai parlé ailleurs et du bailli de Conflans, avec la petite terre

SAINT-SIMON XIII.

de l'uyseux qu'ils en ont encore, et les sœurs du chancelier ont été mariées, longtemps avant qu'il le fût, la cadette à M. le Guerchois, mort conseiller d'État sans enfants, l'autre à M. de Tavannes, pere et mère de M. de Tavannes, lieutenant général et commandant en Bourgogne et chevalier de l'ordre, et de l'archevêque de Rouen, grand aumônier de la Reine, ci-devant évêquecomte de Châlons, dont par brevet il a conservé le rang.

Daguesseau, de taille médiocre, fut gros, avec un visage fort plein et agreable, jusqu'à ses dernières disgraces, et tonjours avec une physionomie sage et spirituelle, un ceil pourtant bien plus petit que l'autre. Il est remarquable qu'il n'a jamais eu voix délibérative avant d'être chancelier, et qu'on se piquoit volontiers au Parlement de no pas survre ses conclusions, par une jalousie de l'éclat de la réputation qu'il avoit acquise, qui prévaloit à l'estime et à l'annitié. Beaucoup d'esprit, d'application, de pénétration, de savoir en tout genre, de gravité et de magistrature, d'equité et de piété, et d'innocence de mœurs. firent le fonds de son caractère. On peut dire que c'étoit un bel esprit et un homme incorruptible, si on en excepte l'affaire des Bouillons, qui a été racontée p. 10321; avec cela doux, bon, humain, d'un accès facile et agréable, et dans le particulier de la gaieté et de la plaisanterie salée, mais suns jamais blesser personne; extrêmement sobre. poli sans orgueil, et noble sans la moindre avarice, naturellement paresseux, dont il lui étoit resté de la lenteur. Qui ne croiroit qu'un magistrat orné de tant de vertus et de talents, dont la mémoire, la vaste lecture, l'éloquence à parler et à écrire, la justesse jusque dans les moindres expressions des conversations les plus communes, avec les graces de la facilité, n'eût été le plus grand chancelier qu'on eat vu depuis plusieurs siecles? Il est vrai qu'il auroit eté un premier president sublime, il ne l'est pas

<sup>1.</sup> Pages 91-93 de notre toma VIIL

moins que, devenu chancelier, il fit regretter jusqu'aux Aligres et aux Boucherats. Ce paradoxe est difficile à comprendre, il se voit pourtant à l'œil depuis trente ans qu'il est chancelier, et avec tant d'évidence que je pourrois m'en tenir là; mais un fait si étrange mérite d'être développé. Un si heureux assemblage étoit gâté par divers endroits qui étoient demeurés cachés dans sa premiere vie, et qui éclatèrent tout à la fois sitôt qu'il fut parvenu à la seconde. La longue et unique nourriture qu'il avoit prise dans le sein du Parlement l'avoit pétri de ses maximes et de toutes ses prétentions, jusqu'à le regarder avec plus d'amour, de respect et de vénération que les Anglois n'en ont pour leurs parlements, qui n'ont de commun que le nom avec les nôtres; et je ne dirai pas trop quand j'avancerai qu'il ne regardoit pas autrement tout ce qui émanoit de cette Compagnie, qu'un fidèle bien instruit de sa religion regarde les décisions sur la foi des conciles œcuméniques. De cette sorte de culte naissoient trois extrêmes défauts, qui se renconfroient très-fréquemment : le premier, qu'il étoit toujours pour le Parlement, quoi qu'il pût entreprendre contre l'autorité royale, ou d'ailleurs au delà de la sienne, tandis que son office, qui le rendoit le supérieur et le modérateur des parlements et la bouche du Roi à leur égard, l'obligeoit à le contenir quand il passoit ses bornes, surtout à lui imposer avec fermeté quand il attentoit à l'autorité du Roi. Son équité et ses lumières lui montroient bien l'égarement du Parlement à chaque fois qu'il s'y jetoit, mais de le réprimer étoit plus fort que lui. Sa mollesse. secondée de cette sorte de culte dont il l'honoroit, étoit peinée, affligée de le voir en faute; mais de laisser voir qu'il y fût tombé étoit un crime à ses yeux, dont il génissoit de voir souiller les autres, et dont il ne pouvoit se souiller lui-même. Il mottoit donc tous ses talents à pallier, à couvrir, à excuser, à donner des interprétations captieuses, à éblouir sur les fautes du Parlement, à négocier avec lui d'une part, avec le Régent d'autre, à profiter de sa timidité, de sa facilité, de sa légèreté pour tout émousser, tout énerver en lui, en sorte qu'au lieu d'avoir en ce premier magistrat un ferme soutien de l'autorité royale, et un vrai juge des justices, on en tiroit à peins quelque bégayement force qui affoiblissoit encore le peu à quoi il avoit pu se resoudre à poine, et qui donnoit courage, force et hauteur au Parlement; et si quelquefois il s'est expliqué avec ini en d'autres termes, ce n'étoit qu'après un long combat, et toujours bien plus foiblement qu'il n'étoit convenu de le faire.

Un second inconvénient étoit l'extension de ce culte particulier du Parlement à tout ce qui portoit robe, je dis jusqu'à des officiers de baillages royaux Tout homme portant robe devoit selon lui imposer le dernier respect : quoi qu'il fit, on ne pouvoit s'en plaindre qu'avec la derniere circonspection. Les plaintes n'étoient pas écoutées sans de longues preuves juridiquement ordonnées; avec cela même elles étoient rejetées avec grand dommage pour le plaignant, si grand qu'il fût, si elles n'étoient appuyées de la dernière évidence; alors cela lui paroissoit bien fücheus. Il so tournoit tout entier à sauver l'honneur de la robe, comme si la robe en général étoit deshonoree parce qu'un fripon en étoit revêtu pour son argent, li proposoit des compositions, des accommodements, et si les plaignants étoient d'une certaine espèce, des desistements pour s'en rapporter à hil; enfia il avoit recours à des longueurs ruineuses, qui ponvoient équivaler i à des dénis de justice, et toujours l'homme de robe en sortoit au meilleur marché, et surtout le plus blanc qu'il pouvoit, et le plus légerement tancé. Dans cot esprit il ne comprenoit pas comment on pouvoit se porter à casser un arrêt du Parlement. Il employeit pour l'évites tous les mêmes manéges, et ce n'étoit qu'après la plus belle défense qu'il souffroit que l'affaire fut portée au bureau des cassations. Ce bureau, composé par lui comme

<sup>5.</sup> Telle est bien " rthographe de Saint-Simon.

tous les autres du conseil, n'ignoroit pas son extrême répugnance. On peut croire qu'il savoit la ménager, et qu'il falloit des raisons bien claires pour les engager à porter la cassation au conseil, qui à son tour n'avoit pas moins de menagement que le bureau. Si malgré tout cela l'évidence l'entralnoit, le chancelier, qui ne pouvoit se résoudre à prononcer le blasphème de casser, inventa le premier une autre formule, et prononçoit que l'arrêt seroit comme non avenu, encore n'étoit-ce pas sans quelque péroraison de défense, ou de gémissement; or, on voit que cela attaque clairement la justice distributive.

Un autre mai sorti de la même source, c'étoit un attachement aux formes, et jusqu'aux plus petites, si littérale, si précise, si servile que toute autre considération, même de la plus évidente justice, disparoissoit à ses yeux devant la plus petite formalité. Il y étoit tellement attaché, comme à l'ame et à la perpétuité des procès, qui sont la source de l'autorité et des biens de la robe, qu'il ne tint pas à lui qu'il ne les introduisit au conseil des dépèches. où jamais on n'en avoit oul parler, bien loin de s'y arrêter. L'absurdité étoit manifeste. Ce conseil n'est établique pour juger des différends qui ne peuvent rouler sur des formes, ou des proces qu'il platt au Roi d'évoquer à sa personne, et qu'il juge lui tout seul, parce que là ceux qui en sont n'ont que voix consultative. Il faudroit donc que le Roi fût instruit de la forme comme un procureur. ou qu'il jugeat à l'aveugle sur celle des gens qui la sauroient. Or ces gens-là l'ignorent, comme nous l'ignorions tous, ou l'ont oublice, comme les secrétaires d'État qui y rapportent, ou du moins qui y opinent quand il y entre un autre rapporteur, et qui n'ont ni le temps ni la volonté de les rapprendre. Le chancelier fit en deux ou trois occasions la tentative d'alléguer les formes au conseil de dépèches; quoique bien avec lui, je l'interrompis autant de fois, je combattis sa tentative, et à chaque fois elle demoura inutile, avec

un grand regret de sa part, qu'il montra fort franchement.

Le long usage du parquet lui avoit gâté l'esprit. Il étoit étendu et lumineux, et orné d'une grande lecture et d'un profond savoir. L'état du parquet est de ramasser, d'examiper, de peser et de comparer les raisons des deux et des différentes parties, car il y eu a souvent plusieurs au même procès, et d'étaler cette espèce de bilan, pour m'exprimer ainsi, avec toutes les grâces et les fleurs de l'éloquence devant les juges, avec tant d'art et d'exactitude qu'il ne soit rien oublié d'aucune part, et qu'aucun des nombreux auditeurs ne puissent augurer de quel avis l'avocat géneral sera avant qu'il ait commencé à conclure. Quoique le procureur général, qui ne donne ses conclusions que par écrit, ne soit pas exposé au même étalage, il est obligé au même examen, à la même comparaison, au même bilan, dans son cabinet, avant de se determiner à conclure. Cette continuelle habitude pendant vingt-quatre années à un esprit scrupuleux en équité et en formes, fécond en vues, savant en droit, en arrêts, en différentes coutumes. l'avoit forme à une incertitude dont il ne ponvoit sertir, et qui, lorsqu'il n'étoit point nécessairement pressé par quelque limite fixe, prolongeoit les affaires à l'infini. Il en souffroit le premier: c'étoit pour lui un accouchement que se déterminer; mais malheur à qui étoit dans le cas de l'attendre. S'il étoit pressé, par exemple, par un conseil de régence où une affaire se devoit juger à jour pris, il flottoit errant jusqu'au moment d'opiner, étant de la meilleure foi jusque-là tantôt d'un avis, tantôt de l'avis contraire, et opinoit après, quand son tour arrivoit, comme il lui venoit en cet instant. J'en rapporterai en son lieu un exemple singulier entre mille autres.

Sa lenteur et son irrésolution s'accordoient merveilleusement à ne rien finir. Un autre défaut y contribuoit encore, c'est qu'il étoit le père des difficultés. Tant de choses diverses se presentoient à son caprit, qu'elles



l'arrêtoient. Je l'ai dit du duc de Chevreuse, Je le répete ici de ce chancelier; il coupoit un cheveu en quatre. Aussi étoient-ils fort amis. Ce n'étoit pas qu'il n'eût l'esprit fort juste, mais la moindre difficulté l'embarrassoit, et il en cherchoit partout avec le même soin que d'autres en mettent à les lever. Ses meilleurs amis, les affaires qu'il affectionnoit, n'en étoient pas plus exempts que les autres, et ce goût des difficultés devint une plais pour tout ce qui avoit à passer par ses mains. La vicille duchesse d'Estrées Vaubrun, qui brilloit d'esprit et qui étoit intimement de ses amies, fut un jour pressée de lui parler pour quelqu'un. Elle s'en défendoit par la connoissance qu'elle avoit de ce terrain si raboteux, a Mais, Madame, lui dit ce client, il est votre ami intime. - Il est vrai, répondit-elle; il faut donc vous dire quel est Monsieur le chancelier : c'est un ami truvesti en ennemi. » La définition étoit fort juste. A tant de défauts essentiels, qui pourtant ne venoient pour la plupart que de trop de lumières et de vues, de trop d'habitude du parquet, de la nourriture qu'il avoit uniquement prise dans le Parlement, et qui bien [loin] d'attaquer l'honneur et la probité, n'étoient grossis que par la délicatesse de conscience, il s'en joignoit d'autres qui ne venoient que de sa lenteur naturelle et de tropd'attachement à bien faire : il ne pouvoit finir à tourner une declaration, un règlement, une lettre d'affaires tant soit neu importante. Il les limoit et les retouchoit sans cesse. Il étoit esclave de la plus exacte pureté de diction. et na s'apercevoit pas que cette servitude le rendoit tres-souvent obscur, et quelquefois inintelligible. Son goùt pour les sciences couronnoit tous ces inconvénients. Il aimoit les langues, sur toutes les savantes, et il se plaisoit infiniment à toutes les parties de la physique et de la mathématique. Il ne laissoit pas encore d'être métaphysicien. Il avoit pour toutes ces sciences beaucoup d'ouverture et de talent; il aimoit à les creuser, et à faire chez lui à buis clos des exercices sur

ces differentes sciences avec ses enfants et quelques savants obscurs. Ils y prenoient des points de recherches pour l'exercice suivant, et cette sorte d'étude lui faisoit perdre un temps infini, et desesperoit ceux qui avoient affaire à lui, qui alloient dix fois chez lui sans pouvoir le joindre à travers les fonctions de son office et les amusements de son goût. C'etoit précisément pour les sciences qu'il étoit né. Il est vrai qu'il eût été un excellent premier président, mais à quoi il cût été le plus propre, c'ent eté d'être uniquement à la tête de toute la littérature, des Académies, de l'Observatoire, du Collège royal, de la librairie, et c'est où il auroit excellé. Sa lenteur sans incommoder personne, et ses faciles difficultés n'auroient servi qu'à celaireir les matieres. et son incertitude, indépendante alors de la conscience. n'eût tendu qu'à la même fin. Il n'auroit eu affaire qu'à des gens de lettres, et point au monde, qu'il ne connut jamais, et dont, à la politesse près, il n'avoit unt usage. Il seroit demeure éloigné du gouvernement et des matieres d'État, on il fut toujours étranger jusqu'à surprendre par une meptie si peu compatible avec tant d'esprit et de lumieres.

En veila beaucoup, mais encore un coup de pinceau. Le duc de Gramont l'ainé, qui avoit beaucoup d'esprit, mu conté que se trouvant un matin dans le cabinet du Roi à Versailles, tandis que le Roi étoit à la messe, et tete a tete avec le chancelier, [ii] lui demanda dans la conversation si depuis qu'il étoit chancelier, avec le grand usage qu'il avoit des chicanes et de la longueur des proces, il n'avoit jamais pensé à faire un règlement là-dessus qui les abregedt et en arrêtat les friponneries. Le chanceller lui repondit qu'il y avoit si bien pensé qu'il avoit commence à en jeter un reglement sur la papier, mais qu'en avancant il avoit réflechi au grand nombre d'avocats, de procureurs, d'huissiers que ce reglement ruineroit, et que la compassion qu'il en avoit eue lui avoit fait tomber la plume da la main. Par la

même raison, fi ne saudroit ni prévôts ni archers, qui arrêtent les voleurs et qui les mettent en chemin certain du supplice, dont par cette raison la compassion doit être encore plus grande. En deux mots, c'est que la durée et le nombre des procès sait toute la richesse et l'autorité de la robe, et que par conséquent il les saut laisser pulluler et s'éterniser. Voilà un long article; mais je l'ai cru d'antant plus curieux qu'il sait mieux connoître comment un homme de tant de droiture, de talents et de réputation, est peu à peu parvenu, par être sorti de son centre, à rendre su droiture équivoque, ses talents pirès qu'inutiles, à perdre toute sa réputation, et à devenir le jouet de la fortune.

## CHAPITRE XIII.

Infamie du maréchal d'Huxelles sur le traité avec l'Angleterre. -Embarras el mesures du Régent pour apprendre et faire passer au conseil de régence le traité d'Angleterre. - Singulier entretien, et convention plus singulière, entre M. le duc d'Orleans et moi. -Le traité d'Angleterre porté et passé au conseil de régence; étrange mairce qu'en opinant j'y fais au maréchal d'Huxelles. - Conseil de régence où la triple alliance est approuvée; je m'y oppose en vain h la proscription des jacobites en France. - Brevet de retenue de quatre cent mille francs au prince de Roban, et survivance à son fils de sa charge des gens d'armes. - Le Roi mis entre les mains des hommes; présent de cent quatre-vingt mille france de pierreries à la duchesse de Ventadour. - Survivance du grand fauconnier à son fils enfant. — Famille, caractère et mort de la duchesse d'Albret. — Survivances de grand chambellan et de prenner gentimonime de la chambre aux fils enfants des ducs de Bouillon et de la Trémoille. lequel obtient un brevet de retenue de quatre cent mille francs -Survivance de la charge des chevau-légers au fils enfant du duc de Chaulnes, et une augmentation de brevet de retenue jusqu'à quatre cent mille francs. - Survivance de la charge de grand louvetier au filis d'Heudicourt. - Survivance moule d'aumômer du Roi au neveu de l'abbé de Maulevrier. — Etrange grâce pecuniaire au premier président. -- Quatre cent mille frances de brevet de retenue à Maillebois sur sa charge de maître de la garde-robe -- Mort de Calllières; abbe du Bois secrétaire du cabinet du Roi avec la plime; il procure uns visite de M. le duc d'Orleans au maréchal d'Huxelles.



— Abbé du Bols entre dans le conseil des affaires étrangères par un rare mezzo-termine qui finit sa limson avec Canillac. — Comte de la Murch ambassadeur a près du roi de Suède. — l'empêche la des-Daction de Marty. — l'obtiens les grandes entrées; elles sont après produces, puis revoluces; explication des entrées.

Le truité entre la France et l'Angleterre, signé, comme on l'a dit, à la Haye, étoit demeuré secret dans l'espèrance d'y faire accèder les Hollandois; mais ce secret. qui commençoit à transpirer, ne put être réservé plus longtemps au seul cabinet du Régent. Il fallut, bien avant qu'il devint public, en faire part au conseil de régence. et auparavant au marechal d'Huxelles, qui devoit le signer et en envoyer la ratification. C'éloit l'ouvrage de l'abbe du Bois et son premier grand pas vers la fortune. Il avoit tellement craint d'y être traversé qu'il avoit obtenu du Régent de n'en faire part à personne; mais je n'ai jamais doute que le duc de Noailles et Canillac, alors ses croupiers, n'en fussent exceptés. Huxelles, jalouz au point où il l'étoit des moindres choses, étoit outré de voir l'abbé du Bois dans toute la confiance, et traiter à Hanovre, puis à la haye, à son insu de tout ce qu'il s'y passoit. Au premier mot que le Regent lui dit du traité, il le fut encore davantage, et n'ecouta ce qu'il en apprit que pour le contredire. Le Regent essaya de le persuader; il n'en recut que des réverences, et s'en alla bouder chez lui. L'affaire pressoit, et l'abbé du Bois, pour su décharge. vouloit la signature du chef du conseil des affaires étrangeres, du caractère et du poids que bien ou mala propos Haselles avoit su s'acquérir dans le monde. Le Regent le manda, l'exhorta, se fonda en raisonnements politiques. Huxelles silencieux, respectueux, ne répondit que par des reverences, et forcé enfin de s'expliquer sur sa signature, il supplia le Régent de l'excuser de signer un traité dont il n'avoit jamais out parler avant qu'il fût signé à la Have, et quoi que le Regent pat faire et dira, raisons, ca-

t. Ce verle est bun a . indicata'

<sup>2.</sup> Ly Huxenes s'en san. ...

resses, excuses, tout fut inutile, et le maréchal s'en retourna chez lui.

Effiat lui fut détaché, qui rapporta que, pour toute réponse, le maréchal lui avoit déclaré qu'il se laisscroit plutôt couper la main que de signer. Le Régent, pressé par l'intérêt de l'abbé du Bois, et parce que la nouvelle du traité transpiroit de jour en jour, prit une résolution fort étrange à sa foiblesse accoutumée : il envoya d'Antin, ou'il instruisit du fait, dire au maréchal d'Huxelles de choisir, ou de signer, ou de perdre sa place, dont le Régent disposeroit aussitôt en faveur de quelqu'un qui na seroit pas si farouche que lui. Oh! la grande puissance de l'orviétan il cet homme si ferme, ce grand citoyen, ce courageux ministre qui venoit de déclarer deux jours auparavant qu'on lui couperoit plutôt le bras que de signer, n'eat pas plus tôt oul la menace, et senti qu'elle alloit être suivie de l'effet, qu'il baissa la tête sous son grand chapeau qu'il avoit toujours dessus, et signa tout court sans mot dire. Tout cela avoit trop duré pour être ignoré des principaux de la régence. Le marechal de Villeroy m'en parla avec dépit. Il étoit piqué aussi du secret qui lui avoit été fait tout entier; et moi, sans vouloir entrer dans le mécontentement commun avec un homme aussi mal dispose pour M. le duc d'Orleans, je ne lui cachai point que j'étois sur ce traité dans la même ignorance. Du Bois et les siens me craignoient sur l'Angleterre. Il avoit pris ses précautions contre la confiance que le Régent avoit en moi, en sorte qu'alors même, ce prince ne m'avoit point parlé du traité, et que, depuis que j'avois su qu'il y en avoit un de signé, je ne lui en avois pas aussi ouvert la bouche. L'affaire du maréchal d'Huxelles fit du bruit, et lui fit grand tort dans le monde. On il ne falloit pus aller si loin, ou il fulloit avoir la force d'aller jusqu'au bout, et ne se pas déshonorer en signant à l'instant de la menace. Cette aventure le démasqua si

<sup>1.</sup> De l'errieten, an manuscrit. Voyes la fin du second acte de l'Amonmètreix de Melière.

bien qu'il n'en est jamais revenu avec le monde. La signature faite, il fut question de montrer le traité au conseil de régence, et de l'y faire approuver. Pas un de ceux qui le compossient n'en avoit au que ce qu'il en avoit appris par le monde; c'est-à-dire qu'il y en avoit un. Cela n'étoit pas flatteur; aussi M. le duc d'Orléans y craignit-il des oppositions et du bruit. Il passa donc la matroée du jour qu'il devoit parler du traité l'après-dinés au conseil de régence à mander séparément l'un aprœs l'autre tous ceux que le composoient, à le leur expliquer, à les arraisonner, les carosser, s'excuser du secret, en un mot les capter et s'en assurer.

Je fos mandé comme les autres. Je le trouvai seul dans son cabinet sur les onze heures. Dès qu'il m'aperçut : · Au' moins, me dit-il on sourrant avec un peu d'embarras, n'allez pas tantôt nous faire une pointe sur ce traité d'Angleterre dont on parlers au conseil; » et tout de suite me le conta avec toutes les raisons dont il put le fortifier. Je lui répondis que je savers depuis quelques jours, comme bien d'autres qui l'avoient appris par la ville, qu'il y avoit un traité signé avec l'Angleterre; qu'il jugeoit bien que j'ugnorois ce qu'il contenoit, puisqu'il ne sn'en avoit point parle; que par conséquent j'étois hors d'etat d'approuver et de désapprouver ce qui m'étoit inconnu. J'ajoutai que, pour pouvoir l'un ou l'autre avec connoissance, il faudroit avoir examiné le traité à loisir et les difficultés qui s'y étoient rencontress, voir l'étendue des engagements reciproques, les comparer, examiner encore l'effet du traité par rapport à d'autres traites, en un mot un travail a tête reposée pour bien peser et se determiner dans une opinion; que n'ayant rien de tout cela, et ce qu'il m'en disoit ainsi en courant, et au moment qu'il alloit être porté au conseil, n'étort pas une instruction dont on put se contenter; qu'ainsi je ne pourrois rien dire ni pour ni contro, at que je me con-



<sup>\$.</sup> Saint-Simon & écrit 64, pour As.

tenterois de me rapporter d'une chose qui m'étoit inconnue, à son avis, de lui, qui en étoit parfaitement instruit. Ce propos, à ce qu'il me parut, le soulagea beaucoup. Il m'étoit arrivé plus d'une fois de m'opposer fortement à ce qu'il vouloit faire passer, en matière d'État aussi bien qu'en d'autres. Un jour que j'avois disputé sur une matiere d'État qui entraînoit chose qu'il vouloit faire passer, et que je l'avois emporté au contraire un matinnu couseil de régence, j'allai l'après-dinée chez lui. Des qu'il me vit entrer (et il étoit seul) : « Eh! avez-vous le diable au corps, me dit-il, de me faire peter en la main une telle affaire? - Monsieur, lui répondis-je, l'en suis bien fâché, mais de toutes vos raisons pis une ne valoit rien. - Hé'l à qui le dites-vous? reprit-il; je le savois bien; mais devant tous ces gens-là je ne pouvois pas dire les bonnes, a et tout de suite me les explique. « l'en suis bien fâché, lui dis-je, si l'avois su vos raisons, je me serois contenté de vos raisonnettes. Une autre fois, aves la bonté de me les expliquer auparavant, parce [que], quelque attaché que je vous sois, sitôt que je suis en place assis au conseil, j'y dois ma voix à Dieu et à l'État, à mon honneur et à ma conscience, c'est-à-dire à ce que le crois de plus sage, de plus utile, de plus nécessaire en matières d'État et de gouvernement, ou de plus juste en autres matières, sur quoi ni respect, ni attachement, ni vue d'aucune sorte ne dost l'emporter. Ainsi, avec tout ce que je vous dois et que je veux vous rendre plus que personne, ne comptex point que j'opine jamais autrement que paz ce qui me paroltra. Ainsi, lorsque vous voudrez faire passer quelque chose de douteux ou de difficile, ou vous as voudres pas tout expliquer, ayes la booté de me dire auparavant le fait et vos véritables raisons, en s'il y a trop de longueur et d'explication, de m'en faire instruire : alors, possedant bien la matiere, je serui de l'avis que vous desirerez, ou si le mien ne peut s'y ranger, je vous

<sup>4.</sup> By a blen iel Met et quatre lignes plus baut, Ede

le dirai franchement. Par l'arrêt même intervenu sur la régence, vous avez pouvoir d'admettre et d'ôter qui il vous plaira au conseil de régence, à plus forte raison d'en exclure pour une fois ou pour plusieurs; ainsi, quand, bien instruit, je ne pourrai me rendre à ce que vous affectionneres à faire passer, dites-moi de m'abstenir du conseil le jour que cette affaire y sera portée, et non-seulement je n'en serai point blessé, mais je m'en abstiendrai sous quelque prétexte, en sorte qu'il ne paroisse point que vous l'ayez desiré. Je ne dirai mot sur l'affaire à qui du conseil m'en pourra parler, comme moi l'ignorant ou n'étant pas instruit, et je vous garderal fidèlement le secret. » M. le duc d'Orléans me remercia beaucoup de cette ouverture, me dit que c'étoit là parler en honnête homme et en ami, et puisque je le voulois bien, qu'il en profiteroit. On verra dans la suite qu'en effet il en profita quelquefois; mais pour ce traité il ne le voulut pas faire, il craignit que cela ne parût affecté, et se contenta comme il put de l'avis que je venois de lui déclarer.

L'apres-dinée, nous voi à tous au conseil, et tous les youx sur le maréchal d'Huxelles, qui avoit l'air fort embarrassé et fort honteux. M. le duc d'Orléans ouvrit la seance par un discours sur la nécessité et l'utilité du traité, qu'il dit à la fin au maréchal d'Huxelles de lire. Le grand point entre plusieurs autres, étoit la signature sans les Hollandois. Le maréchal lut à voix basse et assex tremblante; puis le Regent lui demanda son avis. « De l'avis du traîté, » répondit-il entre ses dents, en s'inclinant, Chacun dit de même. Quand ce vint à moi, je dis que, dans l'impossibilite où je me trouvois de prendre un avis determine sur une affaire de cette importance dont j'entendois parler pour la premiere fois, je croyois n'avoir point de plus sage parti à prendre que de m'en rapporter à Son Allesse Royale, et me tournant tout court au maréchal d'Huxelles que je regardai entre deux youx, « et aux lumieres, ajoutai-je, de Monsieur le maréchal, qui est à la tête des affaires étrangeres, et qui sans doute a

apporté tous ses soins et toute sa pénétration à cellelà. » Je ne pus me refuser cette malice à cet étui de sage de la Grèce et de citoyen romain. Chacun me regarda en baissant incontinent les yeux, et plusieurs ne purent s'empêcher de sourire, et de m'en parler au sortir du conseil.

J'ai retardé le récit de celui-ci, qui fut tenu du vivant de Voysin qui y assista, pour n'en faire pas à deux fois de celui qu'on verra bientôt pour consentir à la friple alliance, c'est-à-dire lorsque la Hollande entra enfluen tiers dans celle dont on vient de parler. Dans le premier, on nous avoit bien parlé de la condition de la sortie du Prétendant d'Avignon pour se retirer en Italie. Cela étoit dur; mais des que le parti étoit pris de s'unir étroitement avec le roi d'Angleterre, il etoit d'fficile qu'il n'exigeat pas cette condifion après ce qui s'étoit tenté en Écosse, et il ne l'étoit pas moins de n'y pas consentir si on vouloit établir la confiance. Mais ce qui fut des lors prom s de plus, et qui nous fut déclaré au conseil de la triple alliance, rouls sur la proscription des ducs d'Ormond et de Marr, et de tous ceux qui étant jacobites déclarés se tenoient en France ou y voudroient passer. Le Régent s'engageoit à faire sortir les premiers de toutes les terres de la domination de France, et de n'y en souffrir aucun des seconds. A quelque distance que ce conseil fût tonu de celui dont on vient de parler, il n'en étoit qu'une suite prévue et desirée même dès lors. Le Régent n'en prévint personne, parce que [il] n'y craignoit point d'avis contraire. L'y résistai à l'inhumanité de cette proscription. Je alléguai1 des raisons d'honneur, de compassion, de convenance sur une chose qui, ne roulant que sur quelques particuliers dont le chef et le moteur étoit bien loin en Italie, ne pouvoit nuire à la tranquillité du roi d'Angleterre, ni lui causer aucune inquiétude. Je fus suivi de plusieurs, de ceux surtout qui opinoient après moi, et d

<sup>1.</sup> Cos deux mote ne sont pas joints par une apostrophe.

n'y avoit que le chancelier et les princes légitimes et légitimes, mais plusieurs de ceux qui avoient opiné revincent à mon avis.

Le Régent, dont la parole étoit engagée là-dessus dès le premier traité par l'abbé du Bois, parla apres nous, lous motre sentiment, regretta de ne pouvoir le suivre, laissa sentir un engagement pris. fit valoir la nécessité de ne pas chicaner sur ce qui ne regardoit que des particuliers. et sur le point de terminer heureusement une bonne affaire, de ne jeter pas inutilement des soupçons dans des esprits ombrageux si susceptibles d'en prendre. Chacun vit bien ce qui étoit; on baissa la tête, et la proscription passa avec le reste, dont pour l'honneur de la couronne, et par mille considérations, j'eus grand mai au cœur. L'abbé du Bois ne tarda pas à revenir triomphant de ses succes, et d'en venir presser les fruits personnels. Pour flatter le roi d'Angleterre et se faire un niérite essentiel aupres de lui et de Stanhope, il avoit usé, sur la proscription des jacobites, de la même adresse qui lui avort si bien reussi à livrer son maltre à l'Angleterre. Quelques Jours apres ce conseil, je ne pus m'empêcher de reprocher à ce prince cette proscription comme une inhumanité d'une part, et une bassesse de l'autre; et à lui faire une triste comparaison de l'éclatante protection que le feu Roi avoit donnée aux rois légitimes d'Angleterro jusqu'à la dernière extrémité de ses affaires, dans laquelle même ses ennemis n'avoient pas même osé lui proposer la proscription à laquelle Son Altesso Royale s'engageoit dans un temps de paix et de tranquillité. A cela il me repondit qu'il y gagnoit autant et plus que le roi d'Angleterre, parce que la condition étant reciproque, il se mettoit par la en assurance que l'Angleterre ne fomenteroit point les cabales et les desseins qui se pouvoient? former contre lui dans tous les temps; qu'elle l'avertiroit au contraire de tout ce qu'elle en pour-

<sup>4.</sup> Cette répétition de même est du fait de Saint-Simon

<sup>4.</sup> On lit ici une seconde foia le mot et.

roit découvrir; et qu'elle ne protégeroit ni ne recevroit aucuns de ceux qui seroient coutre lui. A cette réponse je me tus, parce que je reconnus l'inutilité de pousser cette matière plus loin, où je n'eus pas peine à reconnoître l'esprit et l'impression de l'abbe du Bois. Le Prétendant partit en même temps d'Avignon, fort à regret, pour se retirer en Italie.

On apprit de Vienne un événement fort bizarre. Le comte de Widisgratz, président du conseil aufique, et le comte de Schomborn, vice-chancelier de l'Empire et coadjuteur de Bamberg, se battirent en duel. Je n'eu ai su ni la cause ni les sujtes; mais cela parut une aventure fort étrange pour des gins de leur âge, et dans les premiers postes des affaires de l'Empire et de la cour de l'Empereur. Le comte de Kônigseck, après quelque séjour à Bruxelles, arriva à Paris avec le caractère d'ambassadeur de l'Empereur.

M. le duc d'Orleans fit en ce temps-ci plusieurs graces. de quelques unes desquelles il auroit pu se passer, on [a] gens fort inutiles, ou à d'autres qu'elles ne lui gagnerent pas. Le marechal de Matignon avoit achete autrefois du comte de Gramont le gouvernement du pays d'Aunis, qu'il avoit eu à la mort de M. de Navailles, qui avoit en même temps celui de la Rochelle, qu'on en sépara alors, Le maréchal de Matignon en avoit obtenu la survivance pour son fils, de M. le duc d'Orieans. Marcognet, gouverneur de la Rochelle, mourut, qui en avoit eix-huit mille francs d'appointements. Le marechal de Matignon prétendit que ce gouvernement devoit être rejoint au sien. M. le duc d'Orléans y consentit, et crut en être quille à bon marché de reduire à six nuile francs les appointements de dix-huit mille francs qu'avoit Marcognet, Blentôt après il se laissa aller a en donner aussi la survivance au même fils du maréchal, et finalement d'augmenter le brevet de retenue du marcchal de cent milie francs. Il en avoit eu un du feu Roi de cent trente lande francs : ainsi il fut en tout de deax cent trente mille france.

SAINT-SIMON XIII.

18

274 LE ROT MIS ENTRE LES MAINS DES HOMMES. [1717] qui est tout ce qu'il en avoit payé au comte de Gramont.

En finissant de travailler avec le chancelier et les cardinaux de Noailles et de Rohan, le Régent dit au dernier, qui n'y songeoit seulement pas ni son frère non plus, qu'il donnoit au prince de Rohan quatre cent cent mille francs de brevet de retenue sur son gouvernement de Champagne, et à son fils la survivance de sa charge de capitaine des gens d'armes. La vérité est que les deux frères en firent des excuses au monde, comme honteux de recevoir des grâces du Régent, à qui ils étoient tout en douceur, et avoient toujours été diametralement contraires, ne le furent pas moins, et tournèrent doucement son bienfait en dérision.

En mettant le Roi entre les mains des hommes, M. le duc d'Orléans donna pour plus de soixante mille écus de pierreries de la succession de seu Monseigneur à la duchesse de Ventadour, qui n'en sut pas plus touchée de reconnoissance que les Rohans, et qui ne lui étoit pas moins opposée, comme ce prince ne l'ignoroit pas ni d'elle ni d'eux. Ces grâces pouvoient aller de pair avec celles qu'il avoit si étrangement prodiguées à la Feuillade.

il en fit une au grand fauconnier des Marais, homme obscur qu'on ne voyoit jamais, ni lui ni pas un des siens; qui ouvrit la porte à tous les enfants pour les survivances de leurs perest, en donnant celle du grand fauconnier à son fils, qui n'avoit pas sept ans, sans que personne y cut seulement pensé pour lui. On ne croiroit pas que ce fut par un raffinement de politique. Noailles, Effiat et Canillac avoient enfilé les mœurs faciles du Régent à la servitude du Parlement. L'abbé Robert étoit un des plus anciens et un des plus estimés conseillers clercs de la grand'chambre, et il étoit frere du défunt père de la femme de des Marais. Le Regent crut par là avoir fait un

<sup>1.</sup> il y a feers au pluriel, et pers au singulier.

coup de partie qui lui dévoueroit l'abbé Robert et tout le Parlement. Ces trois valets, qui le trahissoient pour leur compte, le comblèrent d'applaudissements, et il les aimoit beaucoup, tellement que je le vis dans le ravissement de cette gentil.esse, sans avoir pu gagner sur moi la complaisance de l'approuver. On ne tardera pas à voir si j'eus tort, et comment on se trouve de jeter les marguerites devant les pourceaux.

En conséquence d'une grace si bien appliquée, il n'en put refuser deux pour des enfants à la duchesse d'Albret. Elle étoit fille du feu duc de la Trémoille, cousin germain de Madame, qui l'avoit toujours traité comme tel avec beaucoup d'amitié, et Monsieur avec beaucoup dé considération. Sa fille avoit passé sa première jeunesse avec Mª la duchesse de Lorraine et avec M. le duc d'Orléans. qui avoient conservé les mêmes sentiments pour elle. Elle se mouroit d'une longue et cruelle maladie, et c'étoit la meilleure femme du monde, la plus naturelle, la plus gaie, la plus vraie, la plus galante aussi, mais qu'on ne pouvoit s'empêcher d'aimer. Elle demanda en grâce à M. le duc d'Orléans de lui donner la consolation avant de mourir de voir la survivance de grand chambellan à son fils ainé, et celle de premier gentithomme de le chambre de son frère à son neveu. Ele obtint l'une et l'autre, mais je ne sais par quelle raison la dernière ne fut déclarée qu'un peu après sa mort, qui suivit de près ces deux graces. Le fils de M. de la Trémoille avoit neuf ans, et le rère eut en même temps quatre cent mille [francs] de brevet de retenue.

Apres la survivance des gens d'armes, celle des chevaulégers ne pouvoit pas se différer. M. de Chaulnes et tous les siens l'avoient mér tée par le contradictoire de la conduite des Rohans à l'égard de M. le duc d'Orl.ans. Ce prince la lui accorda donc pour son fils, qui n'avoit pas douze ans, et une augmentation de cent

5. Les peries.

١

quatre-vingt mille francs à son brevet de retenue, qui devint par là de quatre cent mille francs.

Le robinet étoit tourné : Heudicourt, vieux joueur et débauché, qui n'avoit jamais eu d'autre existence que sa femme, morte il y avoit longtemps, et qui elle-même n'en avoit aucune que par M<sup>ast</sup> de Maintenon, obtint pour son fils, mauvais ivrogue, la survivance de sa charge de grand louvetier.

Enfin l'abbé de Maulevrier, dont j'ai quelquefois parlé, imagina une chose inouïe. On a vu qu'apres avoir vieilli aumônier du feu Roi; il avoit enfin ête nommé à l'évêché d'Auton qu'il avoit refusé par son âge. Il étoit demeuré aumônier du Roi. Il en demanda hardiment la survivance pour son neveu, et il l'eut aussitôt sans la plus petite difficulté.

Le premier président, qui vouloit jouer le grand seigneur par ses manieres et par sa dépense, étoit un punter percé toujours affamé. Encouragé par l'aventure de la survivance du grand fauconnier, tout valet à tout fame qu'il fut toute sa vie du duc du Maine, au su public, et en particulier de M le duc d'Orleans, eut l'effronterie de faire à ce prince la proposition que voici. Le feu Roi lui avoit donné un brevet de retenue de cing cent mille francs, et comme rien n'eloit cher de ce qui convenoit aux interêts du duc du Maine, ce cher fils lui obtint peu apres une pension de vingt-cinq mille francs. Ainsi le premier president, qui par son brevet de retenue avoit sa charge à lui pour le même prix qu'elle lui avoit coûté. en eut encore le revenu comme s'il ne l'avoit point payée. La facilité du Régeat et sa terreur du Parlement lit imaginer au premier président de demander au Régent de lui faire payer les cing cent mille francs de son brevet de retenue, en conscrvant toutefois sa pension, et il l'obtint sur-le-champ. Ainsi il acheva d'avoir sa charge pour rien, et eut vingt-eing mille francs de rente pour avoir la bonté de la faire. M. et Mes du Maine et lui en ratent bien ensemble. Le reste du monde s'indigna

de l'avidité de l'un et de l'excès de la foiblesse de l'autre. Il n'y eut que les trois affranches du Parlement, Noadles. Canillac et d'Effiat, qui trouverent cette grâce fort bien placée. Il n'y eut pas jusqu'à Maillebois à qui M. le duc d'Orléans donna un brevet de quatre cent mille francs aur sa charge de maître de la garde-robe.

Caillières mourut, et ce fut dommage. J'ai parlé ailleurs de sa capacité et de sa probité. Il étoit secrétaire du cabinet, et avoit la plume 1. L'abbé du Bois, qui vouloit des lors aller à tout, mais qui sentoit qu'il avoit besoin d'échelons, voulut cette charge avec la plume, quoique peu convenable à un conseiller d'État d'Église. Desirer et obtenir fut pour lui la même chose. Il songea aussi à se fourrer dans le conseil des affaires étrangeres, comme ces plantes qui s'introduisent dans les murailles, et qui enfin les renversent. Il en sentit la difficulte par la jalousie et le dépit qu'en auroit le maréchal d'Huxelles, et par l'embarras de ceux de ce conseil avec lui, depuis cette belle prétention des conseillers d'État si bien soutenue. Il n'étoit pas encore en état de montrer les dents. Pour faire sa cour au maréchal d'Huxelles, qui de honte boudoit et ne sortoit de chez lui que pour le conseil depuis son aventure du traite d'Angleterre, du Bois fit entendre à son mattre qu'ayant fait faire au marechal ce qu'il vouloit, il ne falloit pas prendre garde à la mauvaise grace ni à la bouderie; que c'étoit un vieux seigneur qui avoit encore sa consideration; qu'il se dison malade, qu'il étoit bon d'adoucir l'amertume d'un homme qui étoit à la tête des affaires étrangeres, et dont on avoit besoin, parce qu'on ne pouvoit pas toujours lui cacher tout; et que ce seroit une chose fort approuvée dans le monde, et qui auroit sûrement un grand effet sur le niaréchal, s'il vouloit bien prendre la peine de l'aller voir il n'en fallut pas davantage à la facilité du Régent pour l'y déterminer. Il alle donc chez le maréchal d'Huxelles, et

<sup>4.</sup> Voyar torne II, p. 422 et 193,

ļ

comme la visite n'avoit pour but que de lui passer la main aur le dos, en quoi M. le due d'Orléans étoit grand maître, il l'exécuta fort bien, et le maréchal, assez sottement glorieux pour être fort touché de cet honneur, se reprit à faire le gros dos. Après ce présmbule, l'abbé du Bois fut declaré du conseil des affaires étrangeres.

Il alla incontinent chez tous ceux qui en étoient leur protester qu'il n'avoit aucune prétention de préséance. Pour cette fois, il disoit vrai. Il ne vouloit qu'entrer en ce conseil, sans encourir leur male grace, pour les rares et modernes prétentions de gens dont il ne comptoit pas de demeurer le confrere. Mais ils s'alarmèrent. Les mezzo-termine, si favoris du Régent, furent cherchés pour accommoder tout le monde. Il offrit à l'abbé d'Estrées, à Cheverny et à Canillac des brevets antidatés, qui les feroient conseillers d'État avant l'abbé du Bois, movennant quoi ils le précéderoient sans que les conseillers d'État pussent s'en plaindre. Cela étoit formellement contraire au reglement du conseil de 1661, qu'on a toujours suivi depuis, qui fixe le nombre des conseillers d'État à trente, savoir : trois d'Église, trois d'épée, ct vingt-quatre de robe. Ce nombre alors se trouvoit rempli. Les conseillers d'État ne s'accommodoient point de cette supercherie, ils vouloient une préséance nette. Ces troisseigneurs du conseil des affaires étrangères trouvoient encore plus mauvais de ne précéder l'abbé du Bois que par un tour d'adresse. Neanmoins il leur en fallut à tous passer par la, et Canillac reçut le lods a, qu'il avoit mérite des la mort du Roi, de l'avoir emporté avec le duc de Noailles sur moi pour la robe, comme je l'ai raconté dans son temps, quand on fit les conseils.

Ce qu'il y eut d'admirable pendant le cours de cette belle negociation, qui dura plusieurs jours, fut que les gens de qualité, à qui la cabale de M. et de Mer du Maine avoit ou soin avec tant d'art, toujours entretenu, de faire

<sup>\$.</sup> Voyez tome VI, p. 3%, et tome X, p. 232.

prendre les ducs en grippe, se montrérent, en cette occasion, qui les touchoit si directement, les très-humbles serviteurs de la robe, tant ils montrèrent de sens, de jagement et de sentiment. La jalousie du grand nombre, cui ne pouvoit pas trouver place dans les conseils, se reput avec un plaisir malin de la mortification des trois du conseil des affaires étrangères, sans faire aucun retour sur eux-mêmes. Je ne dissimulerai pas que j'en pris un peu aussi de voir cette bombe tomber à plomb sur Canillac, per la raison que je viens d'en dire. Il en fut outré plus que pas un des deux autres, et au point que ce fut l'époque du refroidissement entre lui et l'abbe du Bois, qui bientôt apres vola assez de ses ailes pour se passer du conçours de Canillac, à qui la jalousie, jointe à ce premier refroidissement, en prit si forte qu'elle le conduisit à une brouillerie ouverte avec l'abbé du Bois. qui à la fin, comme on le verra en son temps, lui rompit le col et le fit chasser. C'est peut-être le seul bien qu'il ait fait en sa vie.

Le comte de la Marck fut nommé en ce temps-c. ambassadeur auprès du roi de Suede, et ce fut un tres-bon choix. C'est le même dont j'ai parle plus d'une fois, et qui bien longtemps après a été ambassadeur en Espagne, et y a été fait grand d'Espagne et chevalier de la Toisond'or. Il étoit chevalier du Saint-Esprit en 1724.

Je me souviens d'avoir oublié chose qui mérite qu'on s'en souvienne pour la singularité du fait, et que je vais rétablir de peur qu'elle ne m'echappe encore. Une apres-dinée, comme nous allions nous asseoir en place au conseil de régence, le marcchal de Vihars me tira à part, et me demanda si je savois qu'on alloit détruire Marly. Je lui dis que non, en effet je n'en avois pas oui parler, et j'ajoutai que je ne pouvois le croire. « Vous ne l'appronvez donc pas, » reprit le marcchal. Je l'assurai que j'en étois fort éloigné. Il me réitéra que la destruction etoit résolue, qu'il le savoit à n'en pouvoir douter et que, si je la voulois empêcher je n'avois pas un moment à perdre.

Je repondis qu'on se mettoit en place, que j'en parlerois incessamment à M. le due d'Orléans. « Incessamment, reprit vivenant le marechal, parlez-lui-en dans cet instant name, car l'ordre en est peut-être deja donné.»

tomme fout le conscil ctoit dejà assis en place, j'allai par derrière a M. le duc d'Orléans, à qui je dis à l'oreille ce que je venois d'apprendre sans nommer de qui; que je le suppliors, au cas que cela fût, de suspendre jusqu'à ce que je au casse parle, et que j'irois le trouver au Palais-Royal apres le conseil. Il balbutia un peu, comme fâché d'être decouvert, et convint pourtant de m'attendre. Je le dis en sortant au maréchal de Villars, et je m'en allai au Palais-Royal, où M. le duc d'Orleans ne disconvint point de la chose de lui dis que je ne lui demanderois point qui lui avoit donne un si pernicieux conseil. Il voulut me le prouver bon par l'épargne de l'entretien, le produit de tant de conduites d'eau, de matériaux et d'autres choses qui se vendroient, et le desagrement de la situation d'un heu où le Roi n'étoit pas en âge d'aller de plusieurs annees, et qui avoit tant d'autres belles maisons à enfretenir avec une si grande depense, dont aucune ne pouvoit être susceptible de destruction. Je lui répondis qu'on lui avoit présenté la des raisons de tuteur d'un particulier. dont la conduite ne pouvoit ressembler en rien à celle d'un toteur d'un roi de France; qu'il falloit avouer la necessité de la dépense de l'entretien de Marly, mais convenir en nième temps que sur celles du Roi c'étoit un point dans la carte, et s'ôter en même temps de la tête le profit des matériaux, qui se dissiperoit en dons et en pillage; mais que ce n'étoit pas ces petits objets qu'il devoit regarder, mais considerer combien de millions avoient eté jetés dans cet ancien cloaque pour en faire un palais de tees, unique en toute l'Europe en sa forme, unique encore par la benuté de ses fontaines, unique aussi par la reputation que celle du feu Roi lui avoit donnée; que c'étoit un des objets de la curiosité de tous les étrangers de toutes qualites qui venoient en France; que cette des-

truction retentiroit par toute l'Europe avec un blâme que ces basses raisons de petite épargne ne changeroient pas que toute la France seroit indignée de se voir enlever un ornement si distingué; qu'encore que lui ni moi pussions n'être pas délicats sur ce qui avoit été le goût et l'ouvrage favori du feu Roi, il devoit éviter de choquer sa mémoire. qui par un si long regne, tant de brillantes années, de si grands revers héroïquement soutenus, et l'inespérable fortune d'en être si heureusement sorti, avoit laissé le monde entier dans la vénération de sa personne; entin qu'il devoit compter que tous les mécontents, tous les neutres même, feroient groupe avec l'ancienne cour pour crier au meurtre; que le duc du Maine, Mes de Ventadour, le maréchal de Villeroy ne s'épargneroient pas de lui en faire un crime aupres du Roi, qu'ils sauroient entretenir pendant la régence, et bien d'autres avec eux lui inspirer de le relever contre lui quand elle seroit finie. Je vis cluirement qu'il n'avoit pas fait la plus légère reflesion à rien de tout cela. Il convint que j'avois raison, me promit qu'il ne seroit point touché à Marly, et qu'il continueroit à le faire entretenir, et me remercia de l'avoir préserve de cette faute. Quand je m'en fus bien assuré : « Avouez, lui dis-je, que le Roi en l'autre monde seroit bien étonné s'il pouvoit savoir que le duc de Noailles vous avoit fait ordonner la destruction de Marly, et que c'est moi qui vous en ai empêché. - Oh! pour celui-là, repondit-il viven.ent, il est vrai qu'il ne le pourroit pas croire. » En effet, Marly fut conservé et entretenu; et c'est le cardinal Fleury qui, par avarice de procureur de collège, l'a dépouillé de sa rivière, qui en étoit le plus superbe agrement.

Je me hatai de donner cette bonne nouvelle au maréchal de Villars. Le duc de Noailles, qui, outre l'epargne de l'entretien et les matériaux dont il seroit à peu pres demeuré le maître, étoit bien aise de faire cette niche à d'Antin, qui avoit osé défendre son conseil du dedans du royaume de ses diverses entreprises, fut outré de se voir arracher celle-ci. Pour n'en avoir pas le démenti complet, il obtint au moins, et bien secrètement de peur d'y échouer encore, que tous les meubles, linge, etc., seroient vendus. Il persuada au Régent, embarrassé avec lui de la rétractation de la destruction de Marly, que tout celaseroit gâté et perdu quand le Roi seroit en âge d'aller à Marly, qu'en le vendant on tireroit fort gros et un soulagement present; et que dans la suite le Roi le meubleroit à son gré. Il y avoit quelques beaux meubles, mais comme tous les logements et tous les lits des courtisans, officiers, grands et petits, garde-robes, etc., étoient meublés des meubles, draps, linges, etc., du Roi, c'étoit une immensité, dont la vente fut médiocre par la faveur et le pillage, et dont le remplacement a coûté depuis des millions. Je ne le sus qu'apres que la vente fut commencée, dont acheta qui voulut à très-bas prix; ainsi je ne pus empêcher cette tres-don mageable vilenie.

Parmi une telle prodigalite de graces, je crus en pouvoir demander une, qui durant le dernier regne avoit [été] si rare et si utile, et par conséquent si chère : ce fut les grandes entrees chez le Roi, et je les obuns aussitôt. Puisque l'occasion s'en offre, il est bon d'expliquer ce que sont les differentes sortes d'entrées, ce qu'elles étoient du temps du feu Roi, et ce qu'elles sont devenues depuis. Les plus précieuses sont les grandes, c'est-à-dire d'entrer de droit dans tous les lieux retires des appartements du Roi, et à toutes les houres où le grand chambellan et les premiers gentilshommes de la chambre entrent. J'en ai fait remarquer ailleurs l'importance sous un roi qui accordoit si malaisement des audiences, et qui étoient toujours remarquees, à qui, avec ces entrées, on parloit tête à lête. toutes les fois qu'on le vouloit, sans le lui demander, et sans que cela fût su de tout le monde; sans compter la familiarité que procuroit avec lui la liberté de le voir en ces heures particulières. Mais elles étoient réglées par l'usage, et elles ne permettoient point d'entrer à d'autres heures qu'en celles qui étoient destinées pour elles. Depuis que je suis arrivé à la cour jusqu'à la mort du Roi, je ne les

ai vues qu'à M. de Lauzun, à qui le Roi les rendit lorsqu'il amena la reine d'Angleterre et qu'il lui permit de revenir à la cour, et à M. de la Feuillade le père. Les maréchaux de Boufflers et de Villars les eurent longtemps après, par les occasions qui ont été ici marquées en leur temps. C'étoient les seuls qui les sussent par eux-mêmes. Les charges qui les donnent sont : grand chambellan, premier gentilhomme de la chambre, grand maître de la garde-robe, et le maître de la garde-robe en année; les enfants du Roi, légitimes et bâtards, et les maris et les fils de ses bâtardes. Pour Monsieur et M. le duc d'Orléans. ils ont eu de tout temps ces entrées, et comme les fils de France, de pouvoir entrer et voir le Roi à toute heure. mais ils n'en abusoient pas. Le duc du Maine et le comte de Toulouse avoient le même privilège, dont ils usoient saus cesse, mais c'étoit par les derrieres.

Les secondes entrées, qu'on appeloit simplement les entrées, étoient purement personnelles; nulle charge no les donnoit, sinon celle de maître de la garde-robe à celui des deux qui n'étoit point d'année. Le maréchal de Villeroy les avoit parce que son père avoit été gouverneur du Roi; Beringhen, premier écuyer; le duc de Béthune, par l'occasion que j'en ai rapportée ailleurs. De petites charges les donnoient aussi, qui, n'étant que pour des gens du commun, en faisoient prendre à de plus distingués pour profiter de ces entrees, et ces charges sont les quatre secrétaires du cabinet restées dans le commun. et les deux lecteurs du Roi. Dangeau et l'abbé son frere, avoient acheté, puis revendu quelque temps après une charge de lecteur et en avoient conservé les entrees. Celles-là étoient appelées au lever longtemps apres les grandes, quelque temps avant les autres, mais au coucher elles ne sortoient qu'avec les grandes, d'ailleurs fort inferieures aux grandes dans toute la journée, mais fort commodes aussi les soirs quand on vouloit parler au Roi. On a vu dans son lieu quel parti le duc de Béthune en tira, et que sans ce secours il n'auroit jamais été duc et

pair. Monsieur le Prince eut ces entrées-là au mariage de Monsieur le Duc avec Madame la Duchesse, fille du Roi.

Les dernières entrées sont celles qu'on appelle de la chambre: toutes les charges chez le Roi les donnent. La comte d'Auvergne les avoit ; je n'en ai point vu d'autres ; on ne s'avisoit guere de les desirer. Elles étoient appelées au lever un moment avant les courtisans distingués : d'ailleurs nul privilège que le botter du Roi. On appeloit umsi lorsqu'il changeoit d'habit en allant ou en revenant de la chasse ou de se promener; et à Marly tout ce qui étoit du voyage y entroit sans demander. Ailleurs, qui n'avoit point d'entrées en étoit exclus. Le premier gentilhomme de la chambre avoit droit, et en usoit toujours. d'y faire entrer quatre ou cinq personnes au plus à la fois. à qui il le disoit, ou qui le lui faisoient demander par l'huissier, pourvu que ce sût gens de qualité ou de quelque distinction. Eufin les entrées du cabinet étoit le droit d'y attendre le Roi, quand il y entroit après son lever, jusqu'à ce qu'il y cut donné l'ordre pour ce qu'il vouloit faire dans la journee, et de lui faire là sa cour, et quand il revenoit de dehors, ou il ne faisoit qu'y passer pour aller changer d'habit; hors cela ces entrées là n'y e itroient point. Les cardinaux et les princes du sang avoient les entrées de la chambre et celles du cabinet, et toutes les charges en chef. Je ne parle point des petites de service nécessaire qui avoient ces différentes entrées. dent le long et ennuyeux détail ne donneroit aucune connoissance de la cour. Outre ces entrées il y en avoit deux autres, aux juelles pas un de ceux qui par charge ou personnellement avoient celles dopt on vient de parler. n'étoit admis : c'etoient les enfrées de derrière, et les grandes entrées du cabinet. Je n'ai vu personne les avoir que le duc du Mainu et la conite de Toulouse, qui avoient aussi toutes les autres, et MM. de Montchevreuil

f. Ce verbe est bien au singulier.

et d'O, pour avoir été leurs gouverneurs, qui les avoient conservées; Mansart, et apres lui M. d'Antiu, par la charge des bătiments. Ces quatre-là entroient quand ils vouloient dans les cabinets du Roi par les derrières, les matins, les après-dinées quand le Roi ne travailloit pas, et c'étoit la plus grande familiarité de toutes et la plus continuelle, et dont ils usoient journellement; mais jamais en aucun lieu où le Roi habitat ils n'entroient que par les derrieres, et n'avoient aucune des autres entrées dont j'ai parlé auparavant, sinon que ceux qui avoient celles du cabinet les y trouvoient, parce qu'en entrant par derrière ils y pouvoient être en tout temps, sans pouvoir aussi sortir que par derriere. Avec ces entrées ils se passoient aisément de toutes les autres. Les grandes entrées du cabinet n'avoient d'usage que depuis que le Roi sortoit de souper jusqu'à ce qu'il sortit de son cabinet pour s'aller déshabiller et se concher. Ce particulier ne duroit pas une heure. Le Roi et les princesses étoient assis, elles toutes sur des tabourets, lui dans son fauteuil; Monsieur y en prenoit un familierement aussi, parce que c'étoit dans le dernier particulier. Madame la Dauphine de Baviere n'y a jamais eté admise, et on a vu en son lieu que Madame ne l'y a ete qu'à la mort, de Madame la Dauphine de Savoie. Il n'y avoit là que les fils de France debout, même Monseigneur et les batards et baturdes du Roi, et les enfants et gendres des bâtardes; MM. de Montchevreuil et d'O, et des moments quelques-uns des prenners valets de chambre, et rarement Fagon quelques instants. Chamarande avoit cette entrée comme ayant été premier valet de chambre du Roi, en survivance de son père, dont il avoit conservé toutes les entrées. Aussi, quoique lieutenant genéral fort distingué, et fort aimé et considéré dans le monde, qu'il y cut un temps infini que son père avoit vendu sa charge, dont lui n'avoit été que survivancier, et qu'il ett été premier maître d'hôtel de Madame la Dauphine de Baviere, il ne put jamais aller à Meudon, parce qu'en

ces voyages ceux qui en étoient avoient l'honneur de manger avec Monteigneur; mais quelquefois il étoit de ceux de Marly, parce que le Roi n'y mangeoit qu'avec les dames. Pour revenir au cabinet des soirs, les dames d'honneur des princesses qui étoient avec le Roi, ou la dame d'atour de celles qui en avoient, et les dames du palais de jour de Nadame la Dauphine de Savoie se tenoient dans le premier cabinet, où elles voyoient passer le Roi dans l'autre et repasser pour s'aller coucher. La porte d'un cabinet à l'autre demeuroit ouverte. et ces dames s'assequoient entre elles comme elles vouloient, sur des tabourets hors de l'enfilade. Il n'y avoit que les princes et les princesses qui avoient soupé avec le Roi, et leurs dames, qui entrassent par la chambre : tous les autres entroient par derrière ou par la porte de glaces de la galerie. A Fontainebleau seulement, où il n'y avoit qu'un grand cabinet, les dames des princesses étoient dans la même pièce qu'elles avec le Roi: celles qui étoient duchesses, et la maréchale d'Estrées depuis qu'elle fut grande d'Espagne, étoient assises en rang, joignant la dernière princesse. Toutes les autres, et la maréchale de Rochefort aussi, dame d'honneur de M= la duchesse d'Orléans, étoient debout, quelquefois assises à terre, dont elles avoient la liberté, et la maréchale comme elles, à qui on ne donnoit point là de carreau pour s'asseoir, comme les femmes des maréchaux de France non ducs en ont chez la Reine, où pourtant, je ne sais pourquoi, elles aiment mieux demeurer debout. Ce n'est qu'aux audiences et aux toilettes qu'elles en peuvent avoir, jamais à la chapelle; au diner et au souper, toujours debout, et y vont sans difficulté.

Je fus le premier qui obtint les grandes entrées. D'Antin, qui n'avoit plus d'usage des siennes, les demanda après comme en dédommagement, et les eut. Bientôt après, sur cet exemple et par même raison, elles furent accordées à d'O. On les donna aussi à M. la prince de Conti, seul prince du sang qui ne les eût pas, parce qu'il

étoit le seul prince du sang qui ne sortit point de M" de Montespan. Cheverny et Gamaches, qui les avoient chez le Dauphin père du Roi, dont ils étoient menins avant qu'il fût Dauphin, les eurent aussi; et peu à peu la prostitution s'y mit, comme on vient de la voir aux survivances et aux brevets de retenue. On verra dans la suite que l'abbé du Bois, devenu cardinal et premier ministre, profita de cet abus pour en faire rapporter les brevets à tous ceux qui en avoient. Il n'en excepta que le duc de Berwick pour les grandes, et Belle-Isle pour les premières. qui ne les avoient eues que bien depuis. Il s'étoit alors trop tyranniquement rendu le maître de M. le duc d'Orléans pour que je ne les perdisse pas avec tous les autres. De ce règne-ci les entrées par derrière ont disparu; et les soirées du Roi, qui se passent autrement que celles du feu Roi, n'ont plus donné lieu à ces grandes entrées du cabinet des soirs. Les autres ont subsisté dans leur forme ordinaire. Je parlerois ici de ces justaucorps à brevet, que peu à peu M. le duc d'Orléans donna à qui en voulut, sans s'arrêter au nombre, et les fit par là tomber tout à fait, si je ne les avois ici expliques ailleurs1.

## CHAPITRE XIV.

Maringe de Mortagne avec Mus de Guémené. — Mariage du duc d'Olonne avec la fille unique de Vertiliy. — Mariage de Seignelay avec Mus de Walsassine. — Princes du sang pressent vivement leur jugement, que les bâtards tâchent de différer; requête des pairs au Roi à fin de réduire les bâtards à leur rang de pairs et d'ancienneté entre eux — Grand prieur assiste en prince du sang aux cérémonies du jeud, et vendredi soints chez le Roi. — Plusieurs jeunes gens vont voir la guerre en Hongrie. — M. le prince de Conti, gouverneur de Poitou, entre au conseil de régence et en celui de la guerre. — Monsieur le Duc préteud que, lorsque le conseil de guerre ne se tient pas au Louvre, il se doit tenir chez lui, non chez le maréchal de Villars; il est condamné par le Régent. — Pel-

1. Voyez tome XII, p. 69 et 70.

letier Sousy entre au conseil de régence, et y prand la dernière place. - Nor de Muintenou malade fort & petit bruit. - Nort, fortung et caractère d'Albergotti, sa déponille. - Fin et effets de la chambre de justi e. - Triple adiance signée à la Haye, qui déplait fort a l'Empercur, at gui refuse d'y entrer. - Mouvements de Beretti pour empërher un trant entre l'Espagne et la Hollande, conversation importante chez Duywenworden, puit avec Stanhope, — Mesures da Beretti. contre l'union do la Bollande avec l'Empereur, et pour celle de la République avec l'Espagne - Motifs du truité de l'Angleterre avec la France, et du desir de l'Empereur de la paix du Nord. - Divisions on Angletorro, et biamo du trusté ovec la France, -- Mendes et mosures des ministres surdois et des incobites. - Méchanceté de Bentivo, ho h l'égard de la France et du Régent - Etranges pensees prises a Rome de la triple alkance. — Instruction et pouvoir d'Aldewand: retournant de Rome en Espagne. - Maneges d'Alberon: pour nuncer sa promotion, son pouvoir sans bornes; dépit et jalousie des Espagnols, - Misères de Giudice. - Vanteries d'Alberoni; il fait de granda changementa en Espagne. - Politique et mesures entre le duc de Parme et Alberoni. - Caractère de Landi, envoyé de Parme à Paris. - Vives mesures d'Alberoni pour détourner les Hollandois de traiter avec l'Empereur, et les amener à traiter avec to roi d'Espagno à Madrid, — Artificieuses impostures d'Alberoni sur la France. - Il se rend sen' maftre de toutes les affaires en Espagno. - Fortuna de Grimaldo. - Giudice s'en va caén à Rome, -Mossies d'Alberons aves flome. - Etranges impressions prises à Rome sur la triple alliance. - Conférence d'Aldovrandi avec le ducde Purme à Plaisance; hauteur, à son egard, de la reine d'Espagna. L'Ang cierre, alarmée des bruits d'un traité négocié par le Papa. entre l'Empereur et l'Espagne, fait la-dessus des propositions à Alboront, sa réponse à Stanhope, son dessein; son artifice auprès du rot d Espagne pour se rendre se il maltre de toute negociation. - Fort propos du roi d'Estagne à l'ambassadeur de Hollande sur les traités. avec lui et avec l'Empereur.

Mortagne, chevalier d'honnour de Madame, dont j'ai parle quelquefois, avoit une espece de maison de campagne dans le fond du faubourg Saint-Antoine, ou il demeuroit le plus qu'il pouvoit. M. de Guemené, qui n'aimoit pas à marier ses sieurs ni ses filles, et qui ne et corrigeoit point par l'exemple de ses sœurs, qui s'étoient enfin mariees sans lui, avoit une de ses filles dans un couvent tout voisin de la maison de Mortagne, lequel avoit fait connoissance avec elle, et pris grand'pitié de ses conuis et de la voir manquer de tout. Il y supples

par des présents, et l'amitié s'y mit de façon qu'ils eurent envie de s'épouser. Les Rohans jetèrent les hauts cris, car Mortagne, qui étoit un très-galant homme, et qui avoit servi avec distinction s'appeloit Collin, et n'étoit rien du tout du pays de Liege, comme on l'a dit ici en son lieu. Mortagne ne s'en offensa point, il leur fit dire que ce n'étoit que par compassion du misérable état de cette fille, qui manquoit de tout, qui se désespéroit d'ennui et de misère, et qui avoit trente-cinq ans, qu'il la vouloit épouser; qu'il leur donnoit un an pour la pourvoir; mais que s'ils ne la marioient dans l'année, il l'épouseroit aussitôt après. Ils ne la marierent point. Ils compterent empêcher que Mo tagne l'épousât, il se moqua d'eux. La fille fit des sommations respectueuses, et ils se marièrent publiquement dans toutes les regles. Ils ont très-bien vécuensemble, car il étoit fort honnête homme, et sa femme se crut en paradis. Il en vint une fille, que le fils ainé de Nontboissier, capitaine des mousquetaires noirs après Capillac, son cousin, a épousée.

Le duc d'Olonne épousa aussi la fille unique de Vertilly, maréchal de camp, qui avoit été major de la gendarmerie, fort honnète homme et officier de distinction, frere cadel d'Harlus, qui avoit été deux campagnes de auste brigadier de la brigade où étoit mon régiment, desquels j'ai parlé dans le temps. Cette fille étoit riche. C'étoient de bons gentilshommes de Champagne.

Seignelay, troisième file de M. de Seignelay, ministre et secrétaire d'État, mort dès 1690, quitta le petit collet et se maria à la fille de Walsassine, officier général de la maison d'Autriche dans les Pays-Bas. Il la perdit bientôt après n'en ayant qu'une fille, que Jonsac, fils aîné de celui dont [on] a vu le combat avec Villette, a épousée. Seignelay se remaria à une fille de Biron avant la fortune de ce dernier.

Tout s'aigrissoit de plus en plus entre les princes du sang et les bâtards. Les premiers vouloient un jugement, et en pressoient le Régent tous les jours; les bâtards no Saint-Sixon viil.

cherchoient qu'à gagner du temps. Les pairs, tous déplorames qu'ils fussert par leur conducte, s'étoient dejà engagés, comme on l'a vu, à se soutenir contre les entreprises sans nombre et sans exemple qu'ils en avoient essuyées sous le poids du dernier regne. Je vis le Régent fort peiné de l'empressement journalier des princes du sang, et en même temps fort embarrassé à s'en defendre. Nous ne crûmes donc pas devoir différer de présenter au Roi une requête précise, et sa copie au Régent, dont le tissu étoit mesuré en termes, mais très-fort sur la chose. dont voici les conclusions : « A ces causes, Sirc, plaise à Votre Majesté en révoquant et annulant l'édit du mois de juillet 1714, et la declaration du 5 mai 1694, en tout son contenu, ensemble l'édit du mois de mai en 1711, en ce qu'il attribue à MM, les duc du Maine et comte de Toulouse. et à leurs descendants mâles le droit de représenter les anciens pairs aux sacres des rois, à l'exclusion des autres pairs de France, et qui leur permet de prêter serment au Parlement à l'âge de vingt ans. » C'est-à-dire demander précisément qu'ils fussent réduits en tout et partout au rang des autres pairs de France, et parmi eux à celui de leur ancienneté d'érection et de leur première réception au Parlement. Après qu'elle eut été redigee, examinée et approavée, elle fut signee dans une assemblee générale que nous tinmes chez l'evêque-duc de Laon, en l'absence de Monsieur de Reims, qui la signa comme d'autres absents par procuration expresse. Sitôt qu'elle fut signée. Mes ie irs de Laon et de Châlons, avec six pairs laiques, al crent la presenter au Roi, aupres duquel le maréchal de Vaheroy les introduisit en arrivant; et la Roi prit civilement la requête des mains de Mons.eur de Laon, qui en deux mots lui dit de quoi il s'agissoit. Il ac répondit r en, comme il ne repindit jamais aux princes du sang ni aux bâta, de en recevant leurs requêtes. En même temps que ces huit pairs partirent pour se rendre aux Tuder es, l'evêque-duc de Langres et les ducs de la Force. de Noames et de Chaulues s'en allerent au Palais-Royal.

où M. le duc d'Orléans les attendoit, et les fit entrer, en arrivant, dans son cabinet, où il les recut avec ses grâces accoutumées et peu concluantes. Peu de faux frères osèrent se montrer tels en cette occasion. Le duc de Rohan, jamais d'accord avec personne ni avec lui-même, en fut un. Les ducs d'Estrées et Mazarin étoient des excréments de la nature humaine, à qui le reste des hommes ne daignoit parler. Estrées ne parut jamais parmi nous; Mazarin fut mis par les épaules, littéralement, dehors dans une de nos assemblées chez Monsieur de Laon, et depuis cette ignominie sans exemple qu'il mérita toute entière, il n'osa plus s'y présenter. D'Antin se trouvoit dans une situation unique, qui engagea à la consideration de ne lui en point parler. Le prince de Rohan devoit trop aux amours de Louis XIV, et avoit trop d'interêt au désordre, à l'usurpation, à l'interversion de tout ordre, de toute regle, de tout droit pour pouvoir demander à faire rendre justice et à faire compter raison et vertu. Le duc d'Aumont s'étoit si pleinement déshonoré par sa conduite dans l'affaire du bonnet, et si à decouvert dans la conference de Sceaux, comme on l'a vu dans son lieu, que presque aucun de nous ne lui parloit, et qu'il lui coûta peu de mettre, en ne signant point, la dernière évidence aux infamies qu'il avoit des lors découvertes.

Je ne sais dans quel esprit M. le duc d'Orléans permit une chose fort étrange qui dans les vives circonstances ou on en étoit sur les querelles de rang et les requêtes au Roi là-dessus, n'étoit bonne qu'à les echauffer de plus en plus, et à tenter les princes du sang de quelque parti violent. A la connoissance que j'avois de M. le duc d'Orléans, [de] son humble et respectueuse déférence pour l'audace et les vices effrénés du grand prieur, il ne put lui résister, et pour s'excuser à soi-même, il voulut peut-être se faire accroire que ce truit pourroit enrayer la presse extrême que les princes du sang lui faisoient de juger, dans la défiance que cela leur feroit naître qu'il ne leur

seroit pas favorable. Non content de laisser servir le grand prieur à la cone, il lui permit taestement ce que M. de Veudôme et lui m'avoient jamais ui eu ni osé demander du temps du feu Roi, qui fut d'être assis pendant le sermon de la cene avec les princes du sang, le dernier, en même rang et honneurs qu'eux. Sur les plaintes qui en furent portees au Régent, il montra le trouver manyais, et promit d'y donner ordre. Il pouvoit des lors l'empêcher, puisqu'il y étoit. Le lendemain, vendredi saint, le grand prieur parot à l'office du jour à la chapelle en même place et honneurs. M. le duc d'Orieann dit apres qu'il l'avoit oublie, mais it ce laissa pas d'ordonner au grand maître des cérémonies de l'écrire sur son registre. Il protesta sculement que cela n'arriveroit plus, et se moqua ainsi des princes du sang, sans nécessite aucune que de complaire a l'insolence d'un auducieux qui sentoit bien à qui il avoit affaire. Je ne voulus pas sculement prendre la peine de lui en parler : c'étoit l'affaire de princes du sang encore plus que la nôtre.

La paix profonde, qui avoit toutes sortes d'apparences de durer longtemps, donna lieu à plusieurs jeunes gena qui n'avoient encors pu voir de guerre, de demander la permission de l'aller chercher en Hongrie. La maison de Lorraine, si foncierement attachée à celle d'Autriche, en donna l'exemple par le prince de Pons et le chevalier de Lorraine, son frere, qui l'obtinrent, et partirent aussitôt. M. du Maine crut devoir scouter le desir du prince de Dombes, qui l'obtint de même. Alincourt, fort jeune, second fils du duc de Villeroy, y alla aussi, et quelques autres; mais ce zele des armes devint contagieux. On commença a se persuader qu'à ces âges là on ne pouvoit se dispenser de suivre cet exemple, ce qui obligea avec raison le Régent à defendre que personne lui demandat plus d'aller en Hongrie, et qu'il fit une défense génerale d y aller. M. le prince de Conti voulut faire comme les autres. Il se la ssa apaiser par de l'argent. Il acheta de la Vieuville le médiocre gouvernement de Poitou, que M. le

duc d'Orléans fit payer pour lui par le Roi, et mettre les appointements sur le pied des grands gouvernements. et en même temps il le fit entrer au conseil de régence. Quelques jours après, il y fit entrer aussi Pelletier de Sousy, qui n'y venoit que les jours de finance. Quoique très-ancien conseiller d'État, il prit la dernière place apres Messieurs de Troyes, Torcy et Effiat, qui ne l'etoient point, sans que les conseillers d'État en murmurassent. Ce haut et bas de leur part, je ne l'ai point compris, et sitôt après tant de bruit à l'occasion de l'entrée de l'abbé du Bois dans le conseil des affaires étrangères. M. le prince de Conti entra aussi au conseil de guerre, qui se tenoit chez le maréchal de Villiars. Monsieur le Duc, qui n'y fut point, le trouva mauvais, et prétendit que, lorsqu'il ne se tenoit point au Louvre, ce devoit être chez lui à l'hôtel de Condé. M. le duc d'Orléans se moqua de cette prétention, et, pour la rendre ridicule, il alla lui-même au conseil de guerre qui se tint chez le maréchal de Villars quelques jours après.

Me de Maintenon, oubliée et comme morte dans sa belle et opuiente retraite de Saint-Cyr, y fut considérablement malade, sans que cela fût presque su, ni que cela fit la moindre sensation sur ceux qui l'apprirent.

Albergotti fut trouvé presque mort le matin par ses valets entrant dans sa chambre, et ne vécut que peu d'heures apres. Il avoit des attaques d'épilepsie qu'il cachoit avec grand soin, où il s'en joignit d'apoplexie. Il étoit neveu de Magalotti, Florentin comme lui, qui avoit été capitaine des gardes du cardinal Mazarin, et qui mourut lieutenant general et gouverneur de Valenciennes, duquel j'ai parlé en son temps. Le maréchal de Luxembourg, ami intime de Magalotti, avoit fait d'Aibergotti comme de son fils, ce qui l'avoit mis dans les meilleures compagnies de la cour et de l'armee, et fort lié avec tout ce qui l'étoit avec M. de Luxembourg, par conséquent avec Monsieur le Duc et M. le prince de Conti, et avec toute la cabale de Meudon, car il savoit

s'échafauder et aller de l'un à l'autre. Pour le faire connottre en deux mots, c'etoit un homme digne d'être confident et instrument de Cutherine de Medicis. C'est montrer tout à la fois quel etoit son esprit et ses falents. quels aussi son cœur et son âme. Le marechal de Luxembourg et ses amis, et M. le prince de Conti s'en apercurent les premiers. Il les abandonna pour M. de Vendome lors de son éclat avec eux. Albergotti sentit de bonne heure qu'il pointoit à tout. Ses mœurs étoient parfailement homogenes aux siennes. Il se dévous à lui pour la guerre, et par lui à M. du Maine :, pour la cour. Ceux qu'il deserta le trouverent si dangereux qu'ils n'oscrent se brouiller ouvertement avec lui, mais ce fut tout Cetoit un grand homme sec, à mine sombre, distraite et dedaigneuse, fort silencieux, les oreilles fort ouvertes et les yeux aussi. Obscur dans ses débauches. très-avare et amassant beaucoup; excellent officier générai pour les vues et pour l'execution, mais fort dangereux pour un general d'armée et pour ceux qui servoient avec lui. Sa valeur étoit froide et des plus éprouvées, et reconnue, avec laquelle toutefois les affronts les plus publics et les mieux assenés ne lui coûtoient rien à rembourser et à laisser pleinement tomber en faveur de sa fortune. On a vu en son heu celui qu'il essuya de la Fauillade après le malheur de Turin, et on en pourroit citer d'autres aussi eclatants, sans qu'il en ail jamais fait semblant même avec eux, ni qu'il en soit un moment sorti de son air indifferent et de son silence, à propos duquel je dirai. comme une chose bien singuliere, que Nº d'Espinoy m'a conté que Madaine sa nicre le menant une fois de Paris à Lille, où cile alloit avec ses deux filles pour ses affaires, personne de ce qui etoit du voyage, ni elles-mêmes, lui dans leur catrosse, ne lui entendirent proferer un seul mot depuis Paris jusqu'à Lille. Il eut l'art de se mettre blen avec tous ceux de qui il pouvoit attendre, et sur un

<sup>4</sup> On ht ict une seconde fois les mots par ini, qui, la première fois, sont écrets en interligne.

pted fort agréable avec le Roi, et le plus honnêtement qu'il pouvoit avec le gros du monde, quoique il n'ignorât pas d'être hal, et qu'on se deficit beaucoup de lui. Il devint ainsi lieutenant général commandant des corps séparés, chevalier de l'ordre et gouverneur de Sarrelouis. Il avoit outre cela douze mille livres de pension. A cette conduite on peut juger qu'il ne s'étoit jamais donné la peine de s'approcher de M. le duc d'Orléans. Pendant le dernier Marly du Roi nous fûmes surpris. Mee de Saint-Simon et moi, de le voir entrer dans sa chambre. Jamais il ne nous avoit parlé. Il y revint trois ou quatre fois de suite avec un air aise. J'entendis bien, et elle aussi, à quoi nous devions cet honneur. Nous le reçumes honnétement, mais de façon qu'il sentit que nous ne serions pas ses dupes. Nous ne le revimes plus depuis. Il n'étoit point marié, et ne fut regretté de personne. Son neveu eut son régiment royal-italien, qui valoit beaucoup, et Madame fit donner le gouvernement de Sarrelouis au prince de Talmont.

Enfin, quelques jours avant la semaine sainte, le chancelier alla le matin à la chambre de justice la remercier et la finir. Elle avoit duré un an et quelques jours, et coûta onze cent mille francs. Lamoignon s'y deshonora pleinement, et Portail y acquit tout I honneur possible. Cette chambre fit beaucoup de mal et ne produisit aucun bien. Le mal fut les friponneries insignes, les recelés, les fuites, et le total discredit des gens d'affaires à quoi elle donna l.eu; le peu ou point de bien par la prodigante des remises qui furent faites sur les taxes, et les permicieux manèges pour les obtenir. Je ne puis m'empêcher de répéter que je voulois, comme on l'a vu en son lieu, qu'on fit en secret ces taxes par estime fort au-dessous de ce à quoi elles pouvoient monter; les signifier aux taxés en secret, les uns apres les autres; les leur faire payer à l'insu de tout le monde et à l'insu les uns des autres. mais en tenir des registres bien surs et bien exacts; leur faire croire que, par consideration pour eux, on ne

vouloit pas les peiner, encore moins les décrier, en leur faisant des taxes publiques; mais qu'il falloit aussi qu'en conservant leur honneur et leur crédit, le Roi fût aidé. Par cette voie, on le leur auroit laissé tout entier, punt leurs rapines, perçu pour le Roi tout ce qui auroit été payé, et ôté toute occasion de frais et de modération de taxes, et de dons sur leur produit, parce que les taxes même auroient été ignorées, par où il se seroit trouvé qu'en taxant, sans proportion, moins qu'on ne fit et sans frais, il en scroit entré infiniment plus dans les coffres du Roi qu'il n'y en entra par la chambre de justice. Je voulois en même temps que de ces taxes on payat de la main à la main tous les brevets de retonue existants, quels qu'ils fussent, avec bien ferme résolution de n'en accorder jamais; en payer tous les régiments et toutes les charges militaires, et les principales charges de la cour, même les charges de président à mortier, et d'avocats et procureur géneral du parlement de Paris, rendre toutes ces charges libres, n'en plus laisser vendre aucune, ni un seul régiment, et les réserver à toujours en la disposition gratuite du Roi, à mesure de leurs vacances. J'y comprenois aussi les gouverneurs généraux et particuliers, et leurs heutenances. Je parlois sans intérêt, je n'avois ni charge, ni regiment, ni gouvernement de province, ni brevet de retenue. Aussi M. le duc d'Orifans goûta-t-il beaucoup cette proposition: mais le duc de Noailles, se voyant à la tête des finances, en voulut tout le pouvoir et le profit, flatter la robe, et, par un mélange utile à sea affaires de terreur et de débonnaireté, devenir l'effroi, l'espérance ou l'amour de la gent financière qui a des branches fort étendues dans tous les trois états du royaume. Ainsi il lui fallut tout l'appareil d'une chambre de justice, apres quoi il ne fut plus question d'un emploi si utile. La facilité inconcevable du Régent avoit déjà donné les survivances et les brevets de retenue à pleines mains, sans choix ni distinction quelconque, et voulut continuer cette aveugle prodigalité, comptant ne donner [1717]

rien et a'attacher tout le monde. Il se trouva qu'il en donna tant que personne de cette multitude ne lui sut aucun gré d'avoir en ce que tant d'autres en obtenoient sans peine, et que, honteux lui-même de n'avoir rien laissé à disposer au Roi, il eut l'imprudence d'autoriser l'ingratitude, en disant qu'il seroit le premier à lui conseiller de ne laisser subsister aucune de ces grâces. On le craignit un temps; mais la rumeur devint si grande, par la multitude des intéressés, qu'on n'osa enfin y toucher.

Enfin, après bien des négociations et des délais, les états généraux se déterminérent à accèder au traité fait entre la France et l'Angletorre, et le firent signer pour eux à la Haye, le 4 janvier : c'est ce qu'on nomma la triple alliance défensive. Beretti pressoit toujours le pensionnaire Heinsius d'une ligue particuliere avec l'Espagne. Heinsius le remettoit jusqu'à ce qu'on vit finir de fuçon on d'autre la négociation avec la France, et Beretti atribuoit ces remises à la crainte de déplaire à l'Empercur. Cependant, de concert avec le pensionnaire, il s'adressa au président de semaine, qui lui promit de porter sa proposition à l'assemblée des états généraux, et lui fit espérer au'elle y seroit bien recue. Beretti comptoit mai à propos sur l'opposition de la France, quoique il fût certain que l'interêt et le dessein de cette couronne fut de faciliter l'alliance de l'Espagne avec les Provinces-Unics. et qu'il n'y cût de puissance en Europe que l'Empereur & qui elle pût déplaire. Il ne s'en cachoit pas, ni de son chagrin de la triple alliance. L'Angleterre et la Hollande le pressoient d'y entrer. Il rejeta la proposition des Hollandois avec tant de mépris, que Heinsius, si passionné autrichien toute sa vie, ne put s'empêcher d'en moutrer son dépit à Beretti. A Stanion, chargé des affaires d'Angleterre à Vienne, le prince Eugène répondit qu'il ne voyoit pas l'utilité dont il seroit à l'Empereur d'entrer dans un traité qui ne tendoit qu'à confirmer Philippe V sur le trône d'Espagne. La conséquence en étoit si visible

Ī

que Beretti changea d'avis, et se persuada enfin que la France destroit que le roi d'Espagne entrât au plus tôt en alitance avec l'Angleterre et la Hollande, non dans la vue des intérêts de l'Espagne, mais de ceux de M. le duc d'Or-leans.

Brretti, faute d'instruction de Madrid, n'avoit osé donner au président de semaine un mémoire, selon la coutume, et s'étort contenté de lui parler. Nonobstant ce defaut de forme, sa proposition avoit été envoyée aux provinces, et Beretti cherchoit à découvrir les sentiments des personnages principaux. Un jour qu'il alla voir le baron de Duywenworden, il y rencontrale comte de Sunderland, qui venoit d'Hanovre, ou le roi d'Angleterre étoit encore. Beretti n'esoit parler devant ce tiers. Duywenworden le tira bientôt de peine. It dit à Sunderland que le roi d'Espagne proposoit une ligue à sa république; qu'il ne doutoit pas que ce ne fut conjointement avec l'Angleterre, par la liaison qui devoit toujours unir ces deux puissances; et il déclara qu'à cette condition il y concourroit! de tout son pouvoir. Bereiti répondit que, si l'alliance étoit faite avec ces deux puissances, elle en scroit d'autant plus agreable au roi son mattre. On s'expliqua de part et d'autre sur l'objet qu'elle devoit avoir. Sunderland et Duywenworden dirent tous deux que le traite avec la France en devoit être le modèle, et la tranquilité de l'Europe le but. Ils ajonterent, sans que Beretti s y attendit, que la garantie s'etendroit seulement sur les l'tats que l'Empereur possédoit actuellement; que leurs ma'tres avoient pris une ferme résolution de ne pas souffe r que ce prince, déjà trop puissant, s'étendit davantage, qu'il seroit temps qu'il abandonnat ses chimeres, et qu'il lit a paix avec le roi d'Espagne; que le bruit couroit qu'elle se négociait par l'entremise du Pape. Là-dessus Sur derland décria fort la foiblesse de cette entremise. l'attacl ement des parents du Pape pour l'Empereur, et

t tan overereit est ici l'orth graphe de Salut-Simon. Voyer ci-dessus, p 2:0 ct note t.

soutint que, quand même le Pape auroit agi en médiateur équitable, l'Empereur seroit toujours maître de lui manquer de parole, et qu'il n'en scroit pas de même à l'égard de l'Angleterre et de la Hollande, dont la médiation seroit beaucoup plus sore et plus juste; que leur intention étoit de mettre l'Europe en repos; et que le roi d'Espagne en feroit l'épreuve, s'il vouloit se fier à ces deux puissances.

Stanliope, venant d'Hanovre à la Haye, précéda de peu de jours le passage du roi d'Angleterre; il tint à Beretti le même propos. Il s'étendit sur la nécessité de l'union de l'Espagne avec l'Angleterre, sur les malheurs de la dernière guerre qui avoit désolé l'Espagne, dans laquelle il s'étoit trouvé; sur l'ancienne muxime des Espagnols de paix avec l'Angleterre, sur les sentiments du roi d'Angleterre, qui répondoient à ceux du roi d'Espagne; entin jusqu'à trouver dans ces deux princes une conformité de caractere, et il parla comme Sunderland sur la prétendue negociation du Pape. Il promit que, si le roi d'Espagne avoit confiance en lui, il travailleroit de manière qu'il en seroit satisfait; que l'Angleterre forceroit l'Empereur à convenir de ce qui seroit juste, ensuite à tenir les conventions faites; que la succession de Parme et de Plaisance seroit assurce à la reine d'Espagne et à don Carlos à l'infini; que les droits du roi d'Espagne sur Sienne seroient maintenus; qu'elle empêcheroit la maison d'Autriche de s'emparer de la Toscane. Enfin Stanhope promit tout ce qui pouvoit plaire le plus . au roi ou à la reine d'Espagne, où Beretti embellit et augmenta la compte qu'il en rendit. Beretti soupçonna que les ambassadeurs de France, qui étoient à la Haye, n'cussent part à la façon dont Stanhope s'étoit expliqué sur la succession de Parme qui touchoit si personnellement et si sensiblement la reine d'Espagne, pour l'enguger, par cet interêt, à faire entrer le roi son mari dans la triple alliance, par conséquent à confirmer encore plus, en faveur des renonciations, les dispositions faites par le

traité d'Utrecht. Il crut voir, par des traits échappés dans la conversation à Stanhope, que l'union entre la France et l'Angleterre n'étoit pas aussi sincère ni aussi étroite de la part des Anglois que le monde se la figuroit. Il étoit confirmé dans cette pensée sur ce que Stanhope s'étoit particulierement attaché à lui montrer qu'il faisoit une extrême différence, pour la solidité des alliances. entre celle de la France et celle que l'Angleterre contracteroit avec l'Espagne; et que, pour lui faire sentir l'importance de cette confidence, il lui avoit demande un secret sans réserve à l'égard de tout François, Hollandois et Anglois, et il lui offrit d'entretenir avec lui une correspondance régulière apres son retour en Angleterre. d'où il le remit à lui repondre sur la permission qu'il demanda pour le roi d'Espagne de lever trois mille Irlandois.

Les savoit disposés à lui garantir les droits et les États généraux de presser l'Empereur d'entrer dans la ligue. Il les savoit disposés à lui garantir les droits et les États qu'il possédoit en Italie, ce qui étoit fort contraire aux intérêts du roi d'Espagne. Il aut qu'Amsterdam vouloit éloigner cette garantie; c'en étoit assez pour éloigner l'Empereur d'entrer dans le traité, et il étoit de l'interêt du roi d'Espagne de profiter de cette conjoncture pour presser la Republique de se déterminer sur la proposition qu'il lui avoit faite, qui d'ailleurs étoit mécontente de l'intidelité des imperiaux sur l'exécution du traite de la Barrière. Mais il lui fallut essuyer les longueurs ordinaires du gouvernement de ce pays.

L'Angleterre étoit toujours menacée de forts mouvements. Le nombre des jacobiles y étoit toujours grand, nonobstant l'abattement de ce parti; c'est ce qui pressa Georges de se rendre à Londres, sans s'arrêter en Ilollande et ce qui lui fit conclure son traité avec la France, bien persuade que sa tranquillite au dedans dépendoit de cette couronne, et de la retraite du Pretendant au delà des Alpes. Penterrieder avoit été dépêché de Vienne à Hanovre pour le traverser. Il n'en étoit plus temps à son arrivée. Il fallut se contenter de l'assurance positive qu'il ne contenoit aucun article contraire aux intérêts de la maison d'Autriche, et d'ecouter l'applaudissement que se donneit le roi d'Angleterre des avantages, tant personnels que nationaux, qu'il en tiroit. Penterrieder avoit ordre aussi de travailler à la paix du Nord. L'Empereur s'interessoit à sa conclusion pour tirer facilement des troupes qui étoient employées à cette guerre, pour en grossir les siennes en Hongrie, où il n'étoit plus question que d'ouverir la campagne de bonne heure.

La roi d'Angleterra protesta de son desir, en représentant les difficultés infinies qui naissoient des intérêts et des jalousies des confédérés, et sur ce qu'il ignoroit encore ce que les ministres de Suède lui preparoient en Angleterre. La division y étoit grande, non-seulement entre les deux partis toujours opposés, mais dans le dominant. mais entre les ministres, mais dans la famille royale. Le gros blâmoit le traite avec la France, qui désunissoit l'Angleterre, contre son véritable intérêt, d'avec l'Empereur. Il le trouvoit inutile, parce [que], ne leur pouvant être bon que par des conditions avantageuses pour le commerce, il n'v en étoit pas dit un mot. La considération du repos de leur royaume ne les touchoit point. Ha discient que l'Angleterre ne pouvoit demeurer unie qu'autant qu'on lui présenteroit un objet qui lui fit craindre la désunion; que le Prétendant étoit cet objet, qui, disparoissant, dissiperoit les craintes, dont la fig donneroit lieu aux passions particulières de faire plus de mal que les guerres du dehors. Ainsi ils trouvoient mauvais qu'il y eat une stipulation de secours de la France st l'Angleterre en avoit besoin, parce que, si c'étoit en troupes, la nation n'en vouloit point chez elle d'étrangeres; si en argent, leur royaume n'en manque pas, et il lui est honteux d'en recevoir d'un autre. C'est qu'encore que le parti dominant, qui étoit les whige, eût toujours

été déclaré pour la maison d'Autriche, il s'étoit laissé gagner par le roi Georges et par ses ministres allemands uniquement occupés de la grandeur de la maison d'Hanovre en Allemagne : changement d'autant plus étonoant que le ministere whig souhaitoit peu auparavant que le roi d'Espagne voulût revenir contre ses renonciations, et que l'esprit du parti fût encore le même. Ses adversaires, ravis de les voir divisés, demeuroient spectateurs tranquilles des scènes qui se préparoient à l'ouverture et pendant les séances du Parlement, et dressoient cependant leurs batteries pour déconcerter celles de la cour qui vouloit conserver ses troupes dans la paix la plus profonde. que les torys vouloient faire réformer comme contraires à la liberte de l'Angleterre et fort à charge par la dépense. Ces dispositions achevoient de persuader Georges de l'utilite de son traité avec la France, et de la nécessité de cultiver et de fortifier tant qu'il pourroit cette alliance. Stairs eut ordre de dire que son maître la regardoit comme un prélude à des affaires bien plus importantes et bien plus étendues. Stairs eut ordre aussi d'observer infiniment les demarches du baron de Gærtz, qui étoit alors à Paris, que le roi d'Angleterre regardoit comme un de ses plus grands ennemis, dont il commençoit & découvrir les intrigues et celles des autres ministres de Suède.

Gyllembourg, envoyé de Suède en Angleterre, qui voyoit de pres le mécontentement et les mouvements qui y étoient, persuade qu'il étoit de l'intérêt de son maître de profiter de ces divisions, suivit avec chalcur les projets qu'il avoit formés pour exciter des troubles en Angleterre, et procurer par là une diversion, la plus favorable que le roi de Suede pût esperer. Il négocioit donc en meme temps deux affaires, dont la première, qu'il ne cachoit point, pouvoit contribuer au succès de l'autre, qui devoit être secrete. La première étoit un traité qu'il vouloit faire avec des négociants anglois, pour leur faire porter des bles en Suede et y prendre du fer en échange.

Il communiquoit cette affaire à Gærtz, et tout ce qu'il faisoit aussi pour la seconde, qui étoient les mesures qu'il prenoit avec les jacobites; mais il craignoit, pour le secret d'une affaire si importante, la pénetration de la Holtande, où on savoit jusqu'aux moindres démarches des ministres étrangers. Il étoit averti par ses amis des mesures qu'il falloit prendre et du temps à transporter des troupes suédoises et de l'artillerie sur les côtes d'Écosse ou d'Angleterre. Ils demandoient dix vaisseaux de guerre pour escorter les bâtiments de transport. Il étoit impossible de tenter d'en acheter en Angleterre sans s'exposer à être découvert; et pour les bâtiments de transport, le danger n'en étoit pas moindre, si on en tiroit un trop grand nombre d'Angleterre en Hollande. L'expédient pour ces derniers fut d'avertir que le roi de Sucde feroit vendre dans un certain temps les prises faites par ses sujets dans la mer Baltique, d'engager sous ce prétexte plusieurs négociants de se rendre à Gottembourg, qui y feroient ces emplettes en même temps que leur échange de blé pour du fer. Quelques officiers de marine, qui entroient dans le projet, croyoient, par les raisons de leur metier, que le mois de Janvier seroit le plus favorable pour ce transport, et supputoient qu'un bâtiment de trois cents tonneaux pouvoit porter trois cents hommes, les chevaux à proportion; mais ils représentaient la necessité d'appeler en Suède quelques officiers anglois qui connussent les côles, pour conduire l'expédition. On étoit alors au mois de janvier. On a vu que le roi, étant à Hanovre, avoit ordonné à l'escadre angloise qui étoit à Copenhague d'y demeurer. L'amirauté d'Angleterre, piquée que cela eût été fait sans elle, avoit fait des représentations sur ce séjour, comme contraire au bien de la nation, et avoit en même temps fait disposer des lieux pour y faire hiverner vingt-cinq des plus grands navires d'Angleterre; par conséquent nulle apparence que de quelques mois cette couronne eût aucun navire en mer.

La difficulté de l'argent étoit la principale. Mais celui

qui dirigeoit le projet de la part des Anglois, étant revenu à Londres vers le 15 janvier, dit à Gyllembourg que, sur un ordre du comte de Marr, il avoit fait délivrer en France à la reine douairiere d'Angleterre vingt mille pièces pour les Suédois, qu'il avoit fait demander au même comte, et en quel endroit il feroit payer le reste de la somme; que les amis étoient fort inquiets du bruit qui couroit de la mésintelligence entre le baron Spaar et Gærtz, et qu'ils avoient appris avec plassir que Gyllembourg devoit passer en Hollande pour conferer avec Gœrts. Le sompte de ce qui avoit été pavé montoit lors à vingt-cing mille pièces. Gyllembourg en demanda dix mille avant son départ, et une lettre du frère du médecia du Czar, pour s'en serviren cas de besoin. On lui promit une bonne somme lorequ'il passeroit en Hollande; mais Gyllembourg et ceux de l'entreprise étoient également inquiets de l'ordre recu de remettre l'argent à la reine d'Angleterre en France, au lieu de le remettre à Gyllembourg, suivant le premier plan, et de tirer une quittance signée de lui. Ils craignoient surtout la France, et l'étroite intelligence qui étoit entre le roi d'Angleterre et le Régent, qui lai donneroit non-seulement tous les secours promis dans les cas stipules, mais tous les avis de tout ce qu'il pourroit decouvrir pour sa conservation sur le trône.

Bentivogio, toujours porté au pis sur le Régent, et à tout brouiller en France, prétendoit que la fin secrete du traite avec l'Angleterre étoit de former et fortifier en Allemagne le parti protestant contre le parti catholique, et qu'il ne s'agissoit pas seulement de détruire en Angleterre la religion catholique, qu'on devoit regarder desorniais comme bannie de ce royaume, mais d'enlever à la maison d'Autriche la couronne impériale, et de la mettre sur la tête d'un protestant. Il menaçoit déjà Rome de suivre le sort des catholiques de l'Empire, et de devenir la proie des protestants. Après avoir ainsi intimidé le Pape, il l'exhortoit à s'unir plus étroitement que jamais à l'Empireur dont l'intérêt devenoit celui de la religion, et,

pour avoir lui-même part à ce grand ouvrage, il entretenoit souvent le baron d'Hohendorff, fourbe plus habile que le nonce, et qui lui faisoit accroire que, touché de ses lumières, de son zèle et de ses projets, il envoyoit exactement à Vienne tous les papiers qu'il lui communiquoit. Cette ressource d'union à l'Empereur étoit encore la seule que Bentiveglio faisoit envisager à Rome pour soutenir en France l'autorité apostolique, et pour engager le Pape aux violences, dont par lui-même Sa Sainteté étoit éloignée. Il l'assuroit que les haisons seules qu'il pourroit prendre avec les princes catholiques, dans une conjoncture où tous les remèdes palhatifs qu'on n'avoit cessé d'employer malgré ses instances s'étoient tous tournés en poison contre la saine doctrine et l'autorité de la cour de Rome, ceux qui la gouvernoientª étoient persuadés que sa scule ressource pour sauver son pouvoir, et suivant son langage la religion en France, étoit une liaison parfaite entre le Pape et le roi d'Espagne, et le seul moyen d'y conserver la saine doctrine, et la loi de nature. Aubanton étoit exactement instruit de ces sentiments, sur le fidele et entier dévouement duquel le Pape comptoit entièrement. Ce jésuite et Alberoni étoient en même temps avertis par Rome que la triple alliance qui venoit d'être signée ne tendoit qu'au préjudice du roi d'Espagne, et à maintenir la couronne de France dans la ligne d'Orléans; et l'engagement réciproque de maintenir aussi la couronne d'Angleterre dans la ligne protestante étoit traité d'infâme : dont la conclusion étoit que le roi d'Espagne agiroit prudemment de prendre des liaisons avec les Allemands. Telles étoient les dispositions de Rome guand Aldovrandi en partit pour retourner en Espagne. Il out ordre de passer à Plaisance pour y faciliter le succès de sa négociation par les avis et le crédit du duc de Parme.

L'instruction d'Aldovrandi étoit fort singulière : il em-

Cette phrase incorrecte est conforme au texte du manuscrat.
 SAINT-SIMON XIII.

20

portoit des brefs qui accordoient au roi d'Espagne une imposition annuelle de deux cent mille écus sur les biens ecclesiastiques d'Espagne et des Indes, avec pouvoir d'augmentation suivant le besoin, à proportion de ce que ces mêmes biens payoient déjà pour le tribut appelé sussidio y excusado 1. Les ecclésiastiques d'Espagne s'y opposoient au point de tenir à Rome pour cela un chanoine de Tolede appelé Melchior Guttierez, qui presont fort au cardinal Acquaviva. Le grand objet du Pape étoit d'obtenir l'ouverture de la nonciature à Madrid, depuis si longtemps fermée, et de faire admettre Aldovrandi en qualité de nonce. Il lui enjoignit donc de garder précieusement les brefs d'imposition sur les biens ecclésiastiques, et de ne les delivrer qu'après son admission à l'audience en qualité de nonce, et lui permit en même temps de les délivrer avant de prendre le caractère de nonce, si on însistoit la-dessus. Acquaviva, qui le découvrit, en avertit le roi d'Espagne, et dans la connoissance qu'il avoit du peu de stabilité des résolutions du Pape, conseilla de commencer par se faire remettre ces brefs. La promotion d'Alberoni en étoit un autre article que les déflances mutuelles rendoient difficile. Le Pape, de peur qu'on ne se moquat de las apres la promotion faite, n'y vouloit procéder qu'apres l'accommodement conclu. Alberoni, qui avoit la même opinion du Pape, ne vouloit rien finir avant d'être fait cardinal. Pour sortir de cet embarras. Aldovrandi fut chargé de déclarer que, lorsque le Pape sauroit, par un courrier qu'il dépêcheroit en arrivant, que les ordres dont il étoit porteur étoient du goût du roi d'Espagne, il feroit aussitôt la promotion d'Alberoni. avait même d'en savoir davantage, ni l'effet de la parole que le roi d'Espagne auroit donnée. Aldovrandi, quelque bien qu'il fût avec Alberoni et Aubanton, y desira des précautions contre ses ennemis; Acquaviva, qui avoit le même intérêt, y manda d'être en garde contre tout

<sup>1.</sup> Vayez ci-dessus, p. 77 et note 1 et p. 213.

ce qui viendroit des François, sur le compte de ce nonce, qu'ils haïssoient comme trop attaché, à leur gré, au roi d'Espagne, à l'égard des événements qui pouvoient arriver en France, avec force broderies, pour appuyer cet avis.

Alberoni avoit déclaré que non-seulement le neveu du Pape, mais qui que ce fût qu'il voulût envoyer à Madrid. y pouvoit être sur d'une réception agréable, et du succes des ordres dont il seroit chargé, si sa promotion étoit faite: mais que, s'il arrivoit les mains vides, il n'auroit qu'à s'en relourner aussilôt, et qu'Aldovrandi même n'y seroit pas souffert, quand bien il se réduiroit à demeurer comme un simple particulier sans aucun caractere. Il disoit et il écrivoit qu'il n'y avoit pas moyen d'adoucir une reine irritée par tant de delais trompeurs, qu'il rappeloit tous; il insistoit, comme sur un mepris et un manque de parole insupportable, sur la promotion du seul Borromée, que la Pape vouloit faire, et qui étoit dévoué et dépendant de la maison d'Autriche; qu'il donneroit la moitié de son sang, et qu'il n'eût jamais éte parlé de sa promotion, tant il prevoyoit de malheurs de cette source; qu'Aubanton étoit exclu d'ouvrir la bouche sur quoi que ce fût qui regardat Rome; qu'il prévoyoit qu'il recevroit incessamment la même défense. Il se prévaloit sinsi de la timidité du Pape pour en arracher par effroi ce qu'il desiroit avec tant d'ardeur, et protestoit en même lemps de sa reconnoissance, de sa résignation parfaite aux volontés du Pape, en y mélant toujours la crainte des ressentiments d'une princesse vive, dont il tournoit toujours les éloges à faire valoir la confiance dont elle l'honoroit, et son crédit supérieur à toutes les attaques. Sa faveur, en effet, étoit au plus haut point, Il avoit dissipé, anéanti, absorbé tous les conseils ; lui seul donnoit tous les ordres, et c'étoit à lui seul que ceux qui servoient au dedans et au dehors les demandoient et les recevoient. La jalousie étoit extrême de la part des Espa-. gnois, qui grands et petits, se voyoient exclus de tout, at

voyoient tous les emplois entre les mains d'étrangers qui ne tenoient en rien à l'Espagne, et qui n'étoient attachés qu'a la reine et à Alberoni, pour leur fortune et leur conservation.

Gindice ne pouvoit se résoudre à quitter la partie, et quoique accablé des plus grands dégoûts, il ne pouvoit renoncer à l'esperance de se rétablir aupres du roi d'Espagne; il se vouloit persuader, et encore plus au Pape, qu'il sacrificit les peines de sa demeure à Madrid à Sa Sainteté et à sa religion, et lui mandoit sans ménagements de termes tout ce qu'il pouvoit de pis contre Atberoni, Aubanton et Aldovrandi qu'il lui reprochoit de croire plutôt que de consulter le clergé séculier et régulier d Espagne sur ce qu'il pensoit d'eux, lequel étoit pourtant le ventable appui de l'autorité pontificale dans la monarchie à la fin, ne pouvant plus tenir avec quelque honneur, il résolut de partir, et prit en partant des mesures pour se procurer la faveur du roi de Sicile, et une conférence avec lui en passant.

Alberoni se moquoit de lui publiquement. Il vantoit la forme nouvelle du gouvernement, et les merveilles qu'il avoit déjà opérées dans les finances et dans la marine. Campo Florido, que si longtemps après nous avons vu ici ambassadeur d'Espagne et chevalier du Saint-Esprit, fut fait président des finances; don André de Paëz, président du conseil des Indes, qui fut fort diminué, et dont encore tous les créoles furent chasses. Le comte de Frigilliana, grand d'Espagne, père d'Aguilar, desquels j'al parlé plus d'une fois, fut démis de la présidence du conseil d'État, mais on en laissa les appointements à sa vieillesse. Le conseil des Indes, sans la signature duquel celle du roi ne servoit à rien aux Indes, recut défense de plus rien signer, et celle du roi seul y fut substituée. Le conseil de guerre, dont la présidence fut laissée au marquis de Bedmar, grand d'Espagne et chevalier du Saint-Esprit, de qui j'ai aussi parle, sans autorité, et le conseil reduit à quatre membres de robe qui ne s'y pouvoient

mêler que des choses judiciaires. S'il s'agissoit de faire le procès à des officiers généraux, ils furent réservés au roi d'Espagne ou aux officiers généraux qu'il y commettroit. Les appointements des grands emplois furent fort réduits. Par exemple, coux du président du conseil de Castil e ou du gouverneur, qui étoient de vingt-deux mille ecus, furent fixés à quinze mille. Les secretaires du despucho furent réduits de dix-huit mille à douze mille écus, et eux exclus de toutes places de conseillers dans les conseils: le nombre des commis fort réduit, et eux uniquement fixes A leur emploi dans leur bureau. Il joignit en une les deux places de secrétaires de la police et des finances, fit d'autres changements dans les subalternes, et abolit l'abus introduit par le conseil de Castille dans les provinces et dans les villes qui lui payoient quatre pour cent de toutes les sommes qu'elles étoient obligées d'emprunter. jusqu'au remboursement de ces sommes.

Alberoni faisoit beaucoup valoir la sagesse et l'utilité de tout ce qu'il faisoit dans l'administration du gouvernement. Il n'en laissoit rien ignorer au duc de Parme, meme fort peu des affaires. Quoique il se sentit plus en riat de protéger son ancien maître qu'en besoin d'en être protégé, son nom et cette liaison ne lui étoient pas mutiles aupres de la reine d'Espagne. Pour les affaires de Rome, il ne lui en cachoit aucune. Les deux points que cette cour desiroit le plus d'obtenir de l'Espagne étoient que l'escadre promise contre les Turcs se rendit dans le 15 avril, au plus tard, dans les mers de Corfou, et qu'Aldovrandi, en arrivant en Espagne, y rouvrit la nonciature avec toutes les prérogatives de ses prédecesseurs. Le duc de Parme, intéressé particulièrement à lui plaire, pressoit Alberoni de tout faciliter sur ces deux articles, et pour lui marquer l'intérêt qu'il prenoit en lui, il lui donnoit en ami des conseils pour éviter de nouvelles plaintes du Régent, Sa. pensee étoit qu'il y avoit des gens aupres de ce prince qui. pour leur intérêt particulier, cherchoient à le brouiller avec l'Espagne. Enfin, pour aider de tout son pouvoir

Alberoni à Paris, il en rappela son envoyé Pichotti, qui s'étoit déchaîné contre ce premier ministre, et y envoya l'abbé Landi, qui étoit si bien dans son esprit qu'il auroit été précepteur du prince des Asturies sans les réflexions personnelles que la reine fit sur ce choix.

Lands étoit doux et inssnuant. Il avoit de l'esprit et des lettres. Il étoit mesuré et de bonne compagnie, mais il avoit été bibliothécaire du cardinal Imperiali, qui étoit une école à devenir aussi passionne autrichieu que mauvais françois. Alberoni, encore alors ministre public du duc de Parme à Madrid, quoique premier ministre d'Espagne, étoit le confident secret de la reine à l'égard. de sa maison, comme sur le gouvernement de l'État, et des chagrins réciproques. Elle et la duchesse sa mère éloient aisces à s'offenser, et le duc de Parme, plus liant et plus doux, étoit souvent embarrassé: entre l'une et l'autre, pour des bagatelles domestiques, dont Alberoni l'aidoit à se tirer. Tous deux avoient intérêt à vivre ensemble dans une étroite amitié, et Alberoni avoit soin de lus rendre compte des affaires dont il étoit occupé, et souvent encore des projets qu'il formoit.

Un de ceux qu'il avoit le plus à cœur étoit d'empêcher les Hollandois de faire avec l'Empereur une alliance défensive, et de les amener à en conclure une avec le roi d'Espagne, que, pour sa vanité, il vouloit traiter lui-même à Madr.d. Il se réjouissoit d'espèrer que la triple alliance brouilleroit l'Europe, principalement ai elle étoit suivis d'une ligue avec l'Empereur. Il ordonnoit à Beretti de déclarer nettement que l'Espagne prendroit ses mesures, si les Provinces-Unies traitoient effectivement avec l'Empereur. Quelque médiocre cas qu'il fit de Riperda, il le menageoit par l'intérêt commun d'attirer la négociation à Madrid, lequel de son côté exagéroit les plaintes de l'Espagne, comme si elle eût cru le traité avec l'Empereur entame, et il se repandit avec ses maîtres en reproches,

<sup>1.</sup> Spint Simon, sons doute par errour, a scrit embraced,

en avis et en menaces sur leur conduite avec l'Espagne, qui, comptant sur leur amitié, n'avoit pris des mesures avec aucune puissance, et avoit envoyé quatre vaissaux a la mer du Sud pour en chasser les François. Beretti eut ordre en même temps de protester contre l'alliance que les étais généraux feroient avec l'Empereur, et de prendre d'eux son audience de congé dans le moment que la migociation scroit commencée. Alberoni y môloit ses plaintes particulieres; il disoit que le roi d'Espagne auroit raison de lui reprocher la partialité qu'il avoit toujours témoignes pour la Hollande, et les conseils qu'il lui avoit toujours donnés de préférer son alliance à toute autre. Il ajoutoit que leur conduite alloit confirmer des bruits fácheux répandus contre les principaux da gouvernement, accusés de s'être laissé gagner par trois millions distribués entre eux par la France, pour traiter avec elle, comme elle avoit fait pour acheter la paix d'Utrecht. Il demandoit pourquoi des ministres infideles n'etoient pas punis, et c'etoit pour éviter un tel inconvénient que le roi d'Espagne vouloit traiter à Madrid, comme quelques particuliers d'Hollande, dans la vue de se procurer les mémes avantages, vouloient traiter à la Haye; que toute idée de négociation s'évanouiroit si la Republique traitoit avec l'Empereur.

Beretti eut ordre de s'expliquer dans les termes les plus forts, et de bien faire entendre que le silence que le roi d'Espagne avoit gardé sur la triple alhance, c'étoit qu'il n'avoit aucun sujet de s'opposer à des traites entre des puissances amies; mais que de leur en voir faire un avec le seul ennemi qu'il cût, ce traite ne pouvoit avoir d'objet que le préjudice et le dommage de la couronne d'Espagne. Il étoit pourtant vrai que cette pretendue tranquillité d'Alberoni sur la triple alhance n'étoit que feinte. Il disoit que les vues et les agitations du Régent étoient trop publiques pour être ignorées; qu'en son particulier, il n'avoit qu'à se louer des nouveles assurances de l'amitie et de la contiance la plus intime, que le Regent lui avoit données par le marquis d'Espagne, que le P. du Trevoux,

avec les plus fortes protestations de la parfaite opinion de sa probité; mais qu'elles ne le rassuroient pas contre les brouillons dont il étoit environné, quelque attention qu'il voulût prendre pour le rendre content de sa conduite. Telles étoient les impostures et les artificieuses vanteries d'Alberoni.

Toujours inquiet de tous les avis qui pouvoient venir au roi d'Espagne, il fit donner un ordre positif à tous les ministres au dehors de ne plus écrire par la voie du conseil d'Etat, mais d'adresser à Grimaldo toutes les dépêches. Encore les voulut-il sèches, et que le véritable con.pte des affaires lui fût adressé par des lettres particulieres à lui-même. Grimaldo avait été présenté au duc de Berwick, en Espagne, pour être son secrétaire espagnol. Il ne le prit pas, parce que lui-même ne savoit pas un mot d'espagnol alors. Orry, qui savoit la langue, le prit, et s'en accommoda fort, par conséquent la princesse des Ursins. Ce fut où Alberoni le connut du temps qu'il étoit en Espagne valet du duc de Vendôme, et après qu'il l'eut perdu, résident, puis envoyé de Parme. Mes des Ursina chassée, Grimaldo demeura obscur dans les bureaux, d'où il fut tiré par Alberoni, à mesure qu'il crût en puissance. Il en fit son principal secrétaire confident pour les affaires. Ce fut lui avec qui je traitai en Espagne, et que j'y trouvai le seul ministre avec qui le Roi dépêchoit. Il n'avoit point pris de corruption de ses deux maîtres. Si je parviens jusqu'au temps d'écrire mon ambassade. j'aurai beaucoup d'occasion de parler de lui.

Enfin le cardinal del Gudice, ne pouvant plus tenir en Espagne, en partit le 33 janvier sans avoir pu obtenir la permission de prendre congé du roi ni de la reine. Il alla par la Catalogne s'embarquer à Marseille, pour se rendre à Rome par la Toscane.

Le delat opinitare de la promotion d'Alberoni excita les plantes les plus amères du roi et de la reine d'Espagne, et les avis les plus fâcheux à Aldovrandi, en chemin vers l'Espagne. Les agents qu'il y avoit laissés désesperoient qu'on l'y laissat rentrer, et du départ de l'escadre. Le premier ministre vouloit intimider le Pape, comme le plus sur moyen d'accélèrer sa promotion, mais il n'avoit garde de se brouilier avec celui dont il attendoit uniquement teute sa solide grandeur, qu'il ne se pouvoit procurer par aucun autre. Il sentoit aussi que le rol d'Espagne avoit besoin de ménager les favorables dispositions du Pape pour luf, qui disoit souvent à Acquaviva qu'il le regardoit comme l'unique soutien de la religion prête à périr en France, uniquement pour l'intérêt particulier du Régent, contradictoire à celui du roi d'Espagne, tant il étoit bien informé par Bentivoglio et ses croupiers.

Acquaviva na cessoit donc d'exhorter le roi d'Espagno de former une liaison étroite avec le Pape pour le bien de la religion. Il disoit que les François n'avoient pas souffert moins impattemment que les Allemands le long Séjour d'Aldovrandi à Rome, dans le desir, pour l'intérêt personnel du Régent, que la discorde ent duré entre les cours de Rome et de Madrid; qu'on voyoit enfin à découvert que la triple alliance étoit moins contraire à l'Empereur qu'au roi d'Espagne; que le Pape en avoit fait porter ses plaintes au Régent, et chargé son nonce d'engager les cardinaux de Rohan et Bissy et les évêques qui avoient le plus de crédit d'appuyer ses remontrances, même les admenitions que Sa Sainteté étoit obligée de lui faire. Elle ne se contenta point de ce que le cardinal de la Trémoille lui put dire sur la triple alliance. Elle vouloit rassembler plusieurs sujeta de plaintes. L'abandon du Prétendant en eut été un en forme si elle n'eût pas compris tous les princes catholiques de l'Europe. Le Pape se réduisit à la compassion. et à faire assurer la reine sa mère qu'il ne l'abandonneroit point, que ses États lui seroient ouverts, et qu'il souhaitoit de l'y pouvoir recevoir et traiter d'une manière qui répondit à son rang et à sa condition. Rome étoit généralement persuadée que la triple alliance avoit pour premier objet de priver le roi d'Espagne de ses droits; on y disoft tout haut que trois rois y étoient sacrifies pour

deux injustes successions, l'une contre la loi divine, l'autre contre la loi de nature. Le Pape en étoit persundé, il deploroit l'état de la religion en France, car la religion à Rome, l'infaillibilite du Pape et toutes les prétentions de cette même cour n'y sont qu'une seule et même chose. Le l'ape disort souvent à Acquaviva qu'il ne voyoit d'appui pour elle que le roi d'Espagne, et qu'il espéroit aussi que ce seroit par la même main que Dieu la retabliroit en France dans sa pureté avec les droits de la nature. Aldovrandi avait ordre de s'expliquer plus clairement sur cette matiere importante lorsqu'il seroit arrive a la cour d'Espagne. Il avoit reçu les instructions et les pouvoirs nécessaires pour terminer les differends des deux cours à leur satisfaction commune. Le Pape, desireux de lier une etroite union avec le roi d'Espagne, et persuade que le grand point des différends etoit les biens patrimoniaux mis sous le nom d'ecclésiastiques pour les affranchir de tout par l'immunité ecclésiastique et les contributions du clergé des Indes, avoit laissé pouvoir à Aldovrandi d'étendre les facultes qu'il lui avoit données, et de se relacher autant qu'il le verroit nécessaire pour la satisfaction de la cour d'Espagne, et de se bien concerter avec le due de Parme, en passant à Plaisance pour assurer le succès de sa commission.

Co nonce exposa donc ses instructions au duc de Parme; ils convinrent que, puisque le Papa ne vouloit point accorder l'imposition perpetuelle sur le clergé, le roi d'Espagne devoit se contenter d'une imposition à temps, fondu sur l'exemple des premieres de cette sorte, qui peu à peu s'etoient augmentées, et étoient enfin devenues perpétuelles, comme ces nouvelles-ci seroient conduites par même voie à même fin; surtout d'éviter que cette affaire fût remise à une junte, toujours plus occupée de durer et de former des difficultés que de les aplanir, et de se tirer de l'exemple des congrégations par dire que le Pape n'en avoit fait une là-dessus que pour s'autoriser contre l'opinion de plusieurs qui ne vouloient point d'ac-

commodement. A l'égard du principal moyen, qui étoit de choses secrètes que le nonce se réservoit à lui-même, et qui très-vraisemblablement regardoient la succession possible de France, il est incertain si Aldovrandi les confia au duc de Parme, mais on sut certainement que ce prince n'oublia rien pour convaincre Alberoni de la nécessité de répondre aux bonnes dispositions du Pape, de former avec lui des liaisons stables et perpétuelles, et qu'en général il y avoit lieu d'espérer encore plus pour l'avenir.

Le personnel d'Alberoni ne fut pas oublié dans ces conférences. Aldovrandi proposa au duc de Parme de commettre quelque personne d'autorité à Rome pour y solliciter la promotion d'Alberoni, qui ne dépendoit, suivant les assurances du nonce, que du succes de l'accommodement; et s'il pouvoit en arrivant à Madrid promettre positivement au Pape la conclusion des differends entre les deux cours, la promotion se feroit à l'arrivée du courrier qu'il dépêcheroit à Rome. Ensuite le duc de Parme pensa à soi; il étoit fort inquiel d'une prétendue négociation qu'on disoit que le Pape conduisoit entre l'Espagne et l'Empereur. Un petit prince tel que lui avoit fort à se ménager pour ne pas irriter une puissance telle que celle de l'Empereur, et ne pas perdre sa considération en Italie en perdant son crédit en Espagne. Il avoit recours aux conseils d'Alberoni pour se conduire dans une conjoncture si délicate. Il comptoit également sur son appui et sur celui de la reine d'Espagne, dont il craignit les bizarreries et la facilité à se facher, qu'elle faisoit souvent sentir au duc et même à la duchesse de Parme qui de son côté n'étoit pas moins impérieuse que la reine sa fille. Son prodigieux mariage, qui lui avoit fait oublier sa double bâtardise du pape Innocent III's et de l'empereur

<sup>1.</sup> Le manuscrit porte Innocent III; mais c'est une errour évidente pour Paul III En effet, Pierre Louis Farnese, premier duc de Parme et de Piaisance, était fils naturel du pape Paul III Octave Farnese, fils et héritler de Pierre-Louis, épousa Marguerite, fils naturelle de Charles-Quint, Ainel s'explique la double bâtardise dont parle Saint-Simon.

Charles V, lui fit trouver fort étrange que le duc de Parme eût osé sans sa participation écouter des propositions de mariage pour le prince Ant., son frère, avec une fille du prince de Lichstenstein et deux millions de florins de dot. Le duc de Parme eut beaucoup de peine à l'apaiser, et n'osa achever ce mariage.

Les ministres d'Angleterre étoient alarmés aussi de ces bruits d'un traité ménagé par le Pape entre l'Empereur et le roi d'Espagne. Le roi d'Angleterre vouloit conserver son crédit en Espagne, pour s'autoriser en Angleterre. Stanhope écrivit confidemment à Alberoni que les anibassadeurs de France lui avoient parlé à la Haya des bruits de ce traité; il lui mandoit que, si le roi d'Espagne desiroit effectivement de faire la paix avec l'Empereur, l'Augleterre et la Hollande lui offriroient non-sealement leur médiation, mais encore leur garantie du traité, engagement que la foiblesse, le caractère et l'éloignement du Pape ne lui pouvoient laisser prendre, et que les deux nations exécuteroient aisément. Il offroit encora les mesures nécessaires pour empêcher l'Empereur de s'emparer des États du grand duc. Alberoni répondit que le roi d'Espagne étoit tres-sensible à ces propositions, qu'il ne croyoit pas que le Pape eût entanié rien à Viennes que Sa Majesté Catholique ne s'éloigneroit jamais de contribuer à mettre l'égailibre dans l'Europe, et qu'en toutes occasions elle donneroit des marques de sa moderation.

Alberoni vouloit voir de quelle manière Stanhope s'expliqueroit sur cette réponse générale. Beretti avoit déjà donné le même avis du prétendu traité par le Pape, mais sans parler des ambassadeurs de France, circonstance essentielle en toute affaire où l'Espagne prenoit quelque intérêt. Alberoni disort que le principal embarras pour le ror d'Espagne étoit à l'egard des futurs contingents, véritable centre où tendoient toutes les lignes qu'on tiroit de tous les côtés, qu'il ne se mettoit point en peine des alrances, parce que Riperda l'assuroit que les Hollandois

n'en feroient point avec l'Empereur; que le roi d'Espagne savoit que les Anglois vouloient s'allier avec lui, et que. comme il savoit aussi qu'il n'y avoit rien de la prétendus négociation du Pape à Vienne, il vouloit mûrement examiner les conditions et les engagements à prendre et à demander dans les traités à conclure avec l'Angleterre et la Hollande. Beretti étoit lors celui de tous ceux que l'Espagne employoit au dehors qui avoit le plus la confiance d'Alberoni; il en eut ordre de dresser un projet le plus convenable qu'il jugeroit pour servir de règle à la négociation que l'Espagne vouloit faire avec la Hellande et l'Angleterre. Alberoni y vouloit un grand secret et la diriger lui-même. Il avoit persuadé à Leurs Majestés Catholiques que cette négociation avant une liaison nécessaire avec les événements qui pouvoient arriver en France, il n'y avoit que lui seul qui dût en avoir la confiance; qu'il falloit se défier de tout Espagnol, qui tous auroient des motifs particuliers de se conduire contre les intentions et l'intérêt du roi d'Espagne.

Ce prince, ennuyé de la lenteur des ctats généraux à se déterminer sur l'alliance qu'il leur avoit fait proposer et des bruits qui couroient de leur dessein de traiter avec l'Empereur, dit à leur ambassadeur, qui le suivoit à sa promenade dans les jardins du Retiro, qu'il ne pouvoit comprendre l'empressement que ses maîtres témoignoient de s'allier avec le seul conemi qu'il cût, sans se souvenir de toutes les démarches qu'il avoit faites pour les convaincre de son amitié, jusqu'à se porter aveuglément à tout ce qu'ils avoient voulu, et comme les expressions latines lui étoient familieres, il ajouta celle-ci : Puti nita fit landem furor. Riperda venost alors de recevoir des ordres de sa république, qui protestoit de son intention d'entretenir une vraie bonne intelligence avec le roi d'Espagne, et de lui donner en toutes occasions des témoignages de leur respect. Il s'en servit dans sa réponse, qui spaisa le roi d'Espagne.

## CHAPTERS XV.

Le roi d'à igleterre : L'anires; intérieur de son ministère; sen mesures; Gyllembourg, curoyé de Suède, arrêté; son projet déecurert - Mouvement cause par cetto action parmi les ministres étrangers et dans le public; mesures du roi d'Angletorre et de ses manistres. - L'hapagne, le tous busards, conserve des ménagements pour le Pret a ... nt., Castel Blanco .- Le rol de Preuse se les aux nunemis du rai d'Augleterra - Les Anglois na venient point sa mêter des uffuires de jeur toi en Allemagne. - Gorta procté à Arnheim, et la frère de Cyllembourg à la Hays, pur le crédit du pension tatre, sentiment general das Hollandois sur cetta affaire; four a tuation. - Entrevue du Pretendant, passant à Turin, avec la ros de bieile, qui s'en aveuse au rol d'Angieterre; cause de ce menagement. - Réponse ferme de Gærtz, interrogé en Hollande. -L'Ang eterro et la fiolismos communiquent la triple a liance au rold'Espagne, noupcons, politique et fainte indifférence de ce monarque - Magyanse sante du roi d'Espagna - Burlet, premier médeein do ro, d'Aspagne, chassé - Cruntes de la ceine d'Espagne et d'Albero u., sea mánis artifices pour hâter sa promotion. -- Clamoura de Gudice cortre Alderrandi, Alberoni et Aubanton. - Augemeen du Pana, entralué entin; al deciare Borroméo cardinal seul, et anno menagement pour Alberone, mesures at conseils d'Acquavita et d'Alex, Albane à Alberoni - Nouveaux artifices d'Alberoni pour hater sa promotion, ignorant encore resie de Borromée. - Alberoni fait trava, ler à Pampelupa et à la marine, fait considérer l'Espagner se vivite et se fait louer de tout, truite froidement la roi de Sicile; vo it traiter à Madrid avec les Hollandois. - Journées uniformes et el store du roi et de la reme d'Espagne - Alberoni sout avoir des troupes étrangères : hait Monteleon. - Singulière et confidente conversui en de Stankops avec Monteleon, Dettes et embarras do l'Angleterre; mesuren contre la Saède, - Conduita d'Alberoni à l'igard de la lie unite - Le pensionnaire fait à Beretii une ouverture de paix entre : Empereur et le roi d'Espagne. - L'Angleterro er tame une négor ation à bienne pour la paix entre l'Empereur et le rol a Espacia, lettre de Staitone à Beretti, et de celui-ei à Alberoni: son embar, as; ordres qu'il en reçoit, et raisonnement, - Vues et mesures de con merce interieur et de politique au dehors d'Alheroni. - Angonses du roi de Sicile, éconduit par l'Espagne, - Venine veut se raccommoder avec la roi d'Espagne,

Le roi d'Angleterre, en arrivant à Londres, avoit donné ses premiers soms à reunir ses principaux ministres, qui

ne songeoient que [à] s'entre-détruire. Towsend avoit promis d'accepter la vice-royauté d'Irlande, et d'y demeurer trois ans si le roi ne le rappeloit auparavant; Methwenavoit été fait second secrétaire d'État. Le département du Sud lui avoit été donné, quoique ce fût celui du premier, pour laisser le Nord à Stanhope et le soin des affaires d'Allemagne, qui touchoient le roi d'Angleterre bien plus que toutes les autres par rapports à ses Étals patrimoniaux. Le Parlement avoit été prorogé jusqu'au 20 fevrier. vieux style, pour avoir le temps de disposer la nation à la conservation des troupes, dont on ne seroit pas venu à bout si les ministres qui venoient de découvrir le projet des ministres de Suède n'eussent fait alors éclater la conspiration. Gyllembourg, envoyé en Suede, fut arrêté dans sa maison à Londres, le 9 février à dix heures du soir. Vingt-cing grenadiers posés à sa porte curent ordre d'empêcher que personne pût lui parler : on rompit ses cabinets et ses coffres; ses papiers furent enlevés sans inventaire et sans scellé; on répandit dans le public que le complet avoit été découvert par trois lettres que Gœrtz écrivoit à Gyllembourg, avec ses réponses, et le chiffre dont ils se servoient; qu'on y avoit vu le projet d'une descente à faire en Écosse; que Cœrtz avoit dejà touché cent mille florins en Hollande, depuis dix mille livres sterling à Paris; que Gyllembourg avoit reçu vingt mille livres sterling & Londres.

Presque tous les ministres étrangers qui étoient à Londres sentirent les conséquences de cet arrêt pour leur propre sureté, et s'assemblérent chez Monteleon, ambassadeur d'Espagne, pour en délitérer. Ils convinrent que le droit des gens étoit violé, principalement par l'enlevement des papiers de l'envoyé de Suède; mais n'ayant point d'ordres de leurs maîtres, chacun craignit de prendre un engagement, et ils conclurent à attendre les éclaircissements que le gouvernement d'Angleterre avoit promis de donner. Monteleon, moins content du ministere d'Angleterre qu'il ne l'avoit été autrefois, fut moins

discret; il discourut sur ce que le projet paroissoit peu vraisemblable, qu'il y auroit peut-être quelque idée particulière de Gyllembourg sans rien de réel ni de concerté : que le roi d'Angleterre avoit un pressant intérêt d'engager la nation angloise à déclarer la guerre au roi de Suède. et à contribuer à l'entretien des troupes et à l'armement des vaisseaux; que ce ne seroit pas la première fois qu'une conjuration, révelée au Parlement au commencement de ses séances, auroit produit des effets merveilleux pour les volontés de la cour. Ces propos, qu'il croyoit tenir surement à des amis dans un intérêt commun. lui attirèrent une espèce de reproche des ministres d'Angleterre, et Stanhope lui dit qu'il étoit faché qu'il eût désapprouvé ce qui s'étoit passé à l'egard de l'envoyé de Suede, mais qu'ils esperoient qu'il changeroit de sentiment quand il en sauroit le metif. En attendant de satisfaire la curiosité générale, les ministres d'Angleterre laissoient répandre que les ducs d'Ormont et de Marr, chargés de conduire le debarquement, étoient déjà dans le royaume. Sur ces bruits et sur les preuves que le gouvernement promettost de publier incessamment, tout devenoit facile au roi, et il armoit sans peine trente navires, dont quinze étoient destinés pour la mer Baltique.

Quelques protestations d'intelligence et d'amitié qu'il y ent entre les cours de Londres et de Madrid, cette dernière ne laissoit pas d'avoir des ménagements pour le Pretendant. Le marquis de Castel Blanco, dont le nométoit Rojas, et qui étoit des Asturies, avoit épousé une fille du duc de Melfort. Il s'étoit devoué au Prétendant pour lequel il avoit dépense de grandes sammes qu'il avoit rapportees des Indes. Le Prétendant l'avoit fait duc en sortant d'Avignon, et le roi d'Espagne y avoit consenti avec la condition du secret, jusqu'au rétablissement de ce prince sur le trône de ses peres : ainsi, l'union n'empéchoit pas le roi d'Espagne de regarder comme très-possible une revolution en Angleterre, et peut-être prochaine, ce que bien des gens dans Londres pensoient aussi. Le

[1717] LE ROI DE PRUSSE ENNEMI DU ROI D'ANGLETERRE. 321

gouvernement, appliqué à faire connoître le crime de Gyllembourg, desiroit d'en faire un exemple en sa personne, et consulta des juges pour savoir si le caractère public empéchoit qu'on lui pût faire son procès. L'animosité étoit pareille à l'intérêt du roi, comme duc d'Hanovre, de faire déclarer la guerre à la Suede par les Anglois, et à celui de ses ministres blâmés par le parti opposé, comme d'une violence extravagante, et dont les découvertes ne répondoient ni à l'éclat ni à l'attente du public.

Le roi d'Angleterre, qui prévoyoit des suites, augmenta es troupes qu'il entretenoit pour la conservation de ses Étals en Allemagne : ce n'étoit pas qu'il eût rien àl y craindre de la part du roi de Suède, qui avoit perdu tout ce qu'il y possédoit, et très-pauvrement renfermé dans ses anciennes bornes. Mais le roi de Prusse, gendre du roi d'Angleterre, piqué de sa froideur et de ses mépris. étoit devenu son plus mortel ennemi. Il s'unissoit étroitement avec le Czar, qui étoit irrité au dernier point contra le roi d'Angleterre. Le roi de Prusse vouloit la paix avec la Suède, pourvu que le Danemark, son allié, y fût compris. Il sentoit que l'intervention de la France en étoit la voie la plus sûre. Il craignoit en même temps l'union nouvellement resserrée entre l'Angleterre et le Régent, et il tachoit de l'affoiblir, en avertissant ce dernier de la liaison intime dont le roi d'Angleterre se vantoit d'être avec l'Empereur; et prioit le Régent de faire ses réflesions là-dessus. Le Czar, personnellement piqué contre le roi d'Angleterre, ne se prossoit point de tenir la parole qu'il avoit donnée de faire sortir ses troupes du pays de Meckelbourg, et toutes ces considérations eloignoient les Anglois de se mêler des affaires de leur roi en Allemagne, où ils jugeoient qu'il en auroit beaucoup sur les bras, et leur persuadoient de laisser à Bernstorff, seul auteur de la violence exercée contre Gyllembourg, le soin de tirer son maître de l'engagement où il lavoit jeté mal à propos. Les ministres anglois pensoient à peu près de m'me, BAINT-SIMON MILL 31

et abandonnoient Bernstorff; et les amis du roi de Suède, qui en avoit beaucoup à Londses, l'exhortoient à distinguer le roi et la nation, et de déclarer dans un manifeste qu'il ne considéroit que le duc d'Hanovre dans ce qui s'étoit passé, dont il appeloit aux deux chambres du Parlement.

Quoique la Hollando n'approuvât point cette violence, Heinsius, toujours attaché au roi d'Angleterre par ses anciennes haisons, avoit eu le crédit aux états généraux de faire arrêter le baron de Gœrtz, ministre du roi de Suede, à Amheim, et le frère de Gyllembourg, à la Haye. Slingerland, au contraire, traitoit l'action de Londres d'attentat au droit des gens, et, parlant à Beretti, blâma Stanhope d'avoir, dans sa lettre circulaire aux ministres étrangers résidents à Londres, marqué que la révolte seroit appuyée d'un secours de troupes, parce que, les troupes ne marchant que sur les ordres du souverain, c'étoit avouer que l'envoyé de Suède étoit autorisé de son maître, et rendre ainsi l'affaire personnelle au roi de Suede, rendre innocent son envoyé, n'agissant que sur ses ordres, et ne laisser plus de doute à l'attentat au droit des gens. On croyoit en Hollande que ce qui avoit le plus engagé le roi d'Angleterre à demander aux états généraux de faire arrêter Gærtz, étoit l'opinion qu'il traitoit la paix de la Suede avec le Czar. On disoit même que la condition en étoit la restitution de toutes les conquêtes du Czar sur la Sucde, excepté Pétersbourg et son territoire, et que ce prince donneroit une de ses filles au jeune duc d'Holstein. L'Empereur desiroit ardemment la paix du Nord, et les Hollandois pour le moins autant, pour leur commerce et pour affermir la paix dans toute l'Europe. Leurs deltes étoient immenses; la nécessité d'epargner les avoit obligés à une grande réforme de troupes, et à manquer à la parole qu'ils avoient donnée, pendant la derniere guerre à Messieurs de Berne de conserver en tout temps vingt-quatre compagnies de leur canton. Ils avoient reformé trois mille Suisses. Les troupes

## [1717] ENTREVUE DU PRÉTENBANT AVEC LE ROI DE SICILE. 323

qu'ils avoient conservées se montoient à vingt-huit mille hommes d'infanterie, deux mille cinq cents de cavalerie et quinze cents dragons; ce qui leur parut suffisant dans un temps où ils ne voyoient plus de guerre prochaine, surtout depuis la dernière liaison de la France avec l'Angleterre, et le départ du Prétendant d'Avignon pour se retirer en Italie.

Lorsque ce prince approcha de Turin, le roi de Sicile lui envoya le marquis de Caravaglia et une partie de sa maison pour le recevoir et le traiter. Il entra dans Turin, vit incognito le roi et la reine de Sicile, et le prince de Piémont: demeura quelques heures dans la ville sans cérémonies, et continua son chemia. Ce passage avoit fort embarrassé le roi de Sicile. Sa proche parenté avec le Prétendant, et les droits qu'il en tiroit dans l'ordre naturel pour la succession d'Angleterre, ne lui permettoient pas de refuser passage à ce prince, par conséquent de le faire recevoir et de le voir. Il craignoit de mécontenter l'Angleterre; il n'espéroit que du roi Georges son accommodement avec l'Empereur. Trivier, son ambassadeur à Londres, l'avoit flatté que ce prince lui garantiroit la Sicile; mais quand son successeur la Pérouse en parla à Stanhope, celui-ci lui nia le fait. Il lui dit que, si le roi d'Angleterre se portoit à lui garantir les traites antérieurs à celui d'Utrecht, jamais il n'iroit au delà, ni à aucune garantie pour la Sicile; que l'Empereur ne vouloit entendre parler de rien avant que la Sicile lui fût restituée; que le prince Eugene même, si porté pour le chef de sa maison, s'expliquoit que rien ne se pouvoit traiter sans cela. Ainsi le roi de Sicile, bien instruit des volontés fixes de l'Empereur, n'espéroit se rapprocher de lui que par le roi d'Angleterre, qu'il ménageont, par cette raison, plus qu'aucune autre puissance. Il n'oublia donc rien pour se justifier aupres de lui à l'égard du Prétendant.

Le roi d'Angleterre reçut assez bien ses excuses, peutêtre par la conjoncture de l'embarras de l'affaire des ministres de Suède, et la crainte où il étoit du nombre et de la force des jacobites, et de la réponse de Gærts à l'interrogation qu'il avoit subie en Hollande. Il avoit déclaré qu'il avoit dressé un projet, approuvé par le roi sou maltre, pour faire la guerre au roi d'Angleterre, son ennemi decouvert, mais une bonne guerre sans trahison; qu'à son égard, il n'avoit à repondre qu'au roi de Suède. Une flotte de charbon venant d'Écosse effraya Londres, dans la fin do février. Le bruit s'y répandit qu'on voyoit trente vaisseaux du roi de Suède; rien n'étoit encore preparé pour s'opposer à une descente, et l'alarme fut grande, jusqu'à ce qu'on eut bien reconnu que ce n'étoit que des charbonniers.

L'Angleterre et la Hollande ménageoient toujours le roi d'Espagne. A l'imitation de la France, ils lui communiquerent le traité de la triple albance. Ce monarque soupconnoit des articles secrets que le Régent y auroit fait mettre, et qui étoient la vraie substance du traité. Mais il avoit au dedans et au dehors trop d'intérêt à cacher ses pensées de relour au trône de ses pères, pour ne pas montrer la plus entiere indifférence, qui fit douter en effet ail ainteressoit & la ligue qui venoit de se conciure, et qu'on crut généralement en Espagne et parmit les étrangers qu'il portoit toutes ses vues sur l'Italie, et à recouvrer une partie de ce qu'il y avoit perdu. On ce jugeoit par l'interêt de la reine, qu'Alberoni en avoit tant a servir, et par son impatience de terminer tous les differends avec Rome. Il ne laissoit pas de a'y montrer ralenti par les délais de sa promotion, que la reine irrites regardoit, disort-il, comme un mépris pour elle, et qu'elle sentoit moins par affection pour un sujet qui lui etoit deveué, que par l'empressement, né des conjonctures, d'armer celui en qui elle avoit mis toute sa confiance d'une supériorité de representation qui le milt en état de la servir sans ménagement dans les occasions scabreuses dont elle se voyoit menacee. Cela designoit les vapeurs nones du roi d'Espagne, retombe depuis pen dans une

maigreur et une mélancolie qui faisoient craindre la phthisie, et que sa vie ne fût pas longue.

Burlet, son premier médecin, fut chassé d'Espagne un mois après ces derniers accidents, pour s'en être trop librement expliqué. Les suites en étoient fort à craindre pour la reine, si haie des Espagnols, et pour les étrangers, qui ne tenoient rien que d'elle; mais le péril étoit extrême pour Alberoni, parce que, maître de tout sous elle, il étoit en but' à la jalousie et à la haine universelle, et que, n'ayant point d'établissement, sa chute ne pouvoit être médiocre. Il avoit persuadé la reine qu'il y alloit de tout son honneur à elle, et que ce lui seroit la dernière injure, qu'après toutes les promesses du Pape, une ombre de protection de l'Empereur élevât Borromée à la pourpre, en négligeant son plus intime serviteur, pour lequel elle avoit encore, en dernier lieu, écrit de sa main, en termes si forts, qu'elle n'en pouvoit employer de plus pressants pour demander à Dieu le paradis. En même temps, connoissant bien le pouvoir de la crainte sur le Pape, il fit donner ordre à d'Aubanton, par le roi d'Espagne, d'écrire à Aldovrandi que, si la reine n'étoit pas promptement satisfaite, ni lui ni Alex. Albani n'obtiendroient point la permission de venir à Madrid.

Alberoni comptoit se cacher ainsi, et faire valoir son entière soumission aux volontés du Pape sans aucune impatience, et qu'il regardoit comme le dernier des malheurs d'être la cause éloignée de la moindre brouillerie entre les deux cours, tandis qu'il ne laissoit échapper aucune occasion, ni aucune circonstance de l'intérêt, de la volonté, de la vivacité de la reine. Il fortificit ces artifices de la peinture la plus avantageuse de l'état où il avoit mis l'Espagne, tel qu'elle pouvoit se rire de ses ennemis, reconnoître les bienfaits, et se venger de ceux dont il ne seroit pas content. Ainsi, rien à espèrer pour Aldovrandi ni pour don Alex., pas même la permission

<sup>1.</sup> Voyez toine X, p. 203 et note 1.

d'aller à Madrid, s'ils n'apportoient la satisfaction des desirs de la reine, comme, au contraire, tout aplani en l'apportant. Il protestoit qu'il n'oseroit plus ouvrir la bouche là-dessus; que la reine lui avoit déjà reproché que six mois plus ou moins lui étoient indifférents, tandis que son lionneur étoit en continuel spectacle d'un mepris pour elle si insupportable; que le roi et elle avoient fort approuvé les nouvelles instances qu'Acquaviva avoit faites à l'occasion de la niort du cardinal del Verme, et qu'ils étoient l'un et l'autre certainement déterminés à rejeter toute proposition de Rome, si la grâce qu'ils avoient demandée n'étoit auparavant accordée. Le dernier courrier avoit porlé au cardinal Acquaviva des ordres dresses dans cet esprit, et menaçants pour le Pape. Neanmoins Alberoni vouloit ménager les parents du Pape; il pensoit a faire donner, par le roi d'Espagne, une pension as cardinal Albane, qu'il savoit, par Acquaviva. disposé à la recevoir. Il se vouloit ainsi réserver les graces, et laisser au contraire au roi d'Espagne les démonstrations et les effets de rigueur. Aldovrandi, informé en chemin de la colère de la reine par Aubanton, craignit nour sa fortune une rupture ouverte entre les deux cours. Le confesseur lai avoit mandé que la reine ordonneroit pent-être à Acquaviva de se désister de sa demande. Cétoit fermer au prelat la nonciature, par conséquent le chemin au cardinalat, il écrivit donc à Alberoni que ce seroit donner à rire à ses envieux, et tout ce qu'il jugea. le plus propre à lui en faire craindre l'événement et à lui faire prendre patience.

Le Pape, impatient de l'arrivée de l'escadre d'Espagne dans les mers d'Italie, et facilement épouvanté par les Venitiens, qui lui représentaient les Turcs prêts d'en envaluir ce qu'ils voudroient, avoit trouvé son nonce trop lent en sa route, mais toutefois sans pouvoir se résoudre à la promotion d'Alberoni, sans être sûr de l'accommodement de s'es différends avec l'Espagne, suivant le projet qu'u en avoit fait. Un des principaux moyens que ses

amis avoient imaginé étoit de procurer à don Alex. Albani le voyage d'Espagne, pour y signer l'accommodement qu'Aldovrandi auroit dressé suivant les intentions du Pape. Don Alex. desiroit avec passion cet honneur depuis longtemps. La princesse des Ursins, et Aberoni apres elle, s'y étoient toujours opposés; enfin le dernier y avoit consenti, et permis à Acquaviva d'en parler au Pape. Il le fit dans un temps où don Alex, étoit à la campagne. A son retour, le Pape lui en dit un mot, et remit à une autre fois à lui en parler plus au long. Il parut que ces delais étoient un peu joués entre l'oncle et le neveu. Le Pape s'étoit engagé à l'envoyer nonce extraordinaire à Vienne porter les langes bénits au prince dont l'Impératrice acconcheroit. Mais ce prince étant mort avant que la fonction ent été exécutée, le cardinal Albane, dévoué à la maison d'Autriche, prétendit que le même engagement subsistoit, et soit que ce fût de concert ou de jalousie, le Pape trouva des difficultés insurmontables au voyage de don Alex, à Madrid. Alberoni se vit ainsi privé des avantages de traiter et de terminer avec le neveu du Pape les differende entre les deux cours. Il trouva encore d'autres traverses.

Le cardinal del Giudice, avant d'arriver à Rome, la remplissoit de ses plaintes contre Aldovrandi, et demandoit des réparations des discours qu'il avoit tenus contre son honneur. Il avertissoit le Pape de ses fourberies, et de celles d'Aubanton et d'Alberoni, qu'il accabioit de railleries piquantes, et le représentoit comme ne pouvant maintenir longtemps sa faveur; qui étoit le meilleur moyen de nuire à sa promotion, et c'étoit aux cardinaux Albane et Paulucci à qui il s'adressoit. Le Pape se trouvoit en d'étranges angoisses. La maison Borromee le pressoit pour son maître de chambre, dont le neveu avoit epouse sa niece, et dont la promotion avoit été arrêtée par Acquaviva le matin même qu'elle alloit être faite.

Le Pape comprenoit quelle colère cette promotion allumeroit en Espagne; il craignoit mortellement que l'escadre espagnole n'en fût arrêtée, et de voir l'Italie exposée aux Tures. Néanmoins il fallut céder à ses neveux : Borromée fut déclaré cardinal le 16 mars, et le Paps ne donna pas même la satisfaction à Alberoni de lui faire espérer le second chapeau qui vaqueroit, ni de le reserver in petto. Rien n'étoit plus contraire aux espérances qu'Acquaviva avoit données à Alberoni de sa promotion certaine et prochaine. Ce cardinal fit savoir au duc de Parme par un courner la promotion unique de Borromée, en le priant d'en dépêcher un en Espagne pour y porter cette fatale nouvelle. En même temps il ecrivit à Alberoni qu'il savoit que le Pape le feroit cardinal s'il vouloit dépêcher un courrier portant parole positive que le roi d'Espagne mettroit Aldovrandi en possession de toutes les prérogatives de la nonciature, et qu'il enverroit incessamment son escadre en Levant pour agir contre les Turcs; que le lundi d'apres l'arrivée du courrier le Pape tiendroit un consistoire, dans lequel il conféreroit la seule place vacante à Alberoni, mais du'il falloit se presser et n'attendre pas d'autres vacances, qui donneroient lieu au Pape de se trouver embarrassé par d'autres demandes, et par les couronnes, enfin que le Pape se contenteroit de deux lignes de la main du roi d'Espagne, qui confirmeroient ces promesses. Don Alex, voulut aussi justifier à Alberoni la promotion de Borromée. Il la mainunt indispensable, et sans préjudice pour Alberoni. Il devoit regarder ce délai, non comme exclusion, mais comme un effet malheureux de la contrainte du Pape, qui ne vouloit pas s'exposer à une compensation que les couronnes lui demanderoient pour le chapeau accordé à l'Espagne; mais que le pretexte sor de le tirer de cet embarras seroit le service signalé rendu à l'Église par l'accommodement des différends des deux cours, et l'envoi de l'escadre contre les Tures. C'est ainsi que Rome sait profiter de l'ambition des ministres, et les gagner par l'appast d'une dignité

<sup>1</sup> Voyez ci-dessus, p. 51 et note \$2

étrangère. Don Alex., qui n'avoit pas abandonné l'espérance de sa mission en Espagne, n'épargna pas les protestations d'attachement pour Leurs Majestés Catholiques et de respect pour leur premier ministre.

il y avoit déjà quelque temps qu'il regardolt sa promotion comme sure, qu'il en attendait la nouvelle avec impatience, sans cesser de la faire presser par la reine, et d'en-faire l'affaire particulière de cette princesse. Comme la difficulté principale étoit la défiance réciproque, que le Pape vouloit être satisfait avant la promotion, et qu'Alberoni, au contraire, vouloit que sa promotion précédat la satisfaction du Pape, il représentoit de la part de la reine au duc de Parme, son principal agent dans cette affaire à Rome, deux raisons invincibles qui engageoient la reine à vouloir que sa promotion precédût la satisfaction du Pape : le point d'honneur étoit la premicre. l'autre étoit d'empêcher les Espagnols de dire que la promotion d'Alberoni seroit la condition secrète d'un accommodement préjudiciable au roi et au royauma d'Espagne. Il vouloit que sa promotion ne parût fondee que sur la reconnoissance de tout ce que la reme avoit fait en faveur du saint-siège, qu'il rappeloit en détail, ainsi que la montre du secours maritime qu'il étaloit aux veux du Pape, et qu'il promettoit d'envoyer d'abord apres sa promotion, et la reine, de terminer en même temps les différends des deux cours, mais pas un clousans sa promotion : c'étoit ses termes; mais toujours désintéressé et se couvrant du voile du caractère de la reine.

Comme il ne craignoit point d'être contredit en rien, et qu'il étoit maître de faire parler la reme comme il vouloit, il chargea le duc de Parme de se porter pour garant au Pape de sa totale satisfaction, au moment que la promotion seroit faite. Il en fit en même temps assurer directement le Pape par Acquaviva, mals avec un melange de menaces. Tout de suite il avertit Aldovrandi qu'il seroit mal reçu s'il s'avançoit sans la nouvelle de sa promotion,

et dépêcha un courrier pour le retenir sur la frontière du royaume. Mais dans l'incertitude de sa route, qui lui pouvoit faire manquer le courrier, il fit résoudre le roi d'Espagne que, si Aldovrandi arrivoit à Madrid, il lui seroit fixé un terme pour en sortir. Parmi toutes ces mesures, c'étoit toujours la même fausseté. Il protestoit un desintéressement parfait; sa promotion ne serviroit jamais de condition honteuse à l'accommodement; il ne vouloit pas être cardinal aux dépens de la réputation de la reine; que cette princesse, en lui procurant cet honneur, joignoit à la satisfaction de l'élever des vues bien plus considérables; que le roi et elle vouloient faire tomber un chapeau sur celul qu'elles honoroient de toute leur confiance, depositaire de tous leurs secrets, la seule qui les put servir en des événements de la derniere importance; mais que puisque le Pape, nonobstant le besoin qu'il avoit de leur secours, témoignoit tant de répugnance, elles n'avoient d'autre parti à prendre que celui de se désister d'une telle demande, et de regarder comme un affront la preférence donnée à l'Empereur, et les ménagements pour un sujet tel que Borromée. Il ajoutoit qu'en la place du roi d'Espagne, il mépriseroit également tautes les concessions sur le clergé; dont il ne retireroit jamais qu'une modique somme, après avoir défaique ce que la necessité et l'usage en déduisoit; que c'étoit demander l'aumone à une cour orgueilleuse qui la faisoit tant valoir, et s'en rendre esclave pour chose qui étoit due en justice rigoureuse; qu'il n'y avoit qu'une bonne regle à établir aisément dans les Indes pour se passer des subsides du clerge, par conséquent de tout accommodement avec Rome, qui souffriroit bien plus que l'Espagne de la prolongation des differends, qui certainement ne serotent point terminés que la promotion n'eût précédé-Il observoit que le Pape étoit bien mal conseillé de faire un si grand tort à la religion, dont la défense à tous égards sembloit réservée au roi d'Espagne, ayant lieu de s'assurer qu'en usant généreusement envers la reine.

elle y sauroit répondre avec usure. La reine accoucha d'un cinquième prince, qui mourut bientôt après.

Alberoni crut que l'Espagne devoit se fortifier du côté de la France: il fit travailler à Pampelune. Il compta v avoir tout achevé dans le courant de l'année et y mettre cent cinquante pièces de canon. Il travailloit en même temps aux ports de Cadix et de Ferrol, en Gallice, dont les ouvriers étoient exactement payés. Il comptoit avoir en mer vingt-quatre vaisseaux vers le 15 mai. On en construisoit un en Catalogne de quatre-vingts pièces de canon, qui devoit être prêt à la fin d'avril; enfin les puissances étrangères commencoient à chercher avec empressement l'Espagne. Il y en avoit qui s'inquiétoient des bruits répandus depuis quelque temps de négociations commencées entre l'Empereur et le roi d'Espagne. Alberoni avoit averti les ministres d'Espagne au dehors de n'avoir aucune inquiétude de tout ce qui s'en pourroit débiter. Le rol de Sicile, toujours mal avec l'Empereur, craignoit d'en être exclu. Le moyen sûr d'y être compris, s'il s'en faisoit un, étoit de l'être dans tous les traités que feroit le roi d Espagne. Il donna donc ordre à son ambassadeur à Madrid de le faire comprendre dans le traité dont il s'agissoit entre l'Espagne et les états généraux. Cet ambassadeur en parla à Alberoni, et n'en recut que des réponses courtes et vagues. Il vouloit engager les états généraux à traiter avec l'Espagne; il prenoit toutes ses mesures pour en avoir l'honneur, et que ce fût à Madrid. Il se lonoit et se faisoit louer sans cesse avec tout l'artifice imaginable, de la sagesse et du secret de son gouvernement, du bon ordre qu'il avoit mis dans les affaires de la monarchie, et de la vigueur qu'il y avoit fait succèder à toute sorte de foiblesse; il ne songeoit qu'à bien retablir la marine et le commerce. Surtout il deploreit la conduite des précédents ministres, qui avoient offusquéles grands talents de Philippe V pour le gouvernement, dont il louoit la vie uniforme toute l'année, que lui-même avoit établie pour le tenir avec la reine sous sa clef, et que

personne n'en pût approcher que par sa volonié, et dout il ne pût prendre aucun ombrage. Cette suite de journées, qui a toujours duré depuis, par s'être tournée en habitude, merite la curiosité, et d'être rapportée d'après Alberoni même.

Le roi et la reine, qui en maladie, en couches, en santé, n'avoient jamais qu'un même lit, s'éveilloient à huit heures, et aussitôt déjeuncient ansemble. Le roi s'habilloit, et revenoit après chez la reine, qui étoit encore au lit (le marquerai lors de mon ambassade les légers changements que j'y trouvai), et il passoit un quart d'heure auprès d'elle. Il entroit après dans son cabinet, y tenoit son conseil, et quand il finissoit avant onze heures et demie, il retournoit ches la reine. Alors elle se levoit, et pendant qu'elle s'habilloit le roi donnoit divers ordres. La reme étant prêse, elle alloit avec le roi à la miesse, au sortir de laquelle ils dinoient tous deux ensemble. Ils passoient une heure de l'apres-dinée en conversation particulière, ensuite ils faisolent ensemble l'ornison, apres laquelle ils alloient ensemble à la chasse. Au retour le roi faisoit appeler quelqu'un de ses ministres, et pendant son travail en presence de la reine, elle travailloit en tapisserie ou elle écrivoit. Cela durnit Jusqu'à neuf heures et demie du soir qu'ils soupoient ensemble. A dix heures Alberoni entroit, et restoit jusqu'à leur coucher, vers onze heures et demic. Les premiers jours d'une couche, leurs lits séparés étoient dans la même chambre. A ce détail il faut ajouter que peu à peu les charges n'eurent plus aucune fonction, et personne n'approcha plus de Leurs Majestes Catholiques; ce qui a duré toujours depuis. J'en expliquerai le detail, si j'arrive jusqu'au temps de mon ambassade.

Beretti ne recevoit point de réponse de Stanhope, sur la permission qu'il avoit demandée, à son passage à la Haye, pour la levée de trois mille Irlandois. Il eut ordre de demander trois régiments écossois que les états généraux avoient à leur service, et qu'ils vouloient réformer. Il cut été plus naturel d'en charger Monteleon à Londres, mais il avoit déplu par ses représentations sur les affaires, et par ses plaintes sur le payement de ses appointements, let il pouvoit bien aussi être trop éclairé et trop fidele, au compte d'Alberoni. Stanhope, qui, par cette mémeraison, s'en étoit trouvé embarrassé, et qui, pour s'en defaire, l'avoit desservi auprès d'Alberoni, ne laissoit pas de s'ouvrir fort à lui.

Nonobstant les liaisons si étroites que l'Angleterre venoit de prendre avec la France, Stanhope ne hésitoit ! pas de dire à Monteleon que les véritables liaisons et la veritable amitié de l'Angleterre aeroient toujours avec l'Espagne; que le roi son maltre étoit prêt de faire un traité d'alliance si le roi d'Espagne y vouloit entrer; qu'il ne trouveroit pas la même facilité avec les états genéraux dont le traité, généralement desiré par eux avec la France, avoit été fort combattu, et qui, sans faire d'alliance nouvelle avec l'Espagne, lui proposcroient peutêtre d'entrer dans celle qu'ils venoient de faire avec l'Angleterre et la France, et pour faire remarquer à Monteleon la difference du procédé de l'Angleterre à l'égard. de l'Espagne d'avec celui des états généraux, il ajouta qu'aussitôt que la France eut proposé de traiter avec l'Angleterre, le roi d'Angleterre ordonna à son ministre à Hadrid d'en faire part au roi d'Espagne, et de l'inviter d'entrer dans la négociation ; qu'il ne fit point de réponse ; que toutefois le roi d'Angleterre, supposant qu'il entreroit dans le traité, fit communiquer la proposition à l'abbé du Bois, employé dans le traité. De cette confidence. Stanhope passa à une autre bien moins inpocente. 'Il lui dit tout de suite que l'abbé du Bois avoit paru très-embarrassé, et fort peu content de la proposition qu'il lui avoit faite de comprendre le roi d'Espagne dans l'alliance; qu'en effet on avoit vu pendant tout le cours de la négociation qu'il ne s'agissoit que d'un traite parti-

<sup>4.</sup> Voyet tome III, p. 464 et note 1.

culier, uniquement pour les intérêts du Régent; que plus les ministres anglois avoient insisté à ne faire mention ni de succession respective, ni des traités d'Utrecht, plus l'abbe du Bois, au contraire, avoit desiré et sollicité que cette condition reciproque fut clairement exprimée; que c'eloit à ce prix qu'il avoit offert de signer tous les articles et avantages demandés par l'Angleterre; qu'il avoit employé toutes sortes de moyens pour parvenir à la conclusion du traité; qu'il avoit enfin gagné les ministres d'Hanovre, en les assurant que la France garantiroit à cette maison la possession de Brême et de Verden. et qu'elle s'engageroit à ne donner désormais aucun subside à la Suede. Stanhope avouoit que depuis la conclusion du traité, le Régent témoignoit beaucoup d'attention et d'empressement pour les intérêts et pour les avantages du roi d'Angleterre; que même l'abbé du Bois avoit donné des avis de la derniere importance; mais comme bon Anglois, il disoit que, lorsqu'il s'agissoit de se fier à la France, il falloit suivre le conseil donné à celui qui sa noyoit au sujet de l'invocation de saint Nicolas. Cette maxime établie, Stanhope assura Monteleon que le roi d'Espagne éprouveroit en toutes choses l'amitié du roid'Angleterre : qu'il pouvoit arriver de grands événements et des révolutions imprévues, ou les secours du roi d'Angleterre ne lui scroient pas inutiles. Il en auroit peut-être dit davantage, mais Monteleon jugea de la prudence de ne pas marquer trop de curiosité et la chose étoit asses intelligible, et d'attendre d'autres conjonctures pour le faire parler encore sur la même matière. Stanhope lui confia qu'il attendoit l'abbe du Bois, et que vraisemblablement il rés teroit quelque temps en Angleterre.

de ses dettes passort emquante millions sterling. On se proposort d'en réduire les interêts de six à cinq pour cent, et cette contravention aux obnigations passées sous l'auterité des actes du Parlement, n'étoit pas une entreprisa sins danger. On murmaroit dejà beaucoup de la prorogation en p.cine paix de quatorse schellins pour livre sur le revenu des terres, établie seulement pour le temps de la guerre. Le mécontentement étoit général. Ainsi il importoit fort au roi d'Angleterre de porsuader aux Anglois qu'ils étoient effectivement en guerre avec la Suède, et qu'il lui falloit de nouveaux secours pour se garantir des entreprises. On publicit donc que la flotte angloise seroit de trente-six ou trente-huit vaisseaux de guerre, et que les Hollandois y en joindroient douze. Les ministres d'Angleterre attendoient avec beaucoup d'inquiétude le parti que prendroit le roi de Suède sur l'arrêt de son envoyé à Londres, qui avoit depuis été conduit à Plymouth. Ils prièrent Montelcon de demander de la part du roi d'Angleterre au roi d'Espagne de ne pas permettre aux Suédois de vendre dans ses ports leurs prises angloises, et firent en France la même demande. On n'eut pas peine à y répondre, les ordonnances de marine ne permettant pas à un armateur de nation amie de demeurer plus de vingt-quatre heures dans ses ports. La même loi r'étant pas établie en Espagne, il y falloit une réponse décisive. Mais on n'y jugea pas à propos d'accorder cette demande.

Alberoni desiroit toujours un traité avec l'Angleterre et la Hollande, mais il y paroissoit fort ralenti. Il croyo't avoir reconnu que trop d'empressement de sa part éloigneroit l'effet de ses desirs, et qu'il falloit moins en solliciter ces deux nations que s'en faire rechercher, et seulement se proposer d'empêcher une nouvelle union des Hollandois avec l'Empereur. Il y étoit confirmé par Beretti, qui le rassuroit à l'égard de l'union qu'il craignoit par les nouveaux sujets de brouilleries que les affaires des Pays-Bas et l'exécution du traité de la Barrière elevoient sans cesse entre l'Empereur et les états généraux. L'extrême épuisement où la dernière guerre avoit jeté la Hollande lui faisoit ardemment souhaiter la continuation de la paix.

Le pensionnaire, dont l'entêtement contre la France et

l'attachement au feu roi Guillaume et à la maison d'Autriche en étoit cause, ne respiroit aussi que le repos de l'Europe; mais au fond, toujours le même penchant à favoriser la maison d'Autriche. Il tint à Beretti quelques propos sur la paix à faire entre l'Empereur et le roi d'Espagne. Il lui dit même que le baron de Heems, envoyé de l'Empereur en Hollande, lui avoit luissé entendre que ce monarque la desiroit sincerement, et qu'il attendoit au premier jour des ordres pour parler plus positivement. Beretti paroissant douter de la sincérité impériale, Heinsius lui dit qu'après que ses maîtres auroient proposé à l'Empereur des conditions raisonnables, ils n'auroient plus d'égard à ses prétentions, s'ils s'apercevoient qu'il ne voulût que trainer les affaires en longueur; qu'alors ils ne songeroient qu'à plaire au roi d'Espagne; qu'ils connoissoient que son amitié leur étoit nécessaire; qu'ils la vouloient obtenir: que déjà Amsterdam et Rotterdam avoient applaudi à la proposition d'une alliance avec l'Espagne, et que la province de Zélande étoit du même avis.

Stanhope, par ordre du roi d'Angleterre, avoit entamé une négociation à Vienne pour traiter la paix entre l'Empereur et le roi d'Espagne. Il fit savoir à Béretti que ceux qui avoient le plus de part en la confiance de l'Empereur goûtoient les idées qu'il leur avoit suggérées. Un des points qui touchoit le plus le roi d'Espagne étoit d'empecher que les États du grand-duc et ceux du duc de l'arme tombassent jamais dans la maison d'Autriche, et d'assurer au contraire ceux de Parme et de Plaisance aux fils qu'il avoit de la reine d'Espagne, faute d'héritiers Farneses. Stanhope espéroit d'obtenir cet article, trouvoit difficile et long de traiter par lettres, et pour le secret meme jageoit nécessaire que l'Espagne et la France envoyassent des ministres de confiance pour traiter à Londres par l'entremise du roi d'Angleterre. Il manda a

<sup>4.</sup> Ce verbe est hien an amguner.

Beretti que le Régent, persuadé de l'utilité de cette paix pour le bien et le repos de l'Europe, y concourroit de tout son pouvoir, et qu'il enverroit l'abbé du Bois à Londres des qu'il sauroit l'affaire en maturité. Stanhope comptoit que Penterrieder y viendroit pour le même effet de la part de l'Empereur. Il exhortoit Beretti de demander la même commission, par qu'il y falloit employer un homme qui ent la confince d'Alberoni, dont il predigua les louanges, que Beretti ent soin de ne pas affoiblir, et de ne pas oublier les siennes propres en rendant compte à Alberoni. Stanhope ajoutoit l'offre de le faire demander par le roi d'Angleterre, parce qu'il étoit impossible que ses ministres pussent prendre aucune confiance en Monte-leon, ambassadeur ordinaire d'Espagne à Londres.

Beretti, instruit alors fort superficiellement des intentions de l'Espagne, se trouve embarrassé à plusieurs égards. Il ne pouvoit répondre que vaguement à des propositions précises. Il craignoit que l'interêt qu'il avoit de se voir chargé de la plus grande affaire que put avoir le roi d'Espagne ne décréditat sa relation. Il savoit qu'Alberoni, qui vouloit traiter à Madrid, étoit tres susceptible de jalousie, et de le soupçonner d'inspirer aux Anglois de traiter à Londres pour que toute la negociation demeurat entre ses mains. Il remarquoit que les propositions de Stanhope avoient été concertees avec la France, puisque le Régent y entroit si plemement. Il marchoit donc sur des charbons en rendant sompte à Alberoni. Il protesto t de son insuffisance à traiter une si grande affaire, et de la peine qu'il auroit d'en faire à Monteleon. Il representoit que les chefs de la république des Provinces-Unies. qui se portoient alors pour pacifiques et pour vouloir une ligue avec l'Espagne, se garderotent bien de la conclure avant que le traité du roi d'Espagne le fût avec l'Emperour, de peur de s'atturer pour toujours l'immitie de ce dernier monarque; qu'il avoit remarqué qu'accoutumés à voir faire tous les grands traités chez cux, et y croyant leur situation la plus propre, ils craignolent encore que SAINT-SIMON XIII.

la negociation en étant portée à Londres, elle ne fût occasion aux Anglois d'obtenir quelque prérogative avantageuse du roi d'Espagne a leur commerce, et que, si cette paix ne se traitoit pas chez eux, ils aimeroient mieux encore qu'elle la fût à Madrid qu'à Londres. Il finissoit par demander des instructions et des ordres à Alberoni, bien resolu suivant ceux qu'il en avoit precedemment recus d'insister fortement sur la sureté de l'Italie, et de déclarer dans le temps que le roi d'Espagne ne consentiroit à la paix qu'avec la remise actuelle de la ville de Mantoue des mains de l'Empareur en celles des héritiers legitimes. Beretti, bien informé de l'importance de cette place, et que l'article en étoit essentiel, étoit particulierement charge de ne rien oublier pour engager les Hollandois à faire en sorte qu'elle fût restituée au due de Guastalle, qui en étoit injustement privé : à leur faire peur de l'ambition et de la puissance de l'Empereur, qui, s'il se rendoit maître de l'Italie, les leur feroit bientôt sentir aux Pays-Bas, qui se montroit pacifique tandis qu'il avoit les Tures sur les bras, mais que, s'il faisoit la paix avec eux, il ne se trouveroit personne qui pût résister à ses armées victorieuses, qui auroient abattu les Ottomans.

Alberoni lui prescrivoit en même temps de témoigner une extrême indifference pour la paix avec l'Empereur, et de se borner à faire connoître que l'Espagne étoit disposée à concourir à tout ce qui pouvoit maintenir l'équiblire dans l'Europe. Il lui mandoit qu'il lui suffisoit de savoir que les Hollandois, diposes à traiter avec l'Espagne, ne traiteroient pas avec l'Empereur; qu'il falloit laisser faire au temps, attendre tranquillement les propositions que l'Angleterre et la Hollande voudroient faire. Il trouvoit la lettre de Stanhope vagne, et la conclusion d'un traite d'autant moins pressee qu'il ne voyoit pas l'utilité que l'Espagne en pouvoit retirer. Le roi d'Espagne ne pensont pas à recouvrer par les armes les États qu'il avoit perdus. Il connoissont que les Pays-Bas et l'Italie avoient depeuplé l'Espagne et les Indes. Il trouvoit sa

situation presente plus avantageuse que ceile d'ancune autre puissance. Ses frontières étoient bien garnies, la citadelle de Barcelone devoit être achevée dans la fin de l'année, et garnie de cent-pièces de canon. Si ses ennemis pensoient à l'attaquer avec des armées nombreuses, elles périroient faute de subsistance; si avec de médiocres, celles d'Espagne seroient suffisantes pour la defense. Il n'y avoit que trois ou quatre années de paix à desirer pour donner à la nation espagnole le loisir de respirer, et ne rien négliger en attendant pour faire fleurir son commerce.

Un des principaux moyens que le premier ministre s'en proposoit étoit des manufactures de draps, pour lesquelles il voulut faire venir des ouvriers d'Hollande. Il en parla à Riperda qui lui dit en grand secret qu'il falloit que Beretti fit en sorte d'en envoyer un de ceux qui travailloient à Delft, en lui faisant envisager une récompense et une fortune considérable en Espagne Comme il y manquoit plusicurs choses, il fit remettre cent cinquante mille livres à Beretti pour un achat de bronzes. Il prétendoit qu'il ne songeoit qu'à mettre le roi d'Espagne en état de se faire respecter, sans causer de préjudice ni de tort à personne, mais de procurer du bien à ses amis et à ses alliés. Les ministres d'Espagne au dehors assuroient aussi que la triple alliance n'avoit pas fait la moindre peine au roi d'Espagne; qu'il n'avoit aucune vue sur le trône de France, quelque malheur qui pût y arriver, et qu'étant naturellement tranquille, il se contentoit de régner en Espagne.

Le roi de Sicile ne se lassoit point de presser ce monarque de veiller à la sûreté des traites d'Utrecht. Il craignoit tout de l'Empereur pour l'Italie et pour la Sicile, dès qu'il auroit fait la paix avec la Porte. Il ne comploit point sur l'Angleterre, dont le roi, par ses menagements pour l'Empereur, n'osoit envoyer un ministre à Turin, et parce que le gouvernement s'y étoit hautement déclaré contre le traité d'Utrecht; qu'il n'avoit con340 VENISE VECT SE RACCOMMODER AVEC L'ESPAGNE. [17:7]

senti à la triple alliance que pour en réparer les défauts; que, content d'y avoir remédié de la sorte, il s'embarrasseroit peu de ses derniers engagements, à ce que les whigs publicient hautement, et que jamais ils n'entreprendroient une guerre nouvelle pour la garantie de ce qu'il venoit de promettre. Montelcon, qui en étoit bien persuadé, avoit conseillé à ce prince de s'adresser au roi d'Espagne; mais il trouva dans Alberoni un ministre qui le connoissoit bien, ainsi que toute l'Europe, et qui disoit qu'il vouloit tirer les marrons du feu avec la patte du chat, et à qui il ne falloit donner que de belles paroies.

La correspondance avec Venise, interrompue par la nécessité où cette république s'étoit trouvée de reconnoître l'Empereur comme roi d'Espagne, étoit prête à se retablir par les excuses que le noble Mocenigo, envoyé exprès à Madrid, en devoit faire au roi d'Espagne dans une audience publique. Les Vénitiens avoient enfin pris ce parti, par leur frayeur commune avec le Pape de voir les Turcs sur les côtes de l'Italie et l'impatience d'y voir arriver au plus tôt les secours maritimes promis au Pape par l'Espagne.

## CHAPITRE XVL

Le Regent livré à la constitution sans contre-poids. — Le nonce Butvoglio veut faire signer aux évêques que la constitution est règle de foi, et y échoue. — Appel de la Sorbonne et des quatre evêques. « Pexhorte en vais le cardinal de Noailles à publier son appel, et lui en prédis le succès, et celui de son délai. — Variations du maréchal d'huxenes dans les affaires de la constitution. — Entretien entre M. le duc d'Orléans et mot sur les appels de la constitution, tête à tête dans sa petite loge à l'Opéra. — Objection du grand nombre. — Le duc de Noailles vend son oncle à sa fortune. — Poids des personnes et des corps. — Conduite à tenir par le Régent. — Raisons personnelles — Le Régent atrête les appels, et se livre à la constitution.

Je ne continuerar à mon ordinaire à ne parler de la

constitution qu'autant que la place où j'étois m'obligeoit tarement de m'on mêler. Je connoissois la foiblesse du Régent, et quoique il crût malgré lui, le peu de cas qu'il se piquoit de faire de la religion. Je le voyois livré à ses ennemis sur cette affaire comme sur bien d'autres : aux jésuites, qu'il craignoit; au maréchal de Villeroy, qui lui imposoit dès sa première jeuresse, et qui dans la plus profonde ignorance se piquoit de la constitution pour faire parade de sa reconnoissance pour le feu Roi et pour M" de Maintenon; à d'Effiat, livré à M. du Maine et au premier président, qui ne cherchoient qu'à lui susciter toutes especes d'embarras pour qu'il eut besoin d'eux, et pour leurs vues particulieres; à la bêtise de Besons, gouverné par d'Effiat, qui le lachoit comme un sangher au besoin, et qui faisoit impression par l'opinion que le Régent avoit prise de son attachement pour lui : à l'abbé du Bois, qui dans les ténèbres songcoit déjà au cardinalat et à s'en aplanir le chemin du côté de Rome; enfin aux manéges du cardinal de Rohan, aux fureurs du cardinal de Bissy, et à la scélératesse de force prélats qui se faisoient une douce chimère d'arriver au chapeau, et une réalité, en attendant, de briller, de se faire compter et craindre, de se mêler, d'obtenir des graces; enfin à ce cedre tombé, à ce malheureux évêque de Troyes que le retour au monde avoit gangrene jusque dans les entrailles. sans objet, sans raison, el contre toutes les notions et les lumières qu'il avoit eucs et soutenues toute sa vie jusqu'à son entrée dans le conseil de regence. De contre-poids, il n'v en avoit point.

Le duc de Noailles avoit vendu son oncle à sa fortune. Le cardinal de Noailles avoit trop de drolture, de piété, de simplicité, de vérité, les évêques qui pensoient comme lui s'eclaircissoient tous les jours à force d'artifices et de menaces. Ils demeuroient concentrés, ils n'avoient ni acces ni langage, ils se conficient et s'offroient à Dieu, ils ne pouvoient comprendre qu'une affaire de doctrine et de religion en devint une d'artifices, de manéges, de

pièges et de fourberies; aucua n'étoit dressé à rien de tout cela. Le chancelier, lent, timida, suspect sur la matiere, n'avoit pas la premiere teinture de monde ni de cour, toujours en brassiere et en doute, en mesure, en retenue, arrêté par le tintamarre audacieux des uns, et par les doux mais profonds artifices des autres, incapable de se soutenir contre les premiers à la longue, et de jamais subodorer i les autres, médiocrement aide du procureur général, qui ne faisoit bien que quand il le pouvoit sans crainte d'y gâter son manteau, tous déconcertés à l'égard du Parlement par les adresses du premier prosident, et suffoqués de ses grands airs de la cour et du grand monde, par son audace, et par des tours de passepasse où il étoit un grand maître. Bentivoglio, depuis les prem ers jours de la régence, ne cessoit de souffler le feuen France, et de faire les derniers efforts à Rome pour porter le Pape aux dernières violences. Il étoit fort pauvre, fort ambitieux, fort ignorant, sans mœurs, comme on a vu qu'il en laissa des marques publiques, dont il ne prenoit même pas grand soin de se cacher, et par ce qu'on vit sans cesse de ce furieux nonce, sans religion que sa fortune. Il croyoit son chapcau et de quoi en soutenir la dignité attaché aux derniers embrasements que la bulle put susciter en France, et il n'épargnoit rien pour y parvenir, jusque-là que le Pape le trouvoit violent au point d'être importuné de ses exhortations continuelles, et que les prélats les plus attaches à Rome, soit par leur opinion, soit par leur fortune, s'en trouvoient pour la plupart excedes, même les cardinaux de Rohan et de Bissy, hors un print nombre de désespérés, qui avec les jésuites no respiroient que sang, fortune et subversion de l'Église californe. De degré en degré et de violence en violence. a l'ils extorquoient du Regent malgré lui, l'affaire en vint au point de faire de la constitution une règle de foi.

<sup>1.</sup> Flairer, deviner.

Le Pape, roidi, contre l'usage de ses plus grands et plus saints prédecesseurs, à ne vouloir donner aucune explication de sa bulle, ni à souffrir que les évêques y en donnassent aucune de peur d'attenter à sa prétendue infaillibilité, encore plus dans l'embarras de donner une explication raisonnable, ou d'en admettre une, ne vouloit ouir parler que d'obéissance aveugle, et son nonce, à la tête des jesuites et des sulpicions, trouvoit l'occasion trop belle d'abroger les libertés de l'Église gallicane, et de la soumettre à l'esclavage de Rome, comme celles d'Italie, de l'Espagne, du Portugal, des Indes, pour en manquer l'occasion. Il se mit donc à bonneter ! les évêques par lui, et par les jésuites et les sulpiciens, pour faire déclarer la constitution règle de foi. Les plus attachés à Rome d'entre les évêques se révolterent d'abord contre une proposition si absurde, et que Rome même avoit trouvée telle, comme ils s'étoient révoltés d'abord contre la constitution à son premier aspect. La règle de foi eut le même sort qu'avoit en l'acceptation de la constitution, et à force d'intrigues et de manèges quelques évêques y consentirent, et le nombre parut s'en grossir.

Dans cette extrémité d'un nouvel article de foi si destitué de toute autorité légitime, puisqu'elle n'est donnée qu'à l'assemblée libre et générale de l'Église, à qui seule les promesses de Jésus-Christ s'adressent d'être avec elle jusqu'à la consommation des siccles, la Sorbonne et quatre évêques crurent qu'il étoit temps d'avoir recours au dernier remêde que l'Église a toujours présenté, et approuvé que ses enfants en usassent comme suspensel, en attendant des temps où la vérité pourroit être écoutée, et dont jusqu'au feu Roi inclusivement on s'étoit publiquement servi dans les parlements et parmi les évêques, les docteurs, etc., pour se derober aux entreprises de Rome. Ce fut l'appel au futur libre concile genéral. Bentivoglio et toute la constitution jeterent les hauts cris. Ils sentoient

L. Voyez tome Vi, p. 135,

le poids en soi de cette grande démarche; ils gémissoient sous son poids suspensif. Ils sentoient l'effet terrible pour leur entreprise de la auîte qu'ils devoient craindre de cet exemple, et remuèrent l'enfer pour l'arrêter. Le Régent, prompt à s'effrayer, facile à se laisser entraîner par ses confidents perfides, s'abandonna à eux pour sévir contre la Sorbonne et contre les quatre évêques, qu'il exita, puis qu'il renvoya dans leurs diocèses.

Ce fut alors que le cardinal de Noailles manqua un grand coup, comme il en avoit déjà manqué plusieurs. Je le vovois souvent chez lui et chez moi. Il y vint dans cette occasion raisonner avec moi. Je l'exhortai à l'appel. Il était sûr des chapitres et des cures de Paris, des principaux ecclésiastiques et des plus célebres et nombreuses congregations et communautés séculières et regulieres. Il l'étoit aussi de plusieurs évêques qui n'attendorent que son exemple; et de tous ceux-là il étoit presse de le donner. Je lui représentai gu'après s'être mutdement prêté à tout, il devoit demeurer convaincir de la perfidie, des artifices, du but du parti, qui, sous l'apparence d'obeissance à Rome, forçoit la main au Pape pour triompier en France, et ne consentiroit jamais à rien qu'à l'obéissance aveugle; qu'il avoit suffisamment montre raison, patience, douceur, moderation, desir de nouvoir sauver l'obéis-ance avec la vérite et les libertés de l'Égise gatheane; qu'il cloit enfin temps d'ouvrir les yeux, et de mettre des bornes aux jureurs et aux artifices : et qu'appelant à la tete de tous ceux que je viens de désigner, ce groups deviendroit d'autant plus formidable aux entreprises et aux violences qu'il se trouveroit nombreux, illustre, et à couvert par les regles de l'Église les plus ancieni es, les plus certaines, les plus en usage respacté depuis les premiers temps qu'on y avoit eu recours jusqu'aux derniers du regne du feu Roi; qu'un appel al general et si canonique inspireroit du courage aux aballus, de la cramte et un extrême embarras aux vio-Jents, une salutaire neutralité à ceux qui penchoient à la

constitution dans la simplicité de leur cœur; que cette démarche auroit un grand effet sur les parlements, qui ne demandoient pas mieux que d'appeler, et qui n'en étoient retenus que par l'autorité du gouvernement, et encore par art et par machines; et que si ces Compagnies s'unissoient enfin à lui, comme toutes les apparences y étoient, par leur appel, c'en seroit fait de la constitution, et que Rome ne pourroit plus songer qu'à la retirer, à étouffer doucement cette affaire, et se trouveroit heureuse de donner de bonnes sûretés qu'il n'en seroit plus parlé.

l'ébraniai le cardinal de Noailles. Il me confia que son appel étoit tout fait et tout prêt; mais qu'il croyoit qu'il en falloit encore suspendre l'éclat, et n'avoir pas à se reprocher de n'avoir pas eu assez de patience. Jamais je ne pus le sortir de là, ni lui m'en alléguer de raisons que ce vague. Au bout d'un long debat, je lui prédis que sa patience seroit funcste, qu'il viendroit à la fin à l'appel, mais trop tard; qu'il trouveroit tout ce qui étoit prêt actuellement d'appeler avec lui séduit, intimidé, divisé par le temps: qu'il en donneroit aux artifices et à l'autorité séduite du Régent, qu'il éprouveroit contraire avec force, qu'étourdie alors du coup, il n'en auroit rien à craindre. surtout avec les parlements, qu'il auroit avec lui; au lieu qu'ils seroient gagnés, divisés, intimidés par le loisir qu'il donneroit de le faire, et que, quand il voudroit declarer son appel, il se trouveroit abandonné. Je ne fus que trop bon prophete

Le maréchal d'Huxelles, ministre nécessaire dans toute cette affaire, y varioit souvent. Tout lui en montroit la friponneme, et le danger en croupe de l'anéantissement des libertés de l'Église gallicane, qui étoit le but auquel tendoient les véritables abandonnés à Rome, tels que le nonce, les jésuites, les aulpiciens et les évêques de leur faciende, et plusieurs autres qui ne le voyoient pas, mais que les autres entraînoient par ignorance et par bêtise. Ainsi le maréchal faisoit souvent des pointes qui décon-

certoient les projets; mais bientôt après le premier président et d'Effiat le prenoient, tantôt par caresses, tantôt sur le haut ton, souvent par des raisons d'intérêts particuliers, qui n'étoient pas ceux de l'Église ni de l'État, moins encore du Régent, et le ramenoient, de sorte que l'irregularite de cette conduite du maréchal d'Huxelles. entravoit souvent les deux partis et le Regent lui-même. Ce prince, qui, dès les temps du feu Roi, savoit ce que je pensois sur la constitution, et, comme je l'ai rapporté en son temps, ce que lui-même en pensoit, en étoit embarrasse avec moi. Il evitoit d'autant plus aisément de me parlir de cotte matiere que je ne l'y mettois jamais, et qu'a l'exception de quelques adoucissements que j'en obtenois quelquefois des violences qu'on extorquoit de lui sur des particuliers, je ne cherchois point à entrer en rien de toute cette affaire avec lui, depuis que j'avois reconnu l'entraînement où il s'étoit laissé aller. Mais quand il se sentoit embarrassé et pressé à un certain point, il ne pouvoit s'empêcher de revenir à moi avec une entière ouverture, dans les occasions et sur les choses même où ses soupçons ou les influences de gens qui l'approchoient me rendoient le plus suspect à ses veny. Presse donc, et embarrassé entre les appels et les fureurs opposées dont je viens de parler, il m'arrêta, une arres dince, comme je resserrois des papiers, et que je me pregatots à le quitter après avoir travaillé avec lui tôte a tête, comme il m'atrivoit une ou deux fois la semame. Il me dit qu'il s'en alloit à l'Opéra, et qu'il vonloit m'y mener pour m'y parler de choses importantes. « A l'Opera, Monsieur! m'écriai-je; chi quel lieu pour parler d'affaires! parlons-en ici tant que vous voudrez. ou si vous a mez mieuxaller l'Opéra, à la bonne heure : et demain ou quand il vous plaira, je reviendrai. » Il persista, il me dat que nous nous enfermerions tous deux dans ra retite le ge, ou il allost à couvert et de plein pied tout

<sup>1.</sup> Oa lit ici une seconde fois le moi es, écrit en interligne,

seul de son appartement, et que nous y serions aussi bienet mieux que dans son cabinet. Je le suppliai de songer qu'il étoit impossible de n'être pas détournés par le spectacle et par la musique; que tout ce qui voyoit su loge nous examineroit parlants, raisonnants, n'être point attentifs à l'Opéra, chercheroit à pénétrer jusqu'à nos gestes; que les gens qui venoient là lui faire leur cour raisonneroient de leur côté de le voir dans sa petite loge enfermé avec moi; que chacun en compteroit la durée; qu'en un mot. l'Opéra étoit fait pour se délasser, s'amuser, voir, être vu, et point du tout pour y être ensermé à y parler d'affaires et s'y donner en spectacle au spectacle menie. l'eus beau dire, il se mit à la fin à rire, prit d'une main son chapeau et sa canne sur un canapé, moi par le bras de l'autre, et nous voilà allés. En entrant dans sa loge, il défendit que personne y entrât, qu'on l'ouvrit pour quoi que ce pût être, et qu'on laissât approcher personne de la porte. C'étoit bien montrer qu'il ne vouloit pas s'exposer à être écouté, mais bien montrer aussi qu'enferme la avec moi, qui n'étois pas un homme de spectacles et de musique, il y étoit moins à l'Opera que dans un cabinet en affaires. Aussi ce a réussit-il fort mal à propos à faire une nouvelle, que tout ce qui se trouva à l'Opéra en sortant distribua par Paris, comme je l'avois bien prévu et prédit à M. le duc d'Orléans. Il se mit où il me dit qu'il avoit accoutumé de se mettre, regardant le théâtre, auquel il me fit tourner le dos pour être vis-à-vis de lui. Dans cette position nous étions vus en plein, lui de tout le théatre et des loges voisines, et d'une partie du parterre, moi du théatre par le dos, et de côté et presque en face de presque tout ce qui étoit à l'Opéra du côté opposé pour les loges, mais de tout le parterre et de tout l'amphithéâtre de côté et presque en face. Ce m'étoit un pays inusité, où on eut peine d'abord à me reconnoître, mais où quelques yeux, le tête-à-tête et l'action de la conversation me décelerent bientôt. L'Opèra ne faisoit que commencer; nous ne fimes que regarder un moment le speciacie en nous placaut, qui étoit fort plein, après quoi nous n'en vimes ni n'en outmes plus rien jusqu'à sa fin, tant la conversation nous occupa.

D'abord M. le duc d'Orléans m'expliqua avec étendue l'embarras où il se trouvoit entre les appels dont il étoit pressé par le Parlement qui le vouloit faire, plusieurs evêques et tout le second ordre de Paris, à l'exemple de la Sorbonne et de plusieurs corps réguliers et séculiers entiers. Je l'écoutai sans l'interrompre, puls je me mis à raisonner. Pou après que j'eus commencé, il m'interrompit pour me faire remarquer que le grand nombre étoit pous la constitution, et le petit pour les appels; que la constitution avoit le Pape, la plupart des évêgues, les jésuites : tous les semmaires de Saint-Sulpice et de Saint-Lazare. par consequent une infinité de confesseurs, de curés, de vicaires répandus dans les villes et les campagnes du royaume qui y entraîncient les peuples par conscience. tons les capucins et quelque petit nombre d'autres religieux mendiants; et que telle chose pouvoit arriver en France ou tous ces constitutionnaires se joindroient au roi d'Espagne contre lui, et par le nombre seroient les plus forts, ainsi que par l'intrigue et par Rome, et de la se jeta dans un grand raisonnement. le l'ecoutai encore sans l'intercompre, et je le priai après de m'entendre à son tour. Je commençai par lui dire qu'avec lui il ne falloit pas raisonner par motif de religion ni de bonté de la cause de part ni d'autre; que je ne pouvois pourtant m'empêcher de lui dire combien il étoit étrange de traiter anc affaire de doctrine et de religion, poussée jusqu'à vouloir faire passer en article, au moins en règle de foi, qui en expression plus douce n'est que synonyme à l'autre, tant de si ciranges points, et trouvés d'abord si changes en effet par ceux là mêmes qui en sont devenus les athletes; de traiter, dis-je, une telle affaire par des vues et des movens uniquement politiques, qui n'y pouvoient être bons qu'à attirer la malediction de Dieu sur le succes, sur les personnes qui s'en méloient de la sorte et sur

tout le royaume, que je ne pouvois aussi me passer de lui rappeler ce qu'il avoit pensé de l'iniquité du fond et de la violence des moyens du temps du feu Roi, et ce que lui et moi nous nous étions confié l'un à l'autre quand on se crut sur le point d'aller au Parlement avec le feu Roi, qui n'en fut empêché que par l'augmentation subite du mai qui l'emporta peu de temps après; que me contentant de lui avoir remis en deux mots devant les yeux des choses si déterminantes pour un autre que lui, par les seuls vrais, grands et solides principes qui devroient uniquement conduire, surtout en matière de religion, je n'en ferois plus aucune mention, et ne lui parlerois que le langage duquel seulement il étoit susceptible.

Je lui montrai qu'il se trompoit sur le grand nombre, et pour s'en convaincre, je le supplier de se transporter au temps du feu Roi, où toute sa terreur, ses menaces, les violences qu'on lui avoit fait employer n'avoient pu attirer le grand nombre qu'avec une répugnance et une variété d'expressions toutes captieuses, qui montroient évidemment qu'on ne cherchoit qu'à se sauver, en abandonnant ses sentiments sous un voile, et sauvant la vérité autant que la frayeur le pouvoit permettre à la foiblesse, d'où on pouvoit juger de ce qui seroit arrivé de la constitution, si un roi aussi redouté qu'il étoit n'y cât déployé toute sa puissance. Je convins ensuite des progres que la constitution avoit faits depuis, mais par la crainte, l'industrie, la calomnie, la cabale, les esperances ou de fortune ou de paix ; mais j'ajoutai qu'en ôtant tous ces artifices, comme ils le scroient du moment que son autorité ne les soutiendroit plus, tout ce qui avoit taché de demeurer dans le silence éclateroit, et que les trois quarts de ce qui s'étoit laissé prendre en ces différents filets s'en seconeroit, et chanteroit la palinodie, comme l'entrée de sa régence le lui avoit montre en plein, pendant le peu de temps qu'avoit duré l'étourdissement des chefs du parti constitutionnaire, et de la protection qu'il

avoit donnée au parti opprimé. Je lui fis sentir quelle difference mettoit, pour le nombre entre deux partis, la pesanteur de la puissance temporelle, unie avec l'apparence de la spirituelle, le grand nom de chef de l'Église, d'unité, d'obéissance, de parti le plus sûr à l'égard des simples et des ignorants, qui font le grand nombre des ecclesiastiques comme des laïques, la crainte des peines et l'esperance des récompenses pour beaucoup, et pour tous de ne point trouver d'obstacles dans leur chemin. enfin la licence de tout entreprendre d'une part, avec impunité tout à moins, et trè-rarement sans succes : de l'autre, trouver tous les tribunaux fermés à leurs plaintes, et impuissants à leurs plus fustes défenses, qu'outre l'odieux d'un si prodigieux contraste, et qui n'avoit d'exemple que celui des temps de persécution des princes idelatres ou hérétiques, cette disparité écrasoit les plus sages et les plus religieux, et persuadoit aux courages abattus, qui n'envisageoient aucune étincelle de protection ni d'espérance, de se prêter au temps et de rejeter sur la violence les mensonges auxquels on les forçoit; que c'étoit ainsi qu'Henri VIII s'etoit fait chef de la religion en si peu de mois en Angleterre, avoit chassé Rome. et envahi les biens immenses des ecclésiastiques de son royaume, et que les regents de la minorité de son fils, malgré leurs divisions et leurs troubles domestiques, avoient en si peu de temps achevé le saut, embrassó l'heresie après le schisme, et s'étoient composé une religion qui avoit chasse la catholique sous les dernières pernes; que c'étoit ainsi qu'en si peu de temps les rois du Nord, dont l'autorite chez eux étoit alors si nouvelle et si pen affermie, avoient ren lu leurs royaumes protestants, et que presque tous les souverains du nord d'Alleniagne en avolent fait autant dans leurs États; que le grand nomb e présenté de la sorte par une telle inégalité de b dance dans le gouvernement, n'étoit donc qu'un leurre et une tromperie manifeste, dont l'appel se trouveroit le véritable correctif; qu'alors les tribunaux rendus à

l'exercice de la justice, à cet égard, l'autorité royale à embrasser tous ses sujets avec égalité, le gros du monde en liberté de voir, de parler, de s'instruire, et de discerner, les simples et les ignorants, éclaires par les appels des évêques, d'un nombre infini d'ecclésiastiques du second ordre, de religieux, de corps entiers séculiers et reguliers, enfin par celui des parlements, reviendroient de la crainte servile qui les avoit enchaînés, et qu'alors il verroit avec surprise que le grand nombre seroit des appelants, et le très-petit, et encore méprisé et honni comme celui des tyrans renversés, se trouveroit celui des constitutionnaires.

En cet endroit le Régent m'interrompit, et avec une sorte d'angoisse : « Mais, Monsieur, me dit-il, que voulezvous que je croie, quand le duc de Noailles Ini-même m'arrête sur les appels, et me maintient que j'y hasarde tout, parce que le très-grand nombre est pour la constitution, et qu'il n'y a qu'une poignée du parti opposé; et si 1 vous ne niercz pas combien il y est interessé pour son oncle? - Monsieur, repris-je, cela est horrable, mais ne nie surprend pas. Vous savez que je ne vous parle jamais du duc de Noailles depuis les premiers temps de ce qui s'est passé entre nous; mais puisque vous me le mettez en jen et en opposition si spécieuse, si faut-il aussi que je vous y réponde. M. de Nouilles, Monsieur est un homme qui n'a ni religion ni honneur, et qui jusqu'à toute pudeur, l'a perdue, guand il croit y trouver le plus petit avantage. Du temps du feu Roi, rappelé d'Espagne, broudlé avec lui, avec Maintenon, avec Mar la duchesse de Bourgogne, craint et mal voulu de tout le monde, en un mot perdu en Espagne et ici, il n'avoit d'appui ni d'existence que son oncle, et par lui, ce qui s'appeloit son parti, ainsi il y tenoit. Depuis qu'il voie de ses ailes ce même oncle et son parti, ne lui servant plus à rien, lui mese; ainsi il veut en tirer le fruit de se faire cons dérer

<sup>2.</sup> Voyez tome X, p. 252 et note 1.

de l'autre comme un homme impartial, traitable sur un point qui lui doit être si sensible, éteindre de ce côté-là ciaintes et soupçous, ranger ainsi les obstacles qu'il en appréhende dans le chemin de la fortune, et de la place de premier ministre, qui lui a fait commettre un crime si noir et si pourpensé i mon égard, et de laquelle il n'abandonnera jumais le desir et l'espérance, tandis que misérablement adoré par son oncle, qui ne voit pas assez clair pour le connoître, il l'entraîne dans les panneaux pour se faire valoir de l'autre côté, pendant que son oncle le vante dans le sien, que lui, de son côté, trompe et cajole. Son compte est de faire durer la guerelle pour se faire admirer des deux côtes, et vous parler comme il fait pour vous persuader d'un aitachement pour vous, et d'une vérité pour la chose à l'épreuve du sang, de l'amitié et de tout interêt. Voilà, Monsieur, quel est le duc de Noanles, et puisque vous m'y forcez, jusqu'à quel point vons êtes sa dupe. Mais moi, qui suis plus vrai, plus droit et plus franc, je vons parlerai sur un autre ton : c'est que je ne me cache à vous, à personne ni à lui-même, que le pius beau et le plus délicieux jour de ma vie ne fût celui où il me seroit donné par la justice divine de l'écraser en marmelade, et de lui marcher à deux pieds sur le ventre. à la satisfaction de quoi il n'est fortune que je ne sacrifiasse. Je ne suis pas encore assez dépourvu de sens et de raisennement pour ne pas voir que, quelque mobilité, quelque adresso, quelque finesse et quelque art qu'ait le duc de Noutles, il ne peut éviter de se trouver perdu si son oncle est perdu, et que Rome et les constitutionnaires viennent à bout de le traiter comme ils ont été si près de faire sous le feu Roi, et comme ils travaillent tous les jours à y revenir. Ce que j'avance est manifeste. S'ils vous persuadent par degrés de le leur abandonner, et da ils le deponall ut de la pourpre et de son siège, voilà un homme au moins aneanti, si pis ne lui arrive, par être

<sup>1.</sup> Noyez teme XI, p 250 et note 1.

confiné quelque part, ou envoyé à Rome. Dans cet état, de deux choses l'une nécessairement : ou le duc de Noailles suivre la fortune de son oncle, ou il l'abandonnera pour conserver la sienne. S'il suit la fortune de son oncle, le voilà retiré, hors de place, ne voulant plus se mêler de rien sous un prince qui égorge son oncle, ou aul du moins l'abandonne à la boucherie et à la rage de ses ennemis. Voilà où le sang, l'amitié, l'honneur le conduisent, et moi, par conséquent, nageant dans la joie de le voir entraîné et noyé sans retour par le torrent qui emporte son oncle. Si, au contraire, avec des tours et des distinctions d'esprit, il abandonne son oncle pour se cramponner en place, il devient l'homme le plus publiquement et le plus complétement déshonoré ; il devient, de plus, suspect au parti qu'il ménage au prix du sang de son oncle. à vous-même, qui n'oserez jamais vous fier à lui de quoi que ce soit; il devient l'horreur du monde. et l'exécration du parti de son oncle, qui tout entier ne sauroit périr avec lui; il devient enfin l'opprobre et le mépris de toute la terre: et moi, par consequent, jouis : sant d'un état dont l'infamie ne laisse plus rien à faire ni à desirer à ma vengeance. Mon intérêt le plus vif et le plus cher, si j'étois aussi acélérat que le duc de Noailles. auroit donc été, des les premiers jours de votre régence. de répondre aux empressements des cardinaux de Rohan et de Bissy, et de leurs consorts, de m'unir étroitement à eux, de les servir auprès de vous de toutes mes forces. La bonté et la confiance dont vous m'honorez m'auroit rendu parmi aux l'homme lalque le plus principal, la conseil et le modérateur du parti, avec une intimité et une considération d'autant plus solide que nous aurions . travaillé de toutes nos forces au même but, et que nous y serions peut-être déjà parvenus. No croyez pas que cette réflexion me soit nouvelle, ni que ces Messieurs-là soient demeurés jusqu'à présent à me la faire suggérer, jusqu'à me faire dire de leur part, et plus d'une fois, qu'ils ne comprenoient pas comment, avec toute ma haine publique SAINT-SINON XIIL

pour le duc de Noailles, que je pouvois perdre surement et solidement en perdant son oncle, je demourois l'ami du cardinal de Noailles, et, pour user de l'abus de leurs termes, son plus puissant protecteur. Mais si je suis encore incapable de cette vertu qui ne vous coûte rien, et que sans nul mérite vous portez souvent au plus pernicieux abus, qui est le pardon des ennemis, à Dieu ne plaise que je succombe assez au plaisir de la vengeauce. et devienne assez scélérat pour me tourner contre la vérite connue, la droiture et l'innocence manifeste, et le bien de la religion et de l'État, et que je cesse de vous les représenter de toutes mes forces, et tout votre intérêt personnel qui y est attaché, tant que vous voudrez bien m'ecouter sur un si grand chapitre! » Je conclus ce propos péremptoire par lui dire que c'étoit à lui [à] discerner qui, du duc de Noailles ou de moi, lui parloit avec plus de desinteressement et de vérité sur l'appel.

Revenant tout court au fond de la chose, je lui dis qu'avec le nombre il falloit aussi peser la qualité : qu'il devoit voir que d'un côté étoient tous les ambitieux, les mercennires et les ignorants, séduits par quelques savants et quelques simples de bonne foi; que de l'autre. étoient les prelats les plus doctes, les plus vertueux, les plus desintéresses, les plus pieux et des meilleures mœurs. cutin de vrais pasteurs, résidents, travaillants, adorés dans leur diocèse, et en exemple non contredit à toute l'Eglise de France, toutes les écoles et les universités, les colleges, les curés et les chapitres de Paris et de presque tonte la France, en un mot, la presque totalité du second or lie, non des abbés aboyants, mais de ce second ordre pieux, éclairé, qui ne pretendoit à rien et qui ne vendoit pourt sa foi et sa doctrine; enfin les parlements, qui en ce genre formoient' un groupe respectable, et que Rome ved ateroit toujours; que le gros de la cour, du monde, da pubac par tout le royaume étoit encore du même

f. 19 mott, au manuscrit.

côté soit lumière ou prévention et grand nombre aussi par indignation des violences, et des mœurs, de l'ambition, de la conduite du plus grand nombre des évêques du parti opposé, et d'abominables intrigues dont le temps avoit fait la découverte; qu'avec les lois de l'Église et de l'État pour lui, avec les évêques, les docteurs, le clergé séculier et régulier le plus estimé et le plus distingué, les corps entiers séculiers et réguliers les plus vénérables, et les Compagnies supérieures, qui se feroient toutes honneur de suivre les parlements, qui sont en ce genre les gardiens et les protecteurs des lois, il se trouveroit à la " tête d'un bien autre parti que ne seroit celui do la constitution, d'un parti sur qui la religion, la vérité, les canons de l'Église, ses regles immuables, les lois de l'État, les libertés de l'Église gallicane, qui ne sont que la conservation de l'ancienne discipline de l'Église envahie ailleurs par l'usurpation des papes et la despotique tyrannie de Rome, sur qui enfin la conscience pouvoit tout, l'ambition, l'intérêt rien, comme tant et de si vives persécutions si grandement souffertes le démontroient avec la derniere évidence, parti, puisqu'il faut [se] servir de ce terme quoique il ne convienne qu'à celui qui lui est opposé, parti qui lui seroit solidement et inviolablement attaché pur les liens de la conscience, de la religion, de la vérité, de la reconnoissance, et que nul intérêt temporel n'en pourroit débaucher, qui grossiroit sans cesse de tous les ignorants de l'autre, à qui alors il scroit libre de parler, et de les écluirer, à eux d'écouter et d'être instruits, et d'une foule de mercenaires dont il avoit vu les variations à mesure de celles du crédit de leur parti, et qui étoient incapables d'en suivre aucun que pour des vues humaines. Alors que deviendroit le parti opposé, chargé du mépris de ses artifices, de la haine de ses vinlences, dépouillé du pouvoir d'en commettre, et de l'uffranchissement du pouvoir des lois et des tribunaux, et de la censure des doctes, de cette foule de personnages de la plus grande réputation chacun dans leur état? Com**3**56

ment soutenir une cause qui arme la raison et toutes les lois contre elle, qui s'est noircie de tout ce que l'artifice et la persecution ont de plus odieux, et opposer la honte de l'episcopat et du sacerdoce en tout genre pour la plupart à l'elite qui forme tont l'autre parti, décorés de ses souffrances et purifiée par le feu de la persécution? Que pourroient opposer à tant de savoir et de vertu les graces alors fletries par faute de pouvoir, et les mines de protection du premier de ses chefs, et les repoussantes clameurs de l'autre, les ruses si reconnues de leurs principaux ouvriers du premier et du second ordre, dont les mœurs de la plupart, la conduite et l'ambition de tous, les ont rendus l'abonination du monde jusque dans l'usage le plus effrené de leur crédit et de leur pouvoir ? el Rome qui recule devant un roi de Portugul, et pour une grâce qui ne dépend que d'elle, qui ne tient ni à vérité ni à religion, grace injuste, même scandaleuse, sera t elle plus audacieuse contre un groupe si vénérable du premier et du second ordre, soutenu de la multitude rendue à la liberté, et des parlements engagés par leur appel dans la même cause, Rome, dis-je, dépouillee de l'autorité royale, qui faisoit tout trembler sous elle, mais qui avec ce terrible avantage n'a pourtant jamais osé que menacer?

l'ajoutai à cette peinture que son personnage, à lui regent, étoit bien honnête et bien facile. Il n'avoit qu'à laisser faire et jouir de ce qui se feroit et des appels en foule qu'il verroit éclater. Dire au Pape et aux chefs de la constitution qu'ils ne devoient pas attendre du pouvoir précaire d'un regent plus qu'il n'avoient pu obtenir de la redoutable et absolue autorité du feu Roi, qui l'avoit si longtemps deployée en leur faveur touts entière; qu'il y [avoit, de plus, bien loin de ce dont il s'agissoit alors à ce qui s'entreprenoit anjourd'hui. Alors il ne s'agissoit que de la condamnation d'un livre, et de se taire sur la constitution. Aujourd'hui que, les desseins croissant avec le pouvoir, il ne s'agit de rien moins que d'embraser la

France par toutes les intrigues imaginables, jusqu'à y vouloir faire entrer les premières puissances étrangères, et faire recevoir, signer, croire et jurer comme articles définis de foi, au moins en attendant comme regle de foi qui en est le parfait synonyme, tout ce qui est dans la constitution; ce comble de pouvoir qui n'est promis et donné qu'à l'Église assemblée, appliqué à une bulle qui bien ou mal à propos a soulevé toute la France des qu'elle a paru, que les uns trouvent inintelligible, les autres non recevable dans ce qui s'en entend, bulle dont le Pape, contre la coutume de ses plus saints et plus illustres prédécesseurs, n'a jamais voulu ni expliquer, ni souffrir que les évêques l'expliquassent, depuis tant d'années qu'il en est supplié et conjuré avec tout le respect et l'humilité possible, il n'est pas étonnant que, poussées! enfin à bout, les consciences se révoltent, forcent la main au Régent, et aient enfin recours au dernier remede de tout temps établi dans l'Église, et dont les plus saints et les plus grande papes ne se sont jamais offensés. Ajouter que vous êtes affligé d'un si grand éclat, et impuissant, pour l'arrêter, mais qu'étant régent du royaume, et n'ayant jusqu'à ce jour omis travail, peine, ni soin pour procurer la autisfaction du Pape, et votre vénération personnelle, jusqu'à y employer l'autorité dont vous êtes depositaire plus encore que le feu Roi n'avoit fait, et malheureusement vous ne mentirez pas, vous n'êtes pas résolu aussi à ne pas protéger les lois de tout temps en usage, auxquelles le feu Roi lui-même a eu recours en d'autres occasions, ni à laisser mettre le feu et le trouble dans le royaume. Faire en même temps avertir le nonce d'être sage, et de ne vous pas forcer par sa conduite à des demarches qui lui seroient désagreables, et dont les suites pouvoient arrêter sa fortune; et prendre des précautions mesurées mais justes pour rendre ses communications difficiles avec les chefs et les enfants perdus du parti.

<sup>4.</sup> Il y a poussée, au masculin.

Écrire aussi en même sens au cardinal de la Trémoille. d'une façon à faire peur au Pape s'il pensoit aller plus loin, tant sur la chose en général que sur le cardinal de Noailles et aucun autre en particulier; et lui envoyer une lettre pour le Pape remplie des plus beaux termes d'attachement, de douleur, de vénération, mais imprimée vaguement d'une teinture de fermeté qui soutint la lettre au cardinal de la Trémoille; surtout n'oublier pas de faire parler françois aux principaux jésuites d'ici, à leur général à Rome, et aux supérieurs de Saint-Sulpice et de Saint-Lazare; puis demourer ferme à quelque proposition que ce pût être, et les plus specieuses. Ouvrir les prisons, et ranpeler et rétablir les exilés, et la liberté, mais parler ferme aux principaux, et donner au cardinal de Noailles et aux parlements des ordres sévères et y être inexorable, pour que la liberté, bien loin de se tourner en licence et en triomphe, se contienne dans les plus étroites bornes de sagesse, de prudence, de modestie, do charité, de respect pour l'épiscopat et pour les évêgues, de mesure à l'egard de la personne du nonce, de vénération pour celle du Pape, de soumission pour le saint-siège, et de toutes les précautions nécessaires pour éviter toute occasion de donner prise à l'autre parti, et tout prétexte de crier au schisme ou le faire craindre avec la plus légère apparence.

Apres ce discours, que M. le duc d'Orléans écouta fort attentivement et qu'il me parut goûter, je vins au point sensible. Je lui remis devant les yeux le defaut des renonciations, où on n'avoit voulu souffrir ni formes ni apparence de liberté; et je lui répetai, ce que je lui avois dit souvent, qu'il ne pouvoit tirer aucun fruit de ces actes, si le malheur du cas en arrivolt, que de l'estime et de l'affection de la nation par la sagesse, la douceur, l'estime de son gouvernement; que ce que je lui proposois en étoit une des voies la plus assurée en protégeant les lois, la raiso malhe et juste liberté, et se rendant le conservateur de ce qui dans l'ecclesiastique et le civil étoit en la plus

grande et solide réputation par la doctrine et la vertu, et s'amalgament les parlements et les autres tribunaux; tandis qu'en prenant l'autro parti c'étoit un chemin de continuelles violences aux consciences, aux lois ecclesiastiques et civiles, une suspension continuelle de l'exercice et des fonctions de la justice, des exils et des prisons sans fin, pour plaire à une cour impuissante, ingrate, qui ne vouloit que soumettre la France comme l'Espagne, le Portugal, l'Italia, avec les inconvénients temporels et si serviles qu'en éprouvent ces souverains rendus si dépendants de Rome en autorité et en finance par les excès de l'immunité ecclésiastique, et pour des mercenaires qui, de concert avec Rome, demanderoient toujours pour régner, et ne sauroient gré d'aucun succes général ou particulier qu'à leur artifice et à leur audace.

Je lui des qu'il ne devoit pas se faire illusion à luimême, mais qu'il devoit bien comprendre et bien se persuader que les hommes ne se conduisent jamais que par leurs intérêts, excepté quelques rares exemples de gens consommés en vertu: qu'il ne falloit donc pas qu'il s'innaginat que, quoi qu'il pût faire pour Rome, pour les jesuites et pour le parti de la constitution, il put jamais les gagner contre le roi d'Espagne; que, pour peu qu'il fit de comparaison entre ce prince et lui, il sentiroit bientot leguel des deux emporteroit tous leurs vœux et leur choix, par consequent tous leurs efforts; que leur but étoit de régner, de dominer, de subjuguer la France comme sont l'Espagne, le Portugal, l'Italie, à quoi ils n'avoient jumais eu plus beau jeu que par le moyen de l'état où ils avoient su porter l'affaire présente ; qu'il n'y avoit point aussi de prince plus expressément formé à leur gré pour ce dessein, qu'un esprit accoutante à se reposer de tout sur autrui, dans l'habitude de tant d'années de regne sous le joug entier qu'ils vouloient imposer ici, d'une conscience sans lumière, toujours tremblante au nom de Rome et de l'Inquisition, livré entierement à toutes les prétentions ultramontaines tournées en lois

360

dans ses vastes Etats, abandonné depuis toute sa vie aux jesuites, et à deux reprises, dont la dernière étoit lors dans sa vigueur, au fabricateur de la constitution. enfermé de plus par habitude et par goût, et inaccessible à tout excepté à une épouse Italienne pétrie des mêmes maximes romaines, à son confesseur et à son ministre, et incapable par ses mœurs de laisser aucun lieu de craindre rien qui puisse déranger des préventions si favorables aux projets de Rome et des constitutionnaires et des maximes ultramontaines qu'il tient être des parties intégrantes de la religion. Avec un prince fait de la sorte, il n'y [a] qu'à vouloir et faire : et l'état absolu et sans forme auquel il est accoutumé de régner en Espagne joignant « en lui, revenu en France, la jalousie de l'autorité à ce qu'il croiroit de al étroite obligation de sa conscience, jusqu'à quels excès ne pourroit-il pas être mené saus autre peine que de vouloir et de dire! « Croyes-vous. Monsieur, continuai-je, être en même paralièle avec tout votre esprit, votre savoir, votre discernement, vos lumières, la déréglement affiché de votre vie, votre accès libre à tout le monde, vos connoissances étendues et si extraordinaires à votre naissance, enfin avec ce mépris de la religion, et ce libertinage d'esprit dont vous affectes de tout temps une profession si publique? Pour peu que vous y pensiez un moment, vous serez intimemênt convaincu que vous ne pouvez jamais devenir l'homme de Rome et des jésuites, et qu'il ne manque au roi d'Espagne aucune des qualités qui le rendent un roi fait et forme tout exprès pour eux. Otes-vous donc bien exactement de la tête que, quoi que vous puissiez faire, vous avez jamais Rome, jésuites, constitutionnaires, dans votre parti, si le malheureux cas arrive; persuadez-vous au contraire bien fortement que vous les aures pour vos plus grands ennemis, et qui n'auront rien de sacré contre vous. Si avec cela vous allez perdre le parti qui leur est opposé. qui est celui des lois et de l'estime publique: al vous népligez de vous rapprocher les parlements en cessant de

les irriter par des violences à cet égard, des défenses de recevoir des plaintes et d'y prononcer, des évocations sans fin dès qu'il y a le moindre trait véritable ou supposé à l'affaire de la constitution, des cassations d'arrêts au gré des constitutionnaires, qui est la chose qui blesse le plus les parisments, la totalité de la magistrature, tout le public même le plus neutre et le plus indifférent, et ce qui le révolte encore plus sans mesure; si vous centinuez et redoublez même, comme l'extrémité où les choses se portent vous y forceront, les exils, les prisons, les saisles de temporel, les inouïs expatriements, les privations d'emplois et de bénéfices; qui sures-vous pour vous, si le malheureux cas arrive, de l'un ou de l'autre parti, ou, s'il en reste encore, dans les termes où en viennent les choses, des neutres et des indifférents? »

Je m'arrêtai là et n'en voulus pas dire davantage, pour juger de l'Impression que j'avois faite. Elle passa mon espérance, saus toutefois me ressurer : je vis un homme pénétré de l'évidence de mes raisons (il ne fit pas diffisulté de me l'avouer), en même temps en brassière et dans l'embarras d'échapper à coux que j'ai nommés, et qui, dans ces moments critiques de laisser aller le cours aux appela ou de les arrêter, se relayoient pour ne le pas perdre de vue, il raisonne sur l'état présent de l'affaire et les inconvénients des deux côtés; il convint de toute la force de ce que je lui evois représenté. Je ne disois alors que quelques mote de traverse pour le laisser parier, et le bien écouter; et le ne vis qu'un homme, convaince à la vérité, et de son aveu, sans réponse à pas une des raisons que je lui avois représentées, mais un homme dans les douleurs de l'enfantement. Nous en étions là, quand la toile tomba. Nous fûmes tous deux surpris et fâchés de la fin du spectacle. Malgré le brouhaha qu'il produit par l'empressement de chacun pour sortir, nous demeurames oncore quelques moments sans pouvoir cesser cette conversation. Je la finis en lui disant que le nonce ne le connoissoit que trop bien quend il disoit que le dernier qui lui parloit avoit raison; que je l'avertissois qu'il étoit veillé par des gens qu'il se croyoit affidés et qui ne l'étoient qu'à eux-mêmes. À leurs vues, à leurs intrigues, à leurs intérêts, et veillé comme un oiseau de proie; qu'il seroit la leur s'il ne preuoit bien garde à lui, parce que la verité n'avoit pas aupres de lui des surveillants si à portee ni si empressés; qu'il prit donc garde au trop vrai dire du nonce, et qu'il ne se laissât pas misérablement entralner. Là-dessus il sortit de sa petite loge, et moi avec lui. Tout le dehors étoit rempli de tout ce qui successivement s'y étoit amassé pour entrer dans sa loge ou l'en voir sortir, dont la plupart le regardérent attentivement, et moi encore plus. Il étoit si concentré de tout ce que nous venions de dire qu'il passa assez sombrement. li alla dans son appartement avec tout ce monde, dans le fond duquel j'apercus Effiat et Besons. Effiat avoit été apparemment averti du tête-à-tête de l'Opéra, et s'étort fortifié de Besons pour suisir le court moment de la fin de la journée publique, et du commencement de la soirée des roués, pour explorer ce qui s'étoit passé et le détruire à la chaude. Je ne sais ce qu'ils devinrent, car je m'en al ai aussitöt.

blais pour ne pas revenir aux appels, je ne dis que trop veni au Regent en sortant de la petite loge. Il fut si bien venilé, relayé, tourmenté qu'ils l'emballerent. D'Effiat, le premier president et les autres l'emportèrent. Le Regent arrêta les appels, mit toute son autorité à empécher celui du Parlement, ot lui fit suspendre un arrêt contre des procèdures monstrueuses de l'archevêque de Reims, et contre d'autres fureurs d'évêques constitutionnaires. Je me contentai d'avoir convaincu, et puis je laissai faire, sans courir ni recommencer à raisonner avec un prince que je savois circonvenu de facon que sa facilité et sa foiblesse seroit incapable de resistance. Il devint enfin tout ca quils vousarent, entraine par leur torrent; et il en arriva da is les deux partis le fruit que je lui avois prédit par leurs sentiments à son égard. S'n m'avoit cru, ou plutôt

s'il en avoit eu la force, la constitution tomboit avec toutes ses machines et ses troubles, l'Église de France seroit demeurée en paix, et Rome de plus cût appris par un si fort exemple à ne la plus troubler de ses artifices et de ses ambiticases prétentions. Le Pape, si soutenu par tant d'évêques en France, ou ignorants, ou simples, ou ainbitieux, et si continuellement pressé et tourmente par son nonce et par les autres boute-feux de se porter à des démarches violentes, n'avoit jamais osé s'y commettre. Il avoit menacé trop souvent pour qu'on n'y fût pas accoutume. Il ne s'agissoit pourtant que de sévir contre la personne du cardinal de Noailles en particulier, et en gros contre d'autres de son parti, en dernier lieu contre les appelants. Rien ne fut oublié de la part de Bentivoglio et des furieux pour l'y engager, sans que jamais il ait osé passer les menaces, et encore sans s'en expliquer. Pouvoit-on craindre qu'il se fut porté à des extremites contre ce nombre immense d'appelants en corps et en particuliers, écoles célebres et nombreuses, diocèses entiers, congrégations sameuses et étendues, contre les parlements, qu'il a toujours redoutés, en un mot contre le Régent à la tête de tout le royaume, armé de ses lois, des canons, de la discipline de l'Eglise reconnue et pratiquée jusque sous le feu Roi. Rien de schismatique en cette démarche de l'appel de tout temps, encore une fois, pratiquée et suspensive dans l'Église; on ne le devient point quand on ne veut pas l'être, et le Pape se seroit bien gardé de se risquer la France pour un sujet aussi dépourvu de tout fondement apres les pertes que Rome a faites de plus de la moitié de l'Europe. Il se seroit donc réduit à des plaintes, à se contenter des respects, qu'on ne lui auroit pas épargnés, et à se satisfaire comme d'un gain des assurances qu'il auroit exigees qu'en ne parlant plus de sa buile, personne aussi n'auroit la tementé de la combattre en aucune sorte ni occasion, puisqu'il ne s'en agiroit plus, que de part et d'autre on laisseroit tomber tout ce qui s'etoit fait là-dessus, et qu'il seroit

même remercié de sa condescendance. Ce qu'on verra bientôt qui arriva sur les bulles est une démonstration que les choses se seroient passées aussi doncement que l'opinion que j'en avois, et que je rapporte ici. Je n'ajouterai rien sur la façon dont parut peu après l'appel du cardinal de Noailles, ni des divers succès qu'il eut, qu'on a vu que je lui avois prédits pour l'avoir trop différé; cela appartient à la constitution sans avoir produit d'occasion qui me regarde.

## CHAPITRE XVII.

Mile de Chartres prend l'habit à Chelles, - Mort d'Armentières. -Mort du duc de Béthune. - Mort de la marquise d'Estrades: son beau-fils va en Hongris avec le prince de Dembes. - Indécance du carrosse du Roi expliquée. - Maupeou président à mortier, depuis premier président. - Nicolai obtient pour son fils la suivivance de sa charge de premier président de la chambre des comptes. - Bassette et pharaon défendus. -- Mort et famille de la duchesse donantère de Duras. — Mort de la duchesse de Melan. — Mort de la comtessa d'Agmont. - Mort de Mes de Chamarande; éclaircissement sur sa naissance. - Mort de l'abbé de Vauban. - Mariage d'une fille de la maréchale de Bouillers avec le fils unique du duc de Popoli. - Le duc de Nomiles manque le prince de Turenne pour sa file aluée, et la marie au prince Ch. de Lorraine, avec un million de brevet de retenus sur sa charge de grand écuyer, et un triste succès de ce mariage. - M. le comte de Charolois part furtivenient pour la Hongrie par Munich; personne ne tâte de celle comédie : il ne voit point l'Empereur ni l'Impératrice, quoique le prince de Dombes les eut vas, dant Monsieur le Duc se montre fort piqué. - L'abbé de la Rochefourauld va en Hongrie, et meurs à Bude. - Conduite de M. et de Mae du Maine dans leur affieux projet: causes et degres de confusion et de division dont ils savent profiter pour se former un parti. - Formation d'un parti aveugle, compose de toutes pièces, sans aveu de personne, qui ose de solmême naurper le nom de noblesse; but et adresse des conducteurs; folie et stupidité des conduits. - Manées du grand prieur et de l'ambassadeur de Malte pour en exciter tous les chevaliers, qui receivent desenses du Régent de s'assembler que pour les affaires uniques ent de leur ordre. - Huit seigneurs voulent présenter, su nom de la pretendue noblesse, un mémoire contre les ducas la



Régent ne reçoit point le mémoire, et les traite fort séchement; courte descritation de ces huit personnages. — Embarras de cette noblesse, dans l'impossibilité de répondre sur l'absurdité de ses projet.

M<sup>ns</sup> de Charites ayant persévéré longuement à vouloir être religieuse contre le goût et les efforts de M. le duc d'Orleans, il consentit enfin qu'elle prit l'habit à Chelles, dont une sœur du maréchal de Villars étoit abbesse. M. et M<sup>ns</sup> la duchesse d'Orléans y allèrent, et n'y voulurent personne. L'action fut ferme et édifiante, et tout s'y passa avec le moins de monde et le plus de simplicité qu'il fut possible.

Armentières mourut chez lui en Picardie, assez jeune, d'une fort longue maladie. Il étoit premier gentilhomme de la chambre de M. le duc d'Orléans, qui donna cette place à son frère Conflans, qui étoit aussi son beau-frère, comme en l'a vu ailleure. Il étoit surprenant de trouver en ce M. d'Armentières un bomme aussi parfaitement bouché, avec deux frères qui avoient tant de savoir et d'esprit; d'ailleurs bon et honnête homme.

Le duc de Béthune mourut à soixante-seize ans. C'étoit an bon et vertueux homme. J'ai parlé plus d'une fois de la fortune de son père et de lui, qu'il vit refleurir en lui et en son fils et son petit-fils apres une légère éclipse, et qui après lui augmenta encore beaucoup.

Me d'Estrades mourut aussi. Elle étoit sœur de Bloin, premier valet de chambre du Roi, et avoit été fort helle. Le fils ainé du maréchal d'Estrades l'avoit épousée en secondes noces par amour. Elle étoit mère de Me d'Herbigny. La considération que M. le duc d'Orléans conserva toujours pour la famille du maréchal d'Estrades, qui avoit éte son gouverneur, et un homme illustre dans les armes, et dans les négociations, dont Me d'Herbigny étoit petite-fille, fit uniquement son mari conseiller d'Etat. Le comte d'Estrades lieutenant général, de la belle-mere de qui on vient de dire la mort, se laissa engager par M. du Maine à aller en Hongrie avec le prince de Dombes. C'étoit un

honnête homme et de distinction à la guerre. Le Régent le lui permit, mais le Roi ni lui n'y entrèrent pour prien.

Le Roi s'alla promener au Cours. Il étoit au fond de son carrosse, serré entre le duc du Maine et le maréchal de Villeroy avec la derniere indécence. Tant que le feu Roi admit des hommes dans son carrosse, jamais aucun prince du sang n'y a été à côté de lui. C'étoit un honneur réservé aux seuls fils de France. Monsieur le Prince, le dernier, donnant au Roi une fête à Chantilly, où étoit toute la cour, il se trouva pendant le voyage une fète d'Église solennelle, pour laquelle le Roi alla à la paroisse du lieu, seul, dans sa calèche, qui n'étoit qu'à deux places sur le derriere, le devant étant accommodé pour y mener des chiens couchants. Jamais personne n'y montoit avec lui, sinon Monseigneur ou Monsieur, encore si rarement qu'il ne se pouvoit davantage. On regarda comme une distinction fort grande due à la magnificence de la fête de Chantilly, et à la nouveauté du mariage de Madame la Duchesse, que le Roi sortant de l'église, et monté dans sa caleche, voyant Monsieur le Prince à la portière, lui ordonna d'y monter et de se mettre auprès de lui, parce qu'il n'y avoit point d'autre placé. C'est l'unique fois que cela soit arrivé. Le maréchal de Villerov avoit bien dans le carrosse du Roi, comme son gouverneur, une place de preférence, mais non pas de préséance sur le grand écuyer, ni sur le grand chambellan, ni même sur le premier gentilhomme de la chambre en année. Mais tout ctoit en pillage et en indécence, qui s'augmenta sans cesse en tout de plus en plus.

Maupeou, maître des requêtes, fit un marché extraordinaire avec Menars, président à mortier, pour s'assurer su charge et lui en laisser la jouissance sa vie durant à certaines conditions. Le prix fut de sept cent cinquante mille livres et vingt mille livres de pot-de-vin. Je que marque cette bagatelle que parce que le même Maupeou est devenu premier président, et a fait passer à son fils sa charge de président à mortier, tous deux avec réputation. Peu de jours après, Nicolai, premier président de la chambre des comptes, obtint la survivance de cette charge pour son fils. Ce fut, comme bien d'autres, une grâce perdue pour M. le duc d'Orléans, qui ne trouva pas ce magistrat par la suite moins singulièrement audacieux à son égard.

Ce prince fit plus utilement par la défense sévère qui fut publiée de la bassette et du pharaon, sans distinction de personne. Ce débordement de ces sortes de jeux, quoique défendus, étoit devenu à un point, que les maréchaux de France avoient établi à leur tribunal qu'on ne seroit point obligé à payer les dettes qu'on feroit à ces sortes de jeux.

La duchesse de Duras mourut à Paris à cinquante-huit ans, d'une longue maladie; elle étoit vouve des 1697 du duc de Duras, fils et frere alné des deux maréchaux de Duras, il n'avoit que vingt-sept ans, et ne lui avoit laissé que deux filles, dont elle avoit marié l'aînée, comme on l'a vu en son temps, au prince de Lambesc, petit-fils de Monsieur le Grand, et avoit, comme on le verra, arrêté le mariage de l'autre lorsqu'elle mourut. Son nom étoit Eschallard; elle étoit fille de la Boulaye, qui fit un moment tant de bruit à Paris dans le parti de Monsieur le Prince, et qui est si connu dans les Histoires et les Mémoires de la minorité de Louis XIV. La Boulaye avoit épousé une fille unique du baron de Saveuse, et il tut tuó maréchal de camp au malheureux combat du marechal de Crequy à Consarbrück, en 1675. Son pere avoit épousé en 1633 une fille d'H.-Robert de la Marck, comte de Braine, capitaine des Cont-Suisses de la garde du Roi, mort en 1652, fils de Ch.-Robert comte de Maulevrier et chevalier du Saint-Esprit, aussi capitaine des Cent-Suisses, frère puiné du pere de l'heritière de Bouillon, Sedan, etc., qu'épousa le vicomte de Turenne, dit depuis le maréchal de Bouillon, contre lequel après la mort sans enfants de l'héritière, il en prétendit la succession, se fit appeler

due de Bouillon, disputa toute sa vie, et précéda partont le maréchal de Bouillon. On a assez parlé ailleurs de cette grande affaire et de toute cette descendance. Le marquis de Mauny, frère cadet du beau-père de la Boulaye, qui étoit chevalier du Saint-Esprit, capitaine des gardes, puis premier écuyer de la Reine mère, ni la marquise de Choisy l'Hospital, si connue dans le grand monde, sœur de Mes de la Boulaye, n'ayant point eu d'enfants, ni cette dernière de frère, la Boulaye son mariprit hardiment le nom et les armes de la Marck, que sa postérité à conservées 1, quoique il restat une branche de la maison de la Marck, comtes de Lumain en Wéteravie. dont est demeuré seul de ce grand nom la comte de la Marck, chevalier du Saint-Esprit et de la Toison, grand d'Espagne, connu par ses ambassades, dont le fila unique a épouse une fille du duc de Noailles.

La duchesse de Melun, fille du duc d'Albret, mourut dans la première jeunesse, étouffée dans son sang en couche, pour n'avoir point voulu être saignée dans sa grossesse, qui étoit la première. La fille dont elle accoucha ne vécut pas.

La comtesse d'Egmont mourut aussi à Paris. Elle étoit niece de l'archevêque d'Aix, si connu par les aventures de sa vie, et commandeur de l'ordre, et parente proche des Chalais. Me des Ursins, qui aimoit fort tout ce qui appartenoit à son premier mari, étant à Paris avant la mort de son second mari, l'avoit fait venir de sa province chez elle, où elle demeura jusqu'à son manage avec le dernier de la maison d'Egmont, dont elle n'eut point d'enfants, et dont elle étoit veuve.

Chamarande perdit sa femme, qui avoit du mérite, et qui étoit fille du comte de Bourlemont, lieutenant général et gouverneur de Stenay, frère de l'archevêque de Bordeaux. J'observerai, pour la curiosité, qu'on disoit que ces Bourlemont portoient le nom et les armés d'Angiure,

<sup>1.</sup> Il y a bien censeroèse un féminin.

dont ils n'étoient point; que leur nom est Savigny, qui sorement ne vaut pas l'autre. Chrestien de Savigny, seigneur de Rosne, s'attacha au duc d'Alençon, dont il fut chambellan, et par sa valeur et ses talents s'élevadans les emplois et se fit un nom. A la mort de son maître, il s'attacha aux Guises, alors tout-puissants, et devint, par son esprit, un de leurs principaux confidents et un des chefs de la Ligue sous eux. Lorsque, après le meurtre d'Henri III, le duc de Mayenne attenta à tout, jusqu'aux fonctions de la royauté, de Rosne fut un des marechaux de France qu'il fit, avec MM, de la Châtre et de Brissac, et d'autres qui le demeurèrent par leurs traités avec Henri IV, mais de Rosne n'en eut pas le temps. Il étoit lieutenant général de Champagne et commandoit à Reims pour la Ligue; il étoit devenu fort audacieux, et son attachement pour le duc de Mayenne, dont il tenoit son prétendu bâton de maréchal de France, ne lui avoit (pas) donné d'affection pour le jeune duc de Guise, qui par s'être échappé de la prison où il avoit été mis lorsque son père et le cardinal son oncle furent tués à Blois, avoit ôté toute espérance au duc de Mayenne de faire couronner son fils avec l'infante d'Espagne par les prétendus états généraux assemblés à Paris. Le duc de Guise, allant en Champagne, y donna ses ordres que Rosne ne se crut pas obligé de suivre. Étant l'un et l'autre à Reims, les disputes s'échaufferent tellement, qu'en pleine place publique le duc de Guise. poussé à bout de son insolence, lui passa son épec à travers du corps, et le tua roide. C'est ce même de Rosne qui avoit épousé la fille unique et héritière de Jacq. d'Anglure, seigneur d'Estoges, en qui cette branche d'Estoges finit, et qui étoit frère aîné [de] Rend d'Anglure, seigneur de Givry en Argonne, qui a fait la branche de Givry. Pour revenir au prétendu maréchal de Rosne, il eut un fils que son grand père maternel substitua aux nom et armes d'Anglure; mais ces faux Anglures n'ont point prospiré, et sont demeurés obscurs. Le comie de SAINT-SIRON RIIIL 44

Bourlemont, ami de mon père, frère des archevêques de Toulouse et de Bordeaux, et père de la femme de Chamarande, éloit fils putné de Nic. d'Anglure, quatrième descendant d'autre Nic. d'Anglure, chef de la branche de Bourlemont et d'Is. du Châtelet, lequel étoit putné de Simon d'Anglure, vicomte d'Estoges, niert en 1499. En voilà assex pour revendiquer cette vérité.

En même temps mourut l'abbé de Vauban, uniquement connu que par avoir été frere du célèbre maréchal de Vauban.

La maréchale de Boufflers, qui n'avoit pas grand'chose à donner à sa seconde fille, conclut son mariage avec le fils unique du duc de Popoli, duquel il a été parlé plus d'une fois. Excepté d'aller en Espagne, le nont, les établissements, les biens, tout étoit à souhait. Une place de dame du palais de la reine d'Espagne attendoit la nouvelle mariée en arrivant. Popoli, toujours épineux, ne voulut pas que le prince de Pettorano vint jusqu'à Paris, parce que les fils ainés des grands ont en Espagne des distinctions qui sont inconpues en France. Il s'arrêta donc à Blois, et y attendit six semaines la maréchale de Boufflers, qui y mena sa fille. Le mariage s'y fit, et les deux époux partirent deux jours après pour Madrid. Si Dieu me donne le temps d'écrire mon ambassade en Espagne, j'aurai lieu de dire quel fut le triste aucces de ce mariage.

Il s'en fit un autre en même temps, qui ne réussit pas mieux, mais qui ne fit le malheur de personne. La faveur du due de Noadles, et beaucoup plus la place et l'autorité entière qu'il avoit dans les finances, tentèrent le due d'Albret de finir par une alliance les longs et fâcheux demélès des deux maisons. Le comte d'Évreux, qui en sontit l'importance pour un rang et un échange aussi peu soli le que les leurs, n'oublia rien pour y réussir. L'affaire fut même si avancee, qu'ils la crurent faite, et que des deux côtés elle fut donnée comme telle. Néanmoins elle se rompit par tout ce que le due d'Albret ne cessa de pré-

tendre, dont son frère le blâma au point que, pour ne pas irriter le crédit du duc de Noailles, il demeura toujours de ses amis. Le duc d'Elbœuf, qui n'avoit pas les mêmes raisons, mais qui fut toute sa vie fort avide, avoit envie de marier le prince Ch., qu' I regardoit comme son fils, et qui, avec ses grands établissements en survivance, n'avoit point de bien. Il crut trouver dans ce mariage une alliance convenable et tous les avantages d'une affaire purement d'argent pour le prince Ch., et pour soi-même le moyen de puiser dans les finances.

Le duc de Noailles, piqué de la rupture du duc d'Albret, se trouva flatté de trouver sur-le champ un prince veritable, au lieu du faux qui lui manquoit, avec des étab issements extérieurs encore plus éblouissants, qui le firent passer par dessus l'inconvénient des biens, immenses chez les Bouillons, nuls dans le prince Ch. Ainsi le mariage, également desiré, fut bientôt arrêté, moyennant huit cent mille [livres], et ce que l'on ne disoit pas, et la patte du duc d'Elbœnf largement graissee. Les deux familles obtinrent pour le prince Ch. un million de brevet de retenue sur la charge de grand écuyer, publiquement volée à mon père, et qui ne leur avoit jamais rien coûté, comme on l'a vu au commencement de ces Mémoires. Jamais on n'avoit out parler d'un pareil brevet de retenne. qui assuroit à toujours la charge dans la famille, parce que personne ne pouvoit être en état de le payer. Le cardinal de Noailles les maria dans sa chapelle, et donna un grand diner à l'archevêché, et le soir il y eut une fête à l'hôtel de Noailles, où sur le minuit M. le duc d'Orléans alla donner la chemise au prince Ch. qui voulut continuer d'être nommé ainsi, et sa femme la comtesse d'Armagnac. comme on appeloit la femme de Monsieur le Grand, Celleci n'avoit pas encore treize ans; ainsi le mari ne fut au lit avec elle qu'un moment pour la cérémonie, et chacun demeura chez soi jusqu'à un temps fixé, qu'else alla chez son mari, où elle ne demoura pas longtemps. Tant que le duc de Noailles eut les finances, tout alla à merver les, vers

leur declin, les rats le sentirent, et se hâtèrent de dénicher. Une tres-légere imprudence de N= d'Armagnac causa un éclat qui dure encore. Elle entra aux Filles de Sainte-Marie du faubourg Saint-Germain, où une sœur de son père étoit religieuse, et où elle vécut plusieurs années très-régulièrement. Elle y reçut toute la maison de Lorraine, hommes et femmes, qui prirent son parti contre son mari. Mie d'Armagnac même, qui en demeurerent brouillés avec lui, et des compliments de M. et de Me la duchesse de Lorraine. Il n'y ent que le ducd'Elbœuf qui ne vit plus aucun Noailles, et qui ne les épargna pas. Le prince Ch. ne salua même plus son beaupere, et ils en sont demeurés là. Au bout de quelques annees. Mes d'Armagnac alla demeurer à l'hôtel de Noailles. Elle arbora la haute dévotion, et à la fin a pris une maison à elle fort éloignée de toutes celles de ses parents. La dévotion n'y nuit point à l'intrigue si naturelle aux Nouilles. Mais il n'y a jamais eu moyen d'obtenir du prince Ch. qu'elle mit les pieds à la cour.

H. le comte de Charolois, étant à Chantilly, fit semblant le 30 avril d'aller courre le sanglier dans la forêt d'Hafatre, suivi de Billy tout seul, qui étoit un gentilhomme de Monsteur le Duc, qui avoit beaucoup de sens et de mérite, et ils ne revinrent plus. Monsieur le Duc, qui étoit à Chantilly, revint à Paris le lendemain essayer de persuader M. le duc d'Orléans et le monde qu'il n'avoit aucune part à cette équipée, dont il n'avoit pas su un mot. Madame la Duchesse tint le même langage. Deux jours apres, ils requient tous des lettres datées de Mons de M. de Charolois et de Billy, remplies de pardons de son départ sans leur permission, et d'excuses de Billy sur les serments du secret que M. de Charolois lui avoit fait faire avant que de lui declarer de quoi il s'agissoit. Il ajoutoit que ce prince prendroit incognito, sous le nom de comte de Dampmartin, la route de Munich, où il attendroit leurs ordres et leurs secours. Personne ne fut un moment la dupe de cette partie de main, dont la maison

de Condé ne tira pas le fruit qu'elle s'en étoit promis. Madame la Princesse et la duchesse d'Hanovra, mère de l'Impératrice, étoient sœurs, Madame la Duchesse et Monsieur le Duc espererent intimider M. le duc d'Orleans par ce voyage à Vienne et en Hongrie, et par cet air de fuite et de secret n'avoir point à répondre de ce qu'il s'y passeroit. L'artifice étoit trop grossier pour laisser imagiper à qui que ce fût qu'un prince du sang de/dix-sept ans fut parti de Chantilly pour la Hongrie sans l'aveu d'une mère et d'un frère ainé tels que Madame la Duchesse et Monsieur le Duc. Le seul accompagnement de Billy, connu pour avoir leur confiance, auroit levé le voile. M. le duc d'Orléans ne prit aucune inquiétude de cette disparate<sup>1</sup>, qui en effet n'en pouvoit donner la plus légere. Il se contenta de n'y prendre aucune part, et ne fut pas faché de plus de se trouver par là hors d'atteinte des attaques de bourse pour fournir aux frais. M. de Charolois fut magnifiquement recu à Munich par l'électeur de Bavière, qui avoit continuellement vécu avec Madame la Duchesse dans tous ses voyages à Paris et à la cour. Il fit présent à ce prince de beaucoup de chevaux tant pour sa personne que pour ses gens. Mais à Vienne, il ne put voir ni l'Empereur ni l'Imperatrice. Monsieur le Duc en fut extrêmement piqué et s'en prit vainement à Bonneval, qu'il crut l'avoir empêché. On ne comprit point quelle en fut la difficulté, puisque le prince de Dombes, arrivé auparavant, les avoit vus. Quelque difference reelle qu'il y · out entre oux deux, il n'y en avoit alors aucune pour le rang et pour tout l'extérieur. Le prince de Dombes avoit bien sûrement sa lecon tres-distincte, et M. du Maine étoit trop attentif à la qualité de prince du sang, dont il jouissoit alors en plein et qu'il avoit conquise pour soi et pour ses enfants, pour en avoir commis la moindre chose sur un si grand théâtre. Apparemment que M. le comte de Charolois en voulut plus qu'on n'avoit donné à M. de

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessue, p. 107 et note 1.

## 376 L'ABBÉ DE LA ROCHEFOUGAULD VA EN HORGER, [1717]

Dombes; cependant l'incognito couvroit tout. Il est vrai que MM. les princes de Conti n'avoient point vu l'empereur Léopold à leur voyage d'Hongrie, ni en allant ni revenant, qui ne voulut pas leur donner le fauteuil comme aux électeurs; mais il est vrai aussi qu'ils passerent à Vienne à visage découvert.

On a vu en son temps tout ce que l'abbé de la Rochefou-, cauld eut à essuyer de sa famille, à la fin du règne du feu-Roi et depuis, qui le vouloit' forcer, lorsqu'il fut devenu l'ainé, à ceder tous ses droits d'ainesse à son frère, ou à quitter ses riches bénéfices, sans lui en donner de dedommagement. Enfin, ils le résolurent à s'en alier en Hongrie, avec une dispense du Pape de porter l'épée trois ans en gardant ses bénéfices. Le prince Eugène, le chevalier de Lorraine, M. de Fourbin, lieutenant général et capitaine des mousquetaires gris, et bien d'autres, ont toujours servi avec des abbayes sans dispenses, et out porté l'épée et gardé leurs bénefices jusqu'à la mort, sans être chevaliers de Malte ni de Saint-Lazare; mais le scrupule convenoit aux desseins de M. et M- de la Rochefoncauld. Il n'a pas paru que Dieu y ait répandu sa bénediction : mais en attendant, ils furent tous bien soulagés. L'abbé de la Rochefoucauld partit mal volontiers peu de jours après M. de Charolois; il arriva à Bude, où, avant d'avoir joint l'armée imperiale, il fut pris de la petite vérole, et en mournt.

On a vu à la mort du Roi le succès de la noire et profonde scélératesse du duc de Noailles à mon égard, par une calomnie et une perfidie qui à, je crois, peu d'exemples, et combien elle seconda le projet du duc et de M<sup>--</sup> la duchesse du Maine, résolue à bien tenir les épouvantables paroles qu'elle avoit dites à Sceaux aux ducs de la Force et d'Aumont. On les a vues p. 1498°, et à propos de quoi elles furent dites; mais il est nécessaire ici de les répeter. Les voici : « Qu'elle vouloit bien leur

<sup>4.</sup> il y a sostorest, au pluriel

<sup>2.</sup> Pages 41 et 42 d. notre tome XI

dire, pour qu'ils ne prétendissent pas en donter, que quand on avoit une fois acquis l'habileté de succeder à la couronne, il falloit plutôt que se la laisser arracher, mettre le feu au milieu et aux quatre coins du royaume. « Ces furieuses paroles furent les dernières de cette belle conférence qui fut unique. Ce fut dans la vue d'une si monstrueuse exécution, si besoin en étoit, qu'ils continuèrent plus que jamais d'échauffer tout ce qu'ils purent contre les ducs; premièrement pour effrayer et se maintenir dans leurs usurpations contre eux, en empêchant par ce bruit, tout jugement dans la suite; secondement pour, sous pretexte de l'objet des ducs, s'attacher et se former un parti, dont ils pussent faire à leur gre loutes sortes d'autres usages, à quoi ils ne cessèrent de travailler tant que le Roi vécut, surtout sur la fin.

Une image d'ordre et de distinction s'étoit soutenue Jusqu'à la mort du Roi, au milieu de toutes les entreprises et de toute décadence. Après lui, le peu de dignité de M. le duc d'Orléans jusque pour lui-même, sa legereté, sa facilité, sa politique si favorite, divide et impera, confondirent tout à son avénement à la régence. Plus de cour, un roi enfant, ni reine ni dauphine, et deux uniques veuves de fils de France : Madame, toujours enfermée, sa toilette et son diner fort deserts; M= la duchesse de Berry renfermée ou en parties, voulant et ne voulant point de cour, et se trouvant fort abandonnée, imagina d'en réchauffer une, en permettant aux dames d'y venir en robes de chambre; établit des tables de jeu. et en retint plusieurs à souper tous les soirs. Cela éclipsa les tabourets, parce qu'y ayant cette heure commode de la voir, on ne tint plus compte d'aller à sa toilette, ni guère plus d'aller aux audiences qu'elle donnoit aux ambassadeurs, ni à celles de Madame, laquelle on avoit négligee assez de tout temps. Dès les dernières années du Roi, les princes et les princesses du sang, dont le temps

<sup>1.</sup> Voyez teme X, p. 260 et note 1.

n'avoit pu diminuer le dépit du rang de M. et de Me la duchesse d'Orléans, qu'en dernier lieu la prétention pour ses filles avoit encore aigri, s'etoient établis sur de petites chaises à dos de paille, plus mobiles, disoient-elles, et plus legeres et commodes pour travailler et pour joues. Par ce moyen, plus de distinction de sièges, et ils ne pronoient et ne donnoient des fauteuils à qui ils en devotent que lorsqu'ils ne pouvoient s'en dispenser, en des visites de cérémonie, comme de mort, de mariages, etc. Les gens de qualité, accoutumés ainsi à ne trouver plus de difference d'avec les gens titrés, commencèrent bientôt à ne plus donner puis offrir leurs places, en quoi les gens titres leur avoient montré un fort sot exemple depuis plus longtemps, qu'ils avoient cessé entre eux le même usage presque tous. Je l'avois trouvé établi en entrant dans le monde; il ne cessa peu à peu que longtemps depuis. Moi et quelques autres ducs et duchesses l'avions toujours conservé; la maison de Lorraine l'avoit continué par ainesse, et ses singes de Rohan et de Bouillon n'y manquoient pas non plus chacune entre elle. Mais toutes trois nurent à cet égard la même nouvelle conduite à essuyer que les ducs et les duchesses.

Rien ne pouvoit être plus agréable à M. et Me du Maine. La division étoit leur salut. Ils l'avoient procurée et mise au comble entre les ducs et le Parlement; ils n'oublièrent rien pour la porter aussi loin qu'elle pût aller entre les ducs et tous ceux qui ne l'etoient pas, en même temps pour profiter de l'une et de l'autre à her, unir et amalgamer ensemble le Parlement, et tout ce qu'ils pouvoient animer de gens contre les ducs. Ils y parvinrent bientôt, et des que leurs mesures là-dessus eurent réussi, ils comniencerent à former et à organiser leur parti sans y paroître à decouvert.

Ce mélange de gens de qualite, de moindre, et des plus petits compagnons, ne blessa point ceux de la plus grande

<sup>1.</sup> Co verbe est hien au subjunctif.

naissance, et pour faire nombre tout leur fut bon. Quelques gens d'esprit de la première qualité passèrent làdessus pour parvenir à grossir asses, pour, après le prétexto des dues, venir à des choses plus importantes, à ventiler! le gouvernement et parvenir à ce que se proposent ceux qui s'élèvent contre le Roi ou le Régent ou le premier ministre, comme on a vu dans tous les troubles domestiques et les guerres civiles de tous les âges de la monarchie. Le grand nombre de ces gens de toutes qualités étoient menés par le nez, comme il arrive toujours, par le chef ou les chefs, et le petit nombre de leurs considents, qui détachent des émissaires, et qui tournent les esprits, sous divers prétexte, à faire tout ce qui leur convient, ce qui ne convient qu'à eux; et qui se rient et se proquent de ce grand nombre d'instruments dont ils font la même sorte de cas qu'un artisan et un ouvrier font de lours outils, dont tout le travail n'est utile qu'à eux, et est mutile aux outils mêmes, qui, après avoir bien servi leur maître, deviennent usés, ébréchés, cassés, et ne sont plus de nul usage, ni ramassés par personne. Tel fui ca groupe, qui depuis les Châtillons, les Rieux, etc., jusqu'aux Bonnetots et autres fils de secrétaires du Roi ou de fermiers, osèrent se produire comme un corps sous l'auguste nom du second des trois états du royaume, de leur unique autorité. Ce fut donc ce monstre sans titre légitume, ni même l'ombre illegitime, sans convocation, sans élection, sans pouvoir, ni instruction ni commission. [qui] se donna sous le nom de la noblesse, dont les trois quarts auroient ou grand'peine à prouver la leur. Je n'en nomme aucun, parce que je ne prétends pas entrer en des généalogies, qui n'ont d'autre fruit que de desoler ceux qui ne peavent montrer de vérité, et si j'ai nommé ce Bonnetot, c'est par le contraste d'avoir pour sa richesse épousé une fille de M. de Châtillon, et admis " par lui, et en sa considération, par tous les autres, à être

1. Bi d'avoir été admis,

<sup>1</sup> Voyez tome II, p. 158, et cl-dessus, p. 108.

indistractement regardé comme M. de Châtikon même, et a son exemple, tous les gens de peu ou de rien, qui s'empressèrent d'y entrer, pour sa faire un titre dans les suites d'avoir eté de ces assemblées de la noblesse, qui commencèrent à se tenir tautôt chez l'un, tantôt chez l'autre.

Mais dans ces assemblées, où sans savoir pourquoi on rugissoit contre les ducs d'impulsion du duc et de la duchesse du Maine, l'embarras fut longtemps d'un objet particulier, ils éclatoient en plaintes qu'ils faisoient retentir partout avec une sorte de tumulte, tantôt que les dues pretendoient faire un corps à part de la noblesse, tautôt que la noble-se ne vouloit plus que les duca fissent corps avec elle. On débitoit des choses qui ne se pouvoient appeler que de véritables pauvretés, sans nombre, sans venté, sans la moindre apparence, sans aucune sorte d'existence, de tentatives des ducs, les unes ridicules, les autres parfaitement inutiles ou indifférentes, quand même elles suroient existé, telles qu'on auroit honte de les rapporter et de les refuter. Elles tomboient aussi d'ellesmêmes à mesure qu'elles étoient alléguées, mais pour faire place à d'autres aussi faussement et misérablement inventées, et qui ne vivoient pas plus longtemps. La secondite en substituoit d'autres pour entretenir l'effervescence et le bruit, qui ne duroient pas plus longiemps. mais auxquelles on en faisoit succèder d'autres, qui n'avoient pas plus de fondement ni un meilleur sort. Quand des ducs on gens de qualité, et de différentes qualités, car il s'en fa loit bien que tous se fussent laissé ensorceler, demandoient à des parents et à des amis de cette noblesse car pour sentendre il les faut bien désigner par le nom qu'us avoient usurpé), quand, dis-je, on leur demandoit de quoi ils se plaignoient, ce qu'ils vouloient, et que par amitié, ou par ne pas montrer qu'ils ne le savoient pas cux-mêmes, ils vouloient répondre, ils babuacient et ne savoient qu'articuler. Quand on leur demontroit combien on se jouoit d'eux par toules les puérilites sans vérité et sans vraisemblance dont on les abusoit, ils demeuroient muets et honteux. Quand on leur faisoit sentir que les dues ne pouvoient pas n'être point du corps de la noblesse, et absurde de les accuser de n'en vouloir pas être, et impossible de les en exclure, parce que, n'y ayant que trois ordres dans l'Étut, il falloit bien qu'ils fussent de l'un des trois par leur naissance et leur dignité françoise, et qu'ils ne pouvoient pas être du premier ni du troisième, quelques-uns sembloient se rendre, mais la plupart, ne sachant que répondre à ce dilemme, se mettoient en fureur. En un mot, ils ne savoient que dire, ils y supplécient par crier et parler à tort et à travers.

L'affaire n'étoit pas assez mûre ni assez préparée pour aller plus loin. On y travailloit sans relache, on cabaloit les provinces pour en attirer des députations en y soufflant le même feu; et, pour l'entretenir et l'augmenter à Paris, on prépara un mémoire contre le rang et les honneurs des ducs et des duchesses. Ce n'étoit pas que les moteurs de cette requête en imaginassent aucun succes. mais il falloit tenir cette poblesse ensemble et en mouvement, se l'attacher de plus en plus, l'encourager à des tentatives hardies, la piquer par lui faire recevoir des refus, et pour cela lui donner de la pâture par des prétentions absurdes qui flattussent leur vanité. Quand ce mémoire fut prêt, et qu'il fut question de le présenter, les directeurs jugérent à propos de se servir de ce qui atoit sous leur main pour augmenter le nom et le nombre. Le grand prieur étoit intéressé, pour ses propres entreprises, de n'en pas voir tomber les fondements, et les princes du sang pressoient le Régent sans relâche de leur tenir parole et de les juger; le premier president, le plus envenime de tous contre les ducs par les perfidies qu'il leur avoit faites dans l'affaire du bonnet, publiquement déshonoré par l'anna de acclératesses qu'il y avoit commises, et que

<sup>4.</sup> Et qu'il étau absurde.

les ducs avoient exposees sidelement au plus grand jour, esclave d'ailleurs de M. et de M. du Maine, disposoit de son misérable frère non moins déshonoré que lui, mais par d'autres endroits, que M. du Maine avoit, par le seu Roi, sait ambassadeur de Malte : ainsi joints dans cette affaire avec le grand-prieur, ils soulevèrent tout ce qui étoit à Paris de l'ordre de Malte qui se joignit à cette noblesse, et ils convoquèrent tout ce qui en portoit la croix pour accompagner la présentation du mémoire. Le liegent, qui en sut averti, sentit l'inconvénient de cet attroupement, et manda l'ambassadeur de Malte la veille de la présentation du mémoire, auquel il dit qu'il défendoit toutes assemblées des chevaliers de Malte, à moins que ce ne sût uniquement pour les affaires de leur ordre.

Le samedi 18 avril, MM, de Châtillon, chevalier de l'ordre, de Rieux, de Laval, de Pons, de Beauffremont et de Clerniont vinrent au Palais-Royal, et entrèrent ensemble pour présenter leur memoire au Régent, qui ne voulut pas [le] recevoir, leur dit deux mots de mécontentement fort secs, leur tourns le dos, et entra dans une piece de derrière. M. de Châtillon avoit fait sa fortune par sa figure chez Monsieur, dont peu à peu il devint premier gentilhonime de la chambre; il le fut après de Monsieur son fils, qu'il suivit en Italie. A la figure pres, qui étoit singulièrement belle, et à la valeur, il n'y avoit rien, et quoique cette figure l'eût mis longtemps dans un certain grand monde, il n'y avoit été souffert que par ses qualités corporelles, et il y avoit longtemps qu'il menoit une vie fort obscure. M. de Rieux avoit beaucoup d'esprit, fort avare, fort méchant, fort glorieux, fort pensant en dessous, fort obscur, qui n'avoit jamais vu ni guerre, ni cour, ni monde. Les intendants, les impôts, le pouvoir absolu lui déplaisoit infinnment par gloire et par avarice, et il auroit voulu donner le ton au gouvernement, ou se faire donner et compter avec lui sans se donner la peine de paroltre. Il n'etoit pas assez simple pour compter gagner rien sur

les ducs; il ne regardoit cette entreprise que comme le chausse-pied d'autres plus solides et plus importantes, mais par cela même des plus vifs pour animer le gros à poursuivre le fantôme qui les ameutoit. N. de Laval, fils du frère de la duchesse de Roquelaure, étoit sur le même moule que M. de Rieux, mais il aveit vu la cour et le monde plus que lui, et avoit servi avec assez de distinction. Il avoit taché de tirer un grand parti d'une blessure qu'il avoit reçue à la mâchoire, et, pour le distinguer des autres Laval, on l'appeloit la Mentonnière. parce qu'il en conserva une, toute sa vie, de taffetas noir, qui d'ailleurs ne l'incommodoit en rien, mais qu'il crut qui affichoit son mérite militaire. Cette mentonnière ne lui ayant pas valu ce qu'il en avoit espéré, il quitta le service avec hauteur, et retomba dans l'obscurité tant que le Roi vécut, et ne songea qu'à s'enrichir. Il y parvint en épousant la sœur des Turménies, veuve de Bayez, qui étoit fort riche, et tous deux fort appliqués le devinrent de plus en plus par quantité d'intrigues et d'affaires d'argent. Celui-là devint le bras droit de M™ du Maine, le confident de tous ses ressorts et le plus ardent de toute cette noblesse. On verra dans la suite que ses vues étoient pernicieusement vastes, et qu'il ne put se rendre capable de ce prélude que pour un chemin à des révolutions d'État après lesquelles il soupiroit sans cesse. M. de Pons étoit encore de même genre.

Comme MM. de Châtillon et de Laval et presque comme M. de Rieux, il étoit né pauvre, mais si pauvre qu'il n'avoit rien; il étoit parent de M. de la Roche-foucauld le pere, qui logeoit chez lui un cadet de cette maison, qui portoit le nom de la Case, et qu'il avoit défrayé longtemps, jusqu'à ce que, devenu par le temps ot les grades lieutenant des gardes du corps, il les quitta avec un cordon rouge et le gouvernement de Cognac, mais logé toute sa vie, et monté aux chasses par M. de la ltochefoucauld. La Case lui parla du triste état de l'alné d'une maison si ancienne et si distinguée, et N. de la

Rochefoucauld, qui étoit fort noble et très-bienfaisant, le fit venir de Saintonge, le mit avec ses petits-fils, et en fit comme de l'un d'enx. Tout contribue à le faire entrer agréablement dans le monde avec un tel appui, un grand nom, un des plus beaux visages et des plus agréables qu'on put voir dans la fleur de quatorze ou quinze ans, beaucoup d'esprit, d'art et de tour, qui surprennent infiment à cet âge et à cette arrivée de province, enfin la compassion d'un abandon si total de fortune avec tant de talents naturels. Il fut ainsi à la cour plusieurs années avant la mort du Roi, qui, à la priere de M. de la Rochefoucauld, lui donna enfin pour rien un guidon de gendarmeric. Le fils aîné du maréchal de Tallart avoit épousé en 1704 la fille unique de Verdun, ainé de sa maison et cousin germain de son père, pour terminer de grands proces. Il mourut sans enfants des blessures qu'il recut à la bataille d'Hochstedt. Sa veuve étoit également laide et riche. M. de Pons, qui n'avoit rien, se mit en tête de l'épouser. Il y parvint par ses charmes en 1710. Il quitta la cour, MM. de la Rochefoucauld, dont il compta n'avoir plus besoin, et le service, et montra plus de taient à faire valoir des proces que pour la guerre; il désola le maréchal de Tallart, et il montra souvent aux procureurs les plus lestes qu'il en savoit plus qu'eux. Mes de Montmorency Fosseux s'étant bientôt lassée d'être dame d'honneur de Madame la Duchesse (Conti), Monsieur le Duc et Madame sa mère se piquerent de ne pas déchoir, et nurent Me de Pons en sa place. Rien de al avare, de si glorieux, de si pointilleux, et si la naissance permettoit de le dire, de si audacieux que M. de Pons avec un air de politesse et un débit sentencieux de Maximes, et que Mes de Pons avec l'aigreur et l'emportement d'une femme qui connoissoit peu le monde et les mesures. Leur regne fut donc assez court à l'hôtel de Condé, d'où ils sortirent brouillés avec tout ce qui v alloit, et plus encore avec les maltres. De ce moment on ne les a plus vus dans le monde, uniquement appliqués

à s'enrichir de plus en plus, et M. de Pons raccroché par M<sup>\*\*</sup> du Maine à former son parti, avec le même but et le même feu que M. de Laval; mais comme ayant bien plus d'esprit et d'instruction, car il s'étoit orné l'esprit de lecture, il garda plus de ménagements pour sa propre sûreté, et en servant M<sup>\*\*</sup> du Maine avec autant et plus même d'art que lui, et qu'aucun de ceux qui étoient dans la bouteille, il eut celui de se préserver des accidents personnels.

M. de Beauffremont, avec bien de l'esprit et beaucoup de bien et de désordre, étoit un fort sérieux, trèssottement glorieux, qui se piquoit de tout dire et de tout faire, et qui avoit épousé une Courtenave plus folle que lui encore en ce genre. Les conducteurs en savoient trop pour s'en servir autrement que d'un pion avancé. Il n'en vouloit qu'aux ducs, et disoit tout haut que, ne pouvant pas le devenir, il les vouloit détruire. En cela il faisoit plus de justice à son mérite qu'à sa naissance. II. de Clermont étoit un bellâtre tout à fait dépourvu de sens et d'esprit, qui, débarqué du Mans par le coche, car il n'avoit rien, se targuoit de son nom et de sa figure avec quo, il prétendoit faire fortune. Il épousa la seconde fille de M. et de Mes d'O; c'étoit la faim et la soif ensemble. Mais il espèra tout du credit de cette alliance par laquelle il vécut à la cour, et y attrapa des emplois à la guerre. D'O, bien plus au duc du Maine et à M" du Maine qu'au comte de Toulouse, mais à qui la prudence ne permettoit pas de se montrer, paya de ce gendre, que sa gloire et sa sottise enrôlerent contre les ducs sans rien apercevoir au delà, et qu'on se garda bien aussi de lui découvrir. Il se crut un homme principal de se voir en si belle compagnie, où il aboya des mieux en écho. Tels furent les chiens de confiance de cette meute, auxquels en étoient sourdement joints d'autres, qui ne paroissoient pas à decouvert, tant du petit nombre du conseil à divers degrés de confiance du secret, que de pions.

Cette levée de bouclier na fit pas grand'peur aux ducs; ils virent le mémoire par quelques amis, car on se garda bien de le laisser courir, et ils le méprisèrent jusqu'à n'y pas faire la moindre réponse. Quand on demandoit à ces Messieurs en quel pays civilisé des quatre parties du monde il n'y avoit point de grands avec des rangs distinclifs de quiconque ne l'étoit pas, quand on leur demandoit la date de leur commencement partout, sous quelque nom qu'ils fussent connus dans tous les ages, quand on leur proposoit d'expliquer ce que deviendroit en les abolissant l'ambition et l'émulation, le service de l'État, le pouvoir des rois et l'utilité des grandes récompenses, quand on les pressoit sur la possibilité des préférences par naissance parmi la noblesse sans dignités et sans distinctions marquées, quand on les poussoit sur ce qui étoit le plus fâcheux à supporter, d'un rang distinctif par dignité, que tout homme de qualité pouvoit posséder, dont il étoit capable, et qui n'étoit presque composée que de gens de qualité comme eux, et qui n'etoient que tels avant que cette dignité leur ent été donnée, ou d'un rang distinctif par haissance, hors la maison régnante, qui s'étend à toute une maison mâles et femelles à l'infini, et qui dit tacitement sans cesse à tons les gens de qualité, mais tres-clairement et trèspalpablement, qu'ils sont et ont ce que les gens de qualité ne peuvent jamais être par la disproportion de naissance qui est entre eux; à ces courtes et pressantes considérations nulle réponse, les uns muets et honteux, les autres furieux balbutiant de rage, et ne disant pes quatre mots survis. Quand on les poussoit sur la comparaison de leurs peres ou prédécesseurs, et qu'on leur demandoit la cause d un changement du blanc au noir si contradictoire, car coux-ci ne disoient moi sur le rang de princes étrangers!. on apprenoit à la plupart ce qu'ils ignoroient, qui en ouvroient la bouche et de grands yeux, et en demeuroient

<sup>1.</sup> Il y a prince au singulier, et etrengere au Piurich.

stupéfaits, et les autres ne savoient où se mettre. Ce contraste mérite bien place ici, pour ne le pas laisser périr dans l'oubli, et au moins en rafratchir la momentaire.

## CHAPITRE XVIII.

Différence diamétrale du but des assemblées de plusieurs seigneurs et gentilshommes en 1649, de celles de cette année, - Copie du traité original d'union et association de plusieurs de la noblesse en 1649, et des signatures. - Eclaircissement aur les signatures, - Requête des pairs au Roi à même fin que l'association de plasieurs de la noblesse en 1649, en même année 1. - Comparaison de la noblesse de 1649 avec cella de 1717; succès et fin des assemblées de 1649. — Na conduite avec le Régent aur l'affaire des princes du sang et des bâturds, et sur les mouvements de la prétendue noblesse. - Les bâtards ne prétendent reconnoître d'autres juges que le Rol majour on les états généraux du royaume, et s'attirent par la un jugement préparatoire. - Excès de la prétendue not lesse. trompée par confiance en ses appuis; conduite et parfaite tranquillité des ducs. - Arrêt du conseil de régence portent défense à tous nobles de signer, etc., sous peires de desobéissance; ma conduite dans ce conseil, autrie par les ducs, puis par les princes du sarg et bâtards; succès de l'arrêt. - Gouvernement de Saint-Malo & Coetquen, et six mille livres de pension à Laval; mensonge impudent de ce demier prouvé, et qui lui demeure utile, quoique sans nulle parenté avec la maison royale. - Maison de Laval Montfort, très-différente des Laval Montmorency, expliquée. - Autre imposture du même M. de Laval sur la preseance sur le chanceller. -Premier exemple de mariages de fille de qualité avec un secrétaire d'État.

On ne répétera pas ce qui se trouve répandu en plusieurs endroits de ces Mémoires, à mesure que l'occasion naturelle s'est présentée d'expliquer comment le rang de prince étranger s'est formé à l'appui de la Ligue, puis accordé par degrés à d'autres maisons que les souveraines; on se contentera de rapporter ici le traité d'union de ceux qui, comme cette noblesse dont on parle, en

<sup>4.</sup> Le mot ennée est peu liaible au manuscrit

<sup>1.</sup> Puis a été accordé. Saint-Simon sur

prirent de même la nom sans aveu ni mission, mais pour chose reelle et non imaginaire, et chose si radicalement contraire aux lois et usages de ce royaume, à ce qui est établi dans tous les États, et qui offense si personnellement tout le second ordre du royaume en général et en particulier. Ces assemblées de noblesse, et ce traité entre elle, se firent à Paris en 1649, après le rang accordé à MM. de Bouillon, et le tabouret à la princesse de Guéniené, qui enfanta depuis par longs degrés le même rang. et deux autres tabourets à la marquise de Senecev et à la comtesse de Fleix mère et fille, toutes deux veuves, et toutes deux dames d'honneur, l'une en titre, l'autre en survivance, de la Reine mère, pour les intérêts de laquelle elles avoient été longtemps exilées à Randan en Auvergne, et Me de Brassac mise dame d'honneur en la place de Mª de Senecey, qui fut rappelés à la mort de Louis XIII, Me de Brassac renvoyée, et Me de Senecey retablic avec sa fille en survivance. On verra dans ce traité ce que la noblesse d'alors pensoit si différemment de celle d'aujourd hui; mais elle étoit encore instruite dans ces temps là, connoissoit son intérêt et ne se laissoit pas mener par le ner à ce qui y est le plus directement contraire. J'ai eu entre les mains l'original signé de ce traité, et j'en donne ici la copie que j'en ai faite. Il est étonnant en quelles mains tombent par la suite des temps les pièces originales souvent les plus curieuses et les plus importantes, et les titres les plus precieux; il n'est pas rare d'en trouver chez les beurrières, et entre de pareilles mains. Lu piece dont il s'agit, qui n'est pas de cet ordre. mais qui a sa curiosité, ctoit tombge entre celles d'un vieux médecin de Chartres, qui étoit excellent médecin. encore plus philosophe, savant en belles-lettres, curieux et tres-instruit de l'histoire, qui, content de peu, n'avoit jamais vou a quitter sa patrie, ni chercher à parollre et à s'enricher à Paris. Il s'appeloit Bouvard; il avoit infiniment d'esprit et une memoire prodigieuse. Le malheureux état de mon fils siné me fit appeler ce médecin à la

Ferté, sur le témoignage de Monsieur de Chartres, Mérinville, et d'autres encore. Il demeura quelque temps avec nous à plusieurs reprises, et je trouvai fort à m'amuser, et même à m'instruire dans sa conversation, qui d'ailleurs avoit encore l'agrément de la gaieté. Nous tombàmes sur des matières qui l'engagèrent à me parler de ce traité de la noblesse. Il me dit qu'il l'avoit original, et, en effet, il me l'apporta quand il revint. Je le copiai avec les signatures dans le même ordre que je les y trouvai, et j'eus toutes les peines du monde à le lui faire reprendre. Il vouloit absolument me le donner; il me le rapporta même une seconde fois dans le même dessein, mais je ne crus pas devoir profiter de son honnêteté, et priver un curieux savant et un fort honnête homme d'une pièce originale. La voici :

TRAITÉ D'UNION ET ASSOCIATION FAITE PAR LES SEIGNEURS DE LA PLES HAUTE NOBLESSE DU ROYAUME, TENUE A PARIS EN L'ANNIE 1649.

Nous soussignés, pour obvier aux divisions et désordres qui pourroient naître de la marque d'honneur extraordinaire qu'on témoigne vouloir accorder à quelques gentilshommes et maisons particulières au préjudice de toute la noblesse de ce royaume et notamment de plusieurs des plus signalés de cet ordre, lequel, pour être le vrai et plus ferme appui de cette monarchie, doit être par tous movens conservé dans une parfaite union sans qu'on laisse établir aucune différence de maisons, avons déclaré par cet écrit, juré et promis unanimement sur notre foi et honneur, qu'après avoir fait nos très-humbles remontrances à Sa Majesté, à Son Altesse Royale et à Messeigneurs les princes du sang, et au cas qu'elles ne soient suivies de l'effet que nous espérons de leur justice, nous tâcherons par toutes sortes de voies et de ressentiments justes, honnêtes et généreux, et qui n'iront point contre le service du Roi et de la Reinc, que semblables distinctions n'aient lieu, consentants que celui de nous qui s'eloi-

gnera de la présente union soit réputé homme sans foi et sans honneur, et ne soit point tenu pour gentilhomme parmi nous. Seront supplies de notre part tous les gentilshommes du royanme absents de s'unir avec nous par députés, pour maintenir l'intérêt général de toute la noblesse, et joindre leurs très-humbles supplications aux nôtres. Le présent écrit a été signé sans distinction ni différences de rang et de maisons, afin que personne n'y puisse trouver à redire. De plus, nous promettons que si quelqu'un des soussignes et intéresses est troublé et attaqué en quelque sorte que ce soit dans la suite de cette affaire, nous prendrons ses intérêts comme commans, et tous en genéral et en particulier, sans nous en pouvoir separer par aucune considération; et sera declaré infâme et sans honneur celui qui en useroit autrement. En expliquant ce dernier article, s'il arrive sur le sujet de l'affaire dont il s'agit, et pour lequel nous sommes assembles, qu'aucun de ceux qui se seront unis, soit par mauvais offices on autrement, tombe' dans le malheur d'être attaqué en sa personne, sa liberté et ses biens, tous les autres s'obligent sous peine d'une honte publique et perte de leur réputation, de faire toutes les choses nécessaires pour le tirer de l'état auquel il se seroit mis pour l'interêt de leur cause commune, jusqu'à périr plutôt au'il restat opprimé.

S'engagent non-seulement, sous les mêmes conditions de leur honneur, de s'opposer dans l'occasion présente pour empêcher que nul obtienne les priviléges des princes qui n'aura pas cet avantage par sa naissance, mais promettent de former pour l'avenir les mêmes oppositions, afin qu'aucun, de quelque qualité et sous quelque prétexte que ce puisse être, n'étant pas né prince, ne parvienne à une semblable prérogative, qui seroit une distinction injurieuse à la noblesse, principalement entre personnes dont les conditions ont toujours été égales, et

f. Toubent, et quatre lignes plus bas les, au manuscrit.

de qui les prédécesseurs ont tenu le même rang et vécu sans se déférer les uns aux autres, ni dans la cour ni dans les provinces.

Promettent et s'engagent, sur leurs mêmes paroles et sur leur honneur, de ne point so retirer de la foi qu'ils se sont donnée les uns aux autres, de n'alléguer aucunes excuses, pretextes ni raisons qui les puissent directement ni indirectement séparer de l'association générale et particulière que porte cet écrit qu'ils ont signé pour le maintenir inviolablement dans tous les articles qu'il contient, et courir tous la même fortune.

Promettent parcillement de ne se point désister de la poursuite qu'ils ont entreprise, qu'ils n'aient reçu la satisfaction qu'ils doivent légitimement espèrer de la bonté et de la justice de Leurs Majestés, ou que le Parlement n'y ait apporté les règlements nécessaires auivant les lois, les exemples et les constitutions du royaume, ne s'excluant point de se pourvoir où ils jugeront bon être, et par les moyens que l'assemblée trouvera justes et raisonnables.

Et pour expliquer nettement l'intention de tous, les intéressés en cette affaire sont démeurés d'accord de former leur opposition conformément à ce que porte cet écrit sur ce qui a été concéde et prétendu de cette nature, depuis l'année mil six cent quarante-trois. Saint-Symon Vermandois, Halluyes Schomber, l'Hospital, le commandeur de Rochechouart, d'Aumont de Chappes, Vassé, Orval, Leuville, Frontenac, Saujon de Campet, Vardes, Brancas, Montrésor, Clermont Tonnerre, comte de Vence, Ch.-Léon de Fresque, Louis de Mornay Villarceaux, Sévigné, Montesson, Argenteuil, Bouhet, Mallet, Moreuil Caumesnil, Mauléon, de Clermont Monglat, Congis, Canaples, H. de Béthune, Roussillon, Savignac, Fr. Gard, le chevalier de Caderousse, Montmorency, Sigoyer, Leiden, Rouville, Bourdonné, Humieres, d'Aydie, Beauxoncles,

<sup>4.</sup> Il y a gat, pour gu'ile.

1, Cormes Spinchal, Houdancourt, Villeroy, Ligny. l'Hospital Saint-Mesmes, Longueval, Hautefort, Gasnieres, Chastenavieux, de Vienne, Montrésor, d'Auteuil, de Crevant, G. Rouxel de Médavy, Maugiron, da Hamel, d'Alemonis, le chevalier de la Vieuville, de l'Hospital, Bar, de Lamon, Nantoullet, Froullay, Laigue, Gouffier, Maulevrier, Matha, Saint-Germain, du Perron, Montimac d'Hautefort, le comie de la Chapelle, le comte de Saint-Georges, Thiboust de Boyvy, de Castres, Fr. de Montmorency, de Beringhen, Bruslart, Guenes, du Rouvray, Damigny de Meindrac, Lostellemans, Cl. Mohunt, du Monteil, Cl. Den liv de la Massardiere, de Guervon de Dreux, Felleton-Lamechan, Roger de Longueval, Trésiguidy, Arcy, la Bourlie de Guiscard, de Grailly, Carnavalet, Saint-Abre, du Mont, Saint-Hilaire, Pascheray, le chevalier de Carnavalet, Jos. chevaher d'Ornano, J. de Lambert, le vicomte de Melun, Beaumont, de Lessins, Valernod, Termes, d'Amboise Aubijoux, Lussan, Savignac de Gondrin, la Baulme de Vallon, de Voisins Dusseau, d'Estourmel, Cressay, le Piessis d'Andigny, Chouppes, de Torson Fors, Chaisenisse, Villiers, Verderonne, Crissé, de la Roque, la Rousseliere, Guitand, Pradel, Lurmont, Bussy Rabutin, la Sidie, Gramont de Vacher, le chevalier de Gramont, d'O, Grenan, Maseroles, de Besançon, de Rémond, le Plessis Besaucon, Boyer, Montégu, le chevalier de Roquelaure, Barthelemy Quelen du Broutay, Chollet, Ch. d Ailly, Saint-Remy, Annery, de Boyer, de Cominges de Guitand, Thomas de Saint-André, de Melville, Guadagne, la Guerche, Saint-Georges, Pirraud, de Harlay Chanvallon, de Monthas, Sabran, Droue, Fontaine Martel, Cussant de Veronil, Fr. de Rousselet de Châteaurenault, Henescore, Fontenailles. Saint Etienne, Achy. Mayac, Morainvillier.

De ces cent sorvante sept noms, il y en a peu de grands, plusieurs moindres, force petits, assez d'inconnus, beau-

<sup>1.</sup> Nour et. al me dans le man scrit. Voy a ci-après, p. 394.

coup pour faire nombre ; quelques-uns de surprenants, et presque aucun qui joigne à la grandeur ou même à la bonté du nom, la distinction personnelle. Cela ne peut être autrement, quand on veut du nombre, et qu'il n'y a point de barrière où s'arrêter. Les deux premieres signatures demandent explication. Hon oncle, frère alné de mon père, signoit toujours Saint-Symon, et par un y, mon pere par un i, et n'a jamais signé nulle part que le duc de Saint-Simon, depuis qu'il l'a été. Cette premiere signature est constamment de mon oncle, peu endurant sur les faux princes, encore moins par son alliance, qui de plus le lioît à la maison de Condé, avec qui il étoit fort bien, et laquelle cherchoit à embarrasser la cour. La secondo paroit d'une autre main, et n'est pas en ligne, mais au-dessous de la derniere. Je ne connois personne de ma maison qui ait jamais signé Vermandois seul ou joint au nom de Saint-Simon, et cela me feroit croire que cette signature seroit du héraut d'armes Vermandois au lieu de notaire. Il faut remarquer que la plupart de ces signatures sont très-difficiles à déchiffrer. J'en ai laisse une en blanc, qui paroît Villeroy. La niême se retrouve trois signatures après. Il n'y en pouvoit avoir deux, car il n'y a pas eu deux branches. M. d'Alincourt, qui de plus n'a jamais porté le nom de la terre de Villeroy, est mort en 1634; il étoit fils unique du secrétaire d'État, et il n'a eu que quatre fils : le premier maréchal de Villeroy, un comte de Bury, mort sans enfants en 1628, l'archevêque de Lyon et l'évêque de Chartres, ecclesiastiques des leur première jeunesse, et un chevalier de Malte, mort devant Turin, en 1629. La premier marechal de Villeroy fut, en mars 1646, gouverneur de la personne du feu Roi, en octobre même année maréchal de France, duc à brevet en 1651. Il est difficile de croire qu'un gouverneur du Roi entièrement dévoue à la Reine mere et au card nal Mazarin, ait signé une pièce aussi contraire à leurs volontes: il ne l'est pas moins de penser qu'ils la lui avoient fait signer pour avoir un homme à eux de ce poids parmi

cette noblesse pour déconcerier ses projets et ses démarches et en être instruits à temps. Premièrement le gouverneur du Roi, surtout en ces temps de troubles, ne quittoit point le Roi, ou si peu que sa présence auroit été trop sure parmi ectte noblesse pour en faire l'usage qui vient d'être dit ; secondement cette noblesse, qui n'ignoroit ni l'attachement ni les allures du marechal de Villeroy, ne se seroit pas fice à lai. Son fils ainé étoit mort jeune dès 1645, et le second marechal de Villeroy, resté unique, étoit né en avril 1614. Il v a donc surement erreur dans ce nom. Celui de Schomberg est aisé à expliquer. Ce ne peut être le duc d'Halluya qui étoit aussi le maréchal de Schomberg, fils d'antre maréchal de Schomberg, mort en 1632 à Bordeaux. Ce duc d'Halluyn Schomberg prit Tortose d'assaut en juillet 1648, il étoit vice-roi de Catalogne, et y demeura longtemps depuis de suite. La pierre le contraignit enfinau retour, dont il mourut à Paris en juin 1656. Il n'avoit ni frere ni enfants. Ce ne peut donc être que le comte de Schomberg, Allemand comme les précédents, mais sans aucune parente entre eux, qui lors de cette affaire de la noblesse commençuit à s'avancer, et qui pouvoit déjà être capitame-lieutenant des gens d'armes écossois, le même qui apres la paix des Pyrénces alla en Portugal commander contre les Espagnols, qui fut maréchal de France en 1675, qui, etant huguenot, se retira en Brandebourg apres la révocation de l'edit de Nantes, puis en Hollande, où il entra dans toute la confidence du prince d'Orange pour l'affaire d'Angleterre, y passa avec lui, puis avec lui encore en Irlande, où il fut tué à la bataille de la Boyne, que le prince d'Orange gagna complete contra le roi son beau-pere.

il se trouve plusieurs signatures l'Hospital; elles ne penvent être d'aucun des deux freres tous deux maréchaux de France. L'aine des deux mourut en 1644, l'autre eto.t, lors de ces assemblees, gouverneur de Paris et ministre d'État. Il est donc sans apparence qu'avec ces qualites qui marquoient l'entière confiance en lui de la

Reine et du cardinal Mazarin en ces temps de troubles, où même il pensa être assonimé à l'hôtel de ville, cette signature puisse être de lui. Il ne laissa point d'enfants. Ce ne peut être aussi le fils ainé du maréchai son frère. qui fut duc à brevet de Vitry en juin 1650, et qui s'appeloit auparavant, et lors de ces assemblees, le marquis de Vitry, et q i auroit signé Vitry, quand ce n'auroit été que pour éviter la confusion des autres signatures l'Hospital. dont il y avoit lors deux autres branches. C'est. pour le dire en passant, ce même duc de Vitry, employé jeune en diverses ambassades, qui fut fait conseiller d'Etut d'épée, et qui comme duc à brevet, et non vérifié, ne laissa pas de précéder le doyen des conseillers d'État au conseil, et d'y être salué du chapeau par le chancelier en prenant son avis. Sur les autre signatures, il y a peu de choses à remarquer. On y voit seulement que la Reine et le cardinal Mazarin d'une part, Monsieur et Monsieur le Prince d'autre, qui étoient liés en ce temps-la, avoient eu soin de fourrer dans cette assemblée des personnes entierement A cux, et quelques noms encore d'entre les Importants de la Fronde. Il s'y trouve entre ces derniers deux signatures Montrésor. Il n'y avoit alors qu'un Bourdeille, qui portat ce nom, qui fut un des plus avant dans la direction de la Fronde avec le coadjuteur et la duchesse de Chevrense, et qui est mort très-vieux à l'hôtel de Guise, chez Mie de Guise, qui l'avoit épousé secretement. Ainsi il y a faute nécessairement en l'une de ces deux signatures.

Mon père signa aussi avec plusieurs autres ducs et pairs, sans autres, une requête au Roi tendante à empêcher ces concessions dont j'ai la copie que je ne donne pas, parce qu'il ne s'agit pas ici de dissertation sur les rangs, mais simplement des événements de mon temps, à propos desquels j'ai cru devoir faire mention de ces mouvements de 1649, et de cette association ou traité qui demande quelques réflexions avant que d'achever de raconter en deux mots ce qu'elle devint et quel en fut le succès.

Ces Messieurs de 1649 ao se proposent point d'attaquer ce qui est établi, non-seulement de tous les temps et en tous les pays du moude comme en France, mais ce qui l'est depuis plusieurs règnes, et qui, bien ou mal fondé, l'est sur la naissance à laquelle le nom de prince est affecté, c'est-à-dire des personnes issues, de male en male, d'un véritable souverain, et dont le chef de la maison l'est actuellement, et reconnu pour tel dans toute l'Europe. On ne voit nulle part dans l'a-sociation que ces Messieurs approuvent rien de ce qui a été toléré, puis accordé aux véritables princes étrangers. L'écrit se contente de passer à côté, et ne va qu'au but qui l'a fait faire, qui est de s'opposer à des concessions de rangs et d'honneurs à des seigneurs et à des maisons jusqu'alors semblables d'origine à cux, qui n'ont jamais rien cu ni pretendu de différence, et auxquelles aussi nulle autre n'a déféré nulle part : distinction humiliante et outrageante que l'écrit suit expliquer dans toute sa force, mais avec dignité. Il allegue donc les plus pressuntes et les plus invincibles raisons, les plus solides et les plus évidentes, qu'a la noblesse à s'y opposer. Rien n'est plus éloigné de battre l'air, et de ne savoir que répondre sur le but qu'on se propose. Cet écrit est respectueux pour le Roi et pour toute la maison régnante, plein de protestation de fidélite, qui est toujours la premiere exception pour n'y manquer jamais. Il n'est pas moins rempli d'égards et de menagements sur les personnes qu'il attaque. Pas un mot, pas une expression qui les puissa le plus legérement blesser, et la discrétion y est portée jusqu'à éviter avec soin d'y nommer aucun nom. En même temps, il s'exprime avec une dignite infinie, et sans s'échapper, il se contente d'employer les armes naturelles de la noblesse. Thomseur et la reputation, et s'il descend jusqu'à montrer un recours au Parlement, il faut se souven r que cette Congagnie s'étoit alors rendue le fléau et le fouet du cardinal Mazarin, qui en mouroit de peur. Du resteparan ces Messieurs point d'aboyement, point de rumeur

populaire, rien d'indécent, tout mesuré avec sagesse et dignité, comme personnes qui se sentent, qui se respectent, et qui sont incapables de rien d'approchant du tumulte populaire ni des mouvements des halles. Enfin, pour derniere différence parfaite, toute contradictoire de ces Messieurs de 1649 d'avec ceux de 1717, c'est qu'ils n'usurpent point un faux titre, et ne donnent point droit sur eux de demander qui ils sont et par quelle autorité ils agissent. Ils ne prétendent point être la noblesse, mais sculement être de ce corps. Ils ne se donnent ni pour le second ordre de l'État, ni pour représenter ce second ordre; ils se reconnoissent des membres et des particuliers de ce second ordre, qui, pour un interêt commun, effectif, palpable, pressant, s'associent. On ne peut donc leur demander, comme à ceux de 1717, qui ils sont, ce qu'ils veulent, par quelle autorité ils agissent. On voit clairement quels ils sont, et ils ne se donnent pas pour autres. On sent pleinement ce qu'ils veulent, et ce qu'ils ont raison de vouloir. Enfin l'autorité qui les fait agre n'est ni fausse ni chimérique. C'est le plus évident et le plus commun intérêt qui, sans mission et sans autorité de personne, donne droit d'agir, de se defendre, de demander à quiconque en a raison et nécessite effective, et qui le font entierement degages des misérables inconvénients de la foule aveugle et du tourbillon. Quelle disparité de 1649 à 1717! elle va jusqu'au prodige.

Néanmoins on ne sauroit nier qu'avec tant de contraste il ne s'y trouve quelques conformités : le mélange des noms, inévitable, comme on l'a dit, quand on a besoin de nombre et qu'il n'y a point de barrière, et le but secret du tres-petit nombre de conducteurs. En 1649, Monsieur le Prince vouloit embarrasser le cardinal Mazarin pour le rendre souple à ses volontes; il avoit entraîné la foiblesse de Monsieur, par ceux qui le gouvernoient, à ne se pas opposer à ce dessein, qui n'alloit alors à rien de criminel. C'est ce qui donna lieu à ces assemblees, et ce qu'iles fit durer. Mais, des que la peur qu'en eut le cardinal Maza-

rin l'eut humilié au gré de Monsieur le Prince, il na voniut pas aller plus loin, dont Monsieur fut fort aise. Ils agirent donc en conséquence par ceux qu'ils avoient dans leur dépendance en ces assemblées, mais ils ne voulurent pas tromper l'association dans son but. Toutes les Histoires et les Memoires de ces temps-là racontent comment elle fut rompue. Tous ceux qui en étoient furent mandés et conduits honorablement chez le Roi, où ils furent reçus avec beaucoup de distinction et d'accueil, la Reine mere, Monsieur, Monsieur le Prince, le conseil, toute la cour presente Monsieur les présenta; la Reine leur témoigna satisfaction de les voir, et opinion de leur fidélité. Un secrétaire d'État leur lut tout haut la révocation du rang et des honneurs accordés à MM, de Bouillon, et des tabourets de la princesse de Guériené, et de Mee de Senecry et de Fleix, et la montrant aux principaux et à qui la voulut voir, pour que leurs yeux les assurassent qu'il ne manquoit rien à la forme de l'expédition. La Reine ensuite leur dit gracieusement que, puisqu'ils obtenoient ce qu'ils demandoient, il n'y avoit plus de lieu à association ni à assemblees, que le Roi déclaroit l'association finie, et defendoit les assemblées à l'avenir. La Reine ensaite leur fit des honnètetes, et le Mazarin des bassesses. et chacun se retira. Telle fut la fin de cette affaire, bien differente aussi de celle de 1717. Cette révocation aubaista tant que les troubles firent craindre, apres quoi elle tomba. La Reine remit MM, de Bouillon et les tabourets supprimes. On a vu adleurs comment celus de la princesse de Guémené enfanta par differents degrés les mêmes avanteges à MM, de Rohan que MM, de Bouillon avoient obtenus, et que celui de Hen de Senecey et de Fleix les fit onfin duchesses, et en même temps M. de Foix. Lor tils et petit fils, duc et pair. Apres cette disgression necessaire, revenons en 1717.

Je me tenois avec M. le duc d'Orléans sur ces mouvements de la prétendue noblesse, et sur l'affaire des bâtards, qui lui étoit si connexe, dans la même conduite que je

gardois avec lui sur le Parlement : je m'étois contenté de lui démontrer les intimes rapports de ces deux affaires et leurs commus ressorts; quel étoit son plus puissant intorêt sur la dernière, et qu'à l'égard de l'autre il éprouveroit bientôt que le prétexte frivole des ducs ne dureroit que jusqu'à ce que le parti de M. et de Me du Maine fat assez bien formé et fortifié pour aller à lui directement, et à son gouvernement. Après cette remontrance, le laissois aller le cours des choses, persuadé que ce que je lui dirois ne feroit qu'augmenter ses soupcons que je ne lui parlois que par interêt et par passion, et que le duc de Noailles, Effiat, Besons, Canillac et d'autres qui l'obsédoient rendroient inutiles les plus evidentes raisons. A la fin pourtant il s'apercut qu'il avoit laissé aller trop loin ces deux affaires, et du danger qui le menacoit. Malgré, mon silence avec lui là-dessus, il ne put s'empêcher de m'en dire quelque chose. Jo répondis avec un air d'indifférence que je lui avois dit ce que je pensois la-dessus. que je n'avois rien à y ajouter, que c'étoit à lui à juger de ce qu'il au convenoit de faire, et je changeai aussatot de discours. Il me parut qu'il le sentit, et il ne m'en d't pas davantage. Cependant les princes du sang ne cessoient de le presser de juger leur différend avec les bâtards, et à la fin il dit à Monsieur le Duc qu'il les jugeroit incessamment: mais qu'il vouloit prendre avis de beaucoup de personnes, dont il choisiroit plusieurs dans les différents conseils. Cela fut su, et la duchesse du Maine alla se plaindre au Régent qu'il vouloit faire juger cette affaire par des gens qui ne savoient point assez les lois du royauma.

On no peut qu'admirer que des doubles adultérins osent invoquer des lois pour se maintenir dans une disposition sans exemple, faite directement contre toutes les lois divines et humaines, contre l'honneur des familles, contre le repos et la sureté de la maison réguante, et de toute société. Cette remontrance ne réussit pas, encore moins la résolution prise par M. et M. du Maine de ne

reconnoître d'autres juges que le Roi majeur, ou les états generaux du royaume; ils avoient bien leurs raisons pour cela. L'eloignement de la majorite donnoit du temps à leurs complots; et, avec ce parti qui se formoit et s'orgamsoit de jour en jour, ils espéroient tout d'une assemblee qu'us comptoient bien parvenir à faire ressembler à celle que la mort du duc et du cardinal de Guise deconcerta et dissipa. Mais M. du Maine n'étoit en rien un Guise, sinon par l'exces de l'ambition. M. le duc d'Orléans, poussé par les princes du sang, sentit enfin quelle attemte donneroit à son autorité de regent la résolution du due du Maine, si elle étoit soufferte, et quel exemple ce seroit s'il differoit ce jugement. M. et Mes du Maine, qui, par d'Lilliat et par d'autres, savoient jour par jour ce que M. le duc d'Orleans pensoit sur leur affaire, comptérent tellement sur son irrésolution, sa facilité, sa foiblesse, qu'ils ne doutérent pas d'hasarder i une résolution si hardie, et qui comme leur affaire même étoit si opposée à toute regle et à toute loi. Ils s'y méprirent, et ce fut ce qui précipita leur jugement. Deux jours apres la visite de Me la duchesse du Maine au Palais-Royal, il fut rendu un arrêt au conseil de régence, où aucuns princes du sang, bâtards ni dues ne furent presents, qui ordonna aux princes du sang et aux bâtards de remettre entre les mains des gens du Roi les mémoires respectifs faits et à faire sur leur affaire, et Armenonville, secrétaire d'État. fut chargé de le leur aller communiquer : c'étoit bien s'engager à juger incessamment, et le leur déclarer d'une maniere juridique.

Ces deux affaires marchoient ensemble, avec l'embarras pour le Regent du Czar dans Paris. Cette prétendue noblesse faiseit plus de bruit que jamais avant sa députation. E le comptoit sur toute la protection du Régent, qui la la ssoit dire et faire, et qui souffroit que M. de Châtillon et braucoup d'autres du Palais-Royal fussent à

<sup>4.</sup> Voyez tome IV, p. 174, tome V, p. 141, tome VI, p. 17, etc.

découvert ou secrètement d'avec eux. Ils étoient pousses et soutenus par d'Effiat et Canillac; et le duc de Nouilles, qui y avoit à la mort du Roi donné le premier branle, se vouloit faire élever par eux sur les pavois. Avec de tels appuis aupres du Régent, le Parlement en croupe, M. et M™ du Maine à leur tête, elle leur tourna entièrement jusque-là qu'il y eut de leurs femmes qui se vanterent qu'elles alloient prendre des housses et des dais, mais il est vrai qu'aucune n'osa le faire. Les ducs les laissoient s'exhaler et tirer leurs estocades en l'air sans rien dire nifaire, et sans inquiétude, parce que de tels glapissements n'en pouvoient donner. Ce fut dans ce tourbillon d'emportement et de confiance que les huit seigneurs dont on a parle allerent au Palais-Royal présenter leur mémoire. et qu'ils le rapportérent de la façon que je l'ai raconté. Le Régent avoit enfin ouvert les yeux, et les ouvrit à plusieurs de ces Messieurs par une reception qu'ils en avoient si peu attendue. Le trouble se mit parmi eux; la division, les reproches; plusieurs se plaignirent qu'on les avoit trompés, et dirent au Régent, et à qui voulut l'entendre, qu'ils ne s'étoient engages que sur les assurances qui leur avoient été données que tout se faisoit du conseniement et même par les ordres secrets du Régent. Un grand nombre se detacha, lui fit des excuses : beaucoup témoignerent leur regret aux ducs de leur connoissance. Mais si les sages prirent ce parti, ils ne furent pas le plus grand nombre. Les conducteurs et le très-peu de participants du vrai secret redoublèrent d'efforts et d'artifice pour retenir et rallier leur monde. et pour l'irriter du mauvais succès de leur députation. Les huit députés sur tous s'y signalèrent, mais ils n'eurent plus le verbe si haut. Ils firent parler au Régent, mais comme à la fin il avoit vu clair, il ne les marchanda pas longtemps, avec toutefois ses adoucissements accoutumés dont nulle expérience ne le pouvoit défaire, et qu'il ne put refuser à ceux qui l'obsédoient. et qui n'oubliment rien pour lui faire peur; il en cut en

effet, et c'est ce qui précipita la fin du bruit de ces belles pretentions.

Il fut rendu un arrêt l'après-dinée du samedi 45 mai, au conseil de régence, qui est en ces termes : « Sa Majesté, étant en son conseil de l'avis de M. le duc d'Orléans. régent, a fait très-expresses inhibitions et défenses à tous les nobles de son royaunie, de quelque naissance, rang et dignité qu'ils soient, de signer la prétendue requête. À peine de désobaissance, jusqu'à ce qu'eutrement en ait été ordonné par Sa Majesté, suivant les formes observées dans le royaume, sans néanmoins que le présent arrêt puisse nuire ni préjudicier aux droits, prérogatives et privileges legitimes de la noblesse, auxquels Sa Majesté n'entend donner aucune atteinte, et qu'elle maintiendra toujours à l'exemple des rois ses predécesseurs, suivant les regles de la justice. « Cet arrêt, tout emmiellé qu'il fût, sapoit par le fondement le chimérique objet qui avoit ramassé cette prétendue noblesse. La défense de signer la requête, qui esoit le mémoire porté au Palais Royal, tourné en requête toute prête, la mention d'observer les formes du royaume, celle de l'exemple des rois prédécesseurs et des regles de la justice, proscrivoit d'une part une assemblee informe, tumultueuse, sans nom qu'usurpé et faux, sans mission, sans autorité, sans pouvoirs, et maintenoit ce qui étoit des formes et de tout temps. sous les rois prédécesseurs, tels que la dignité des ducs, dans toutes leurs distinctions, range et prérogatives; aussi fut-ce un coup de foudre sur cette prétendue noblesse. On parla de quelque autre affaire courte au commencement de ce conseil, apres laquelle celle-ci fut mise sur le tapis par M. le duc d'Orléans. A l'instant, le regardai les ducs du conseil, puis me tournant au Régent, je lui dis que, puisqu'il s'alloit traiter de l'affaire de ces Messieurs de la noblesse, je n'oubliois point que nous étions tous du second des trois ordres du royaume, et que je le priois de me permettre de n'être pas juge, et de sortir du conseil. Je me levai en même temps, et

J

quoique moi ni les autres ducs n'y eussions été préparés en aucune sorte, regardant la table quand j'eus fait quelques pas, je vis tous les ducs du conseil qui me suivirent. Quittant ma place, le comte de Toulouse me dit tout bas : a Et nous, que ferons-nous? - Tout ce qu'il vous plaira, lui dis-je; pour nous autres ducs, je crois que nous nous devons de sortir. » Nous nous mimes ensemble dans la piece d'avant celle du conseil pour y rentrer apres l'affaire. Presque aussitôt nous vimes les princes du sang et les bâtards sortir. Cela fit un grand mouvement dans ces dehors, ou il y avoit quelques personnes de cette noblesse qui se tenoient éloignés ! dans des coins, qui avoient en apparemment quelque vent qu'il seroit question d'eux au conseil. Les ducs sortis avec moi me remercièrent d'avoir pensé à ce à quoi ils ne songcoient pas, et de leur avoir donné un exemple qu'ils avoient suivi aussilôt, et dont, comme leur ancien à tous, j'étois plus en droit de le faire. L'affaire dura assez, apres quoi M. le duc d'Orléans sortit, sans en entamer d'autres, et nous sûmes aussitôt l'arrêt qui venoit d'étre rendu.

Dans tout le cours de ce long vacarme (car il ne se peut rendre que par ce nom), les ducs, avec raison fort tranquilles sur leur dignite, ne s'assemblerent pas une scule fois, ni tous, ni quelques-uns, ne firent aucun écrit, et ne députèrent pas une scule fois au Régent. Par même raison ils demeurèrent dans la même inaction sur cet arrêt, qui étourdit étrangement cette prétendue noblesse à qui le Régent fit en même temps defendre de s'assembler désormais. Tout se debanda, la plupart en effet, et commença à ouvrir les yeux et avouer sa folic, presque tous en apparence. Ce fut à qui courroit au Palais-Royal s'excuser, où tous furent reçus honnêtement, mais sèchement, ce qui duninua encore le nombre, avec l'opinion que ces mouvements fussent du goût du

Il y a bien élosgnés, au masculin. Saint-Simon miss.

Régent, qui donna place à la crainte de lui déplaire, au désespoir de réussir, et au dépit d'avoir été trompés et menés par le nez. Mais les plus entêtés se laisserent persuader par les confidents de l'intrigue, à qui il importoit si fort de ne pas laisser démancher le parti, et qui n'oublia rien pour en arrêter la totale dissipation, où pourtant il ne se fit plus rien que dans les tenebres.

M de Noailles, pour le rassurer un peu, profita de la mort de Landion, lieutenant général, pour faire donner le gouvernement de Saint-Malo qu'il avoit à Coetquen, son beau-frère, son agent, et des plus avant parmi cette noblesse, dont les fauteurs qui obsédoient le Regent lui persuaderent dans la même vue d'en retirer M. de Laval/par une pension de six mille livres, grâce bien forte à un homnie qui avoit quitté le service, et qui ne pouvoit l'avoir méritée que par ses sédificuses clameurs. Aussi verrons-nous combien le Régent y fut trompe.

Ce M. de Laval și totalement enrôle par M. et M. du Maine, et qui étoit avec M. de Rieux depuis longlemps dans le secret de leurs vues et de leurs complots, etoit un homme à qui il ne coûtoit rien de tout prétendre et de tout hasarder. Des la mort du Roi, profitant de la debandade de la draperie, il avoit demandé et obtenu du Regent la permission de draper, à titre de parenté, sur ce que les Laval avoient eu une duchesse d'Anjou, reme de Naples et de Sicile, qu'il faisoit extrêmement valoir. Il savoit assez, et de plus il comptoit assez sur l'ignorance publique, pour ne craindre pas d'être démenti. Cette effranterie en effet en avoit besoin. Il est vrai que J. de Laval, fille de Guy XIII, épousa en septembre 1451, le bon René, duc d'Anjou et comte de Provence, roi titulaire de Naples, Sicile, Jerusalem, Aragon, etc., qui mourut à Aix en Provence, en juillet 14741.

<sup>1.</sup> René d'Anjou mourut à Aix le 10 juillet 1430.

et J. de Laval, sa femme, mourut au château de Beaufort, en 1498. Mais malheureusement pour cette grande alliance, il y a quelques remarques à faire : c'est premièrement qu'il n'y eut point d'enfants de ce mariage; ainsi nulle parenté entre ces princes et la maison de J. de Laval.

Le bon roi René avoit épousé en premières noces, an octobre, Isabelle, héritière de Lorraine, d'où sourdirent les guerres entre lui et le comte de Vaudemont, qui se prétendit préferable comme male, qui prit et retint longues aunées René prisonnier, ce qui lui coûta les royaumes de Naples et de Sicile, qu'il ne put aller defendre contre les Aragonnois. Isabelle mourut à Angers en 1452, et laissa Jean d'Anjou, duc de Calabre et de Lorrame, qui fit la guerre en Italie et en Catalogne, et qui mourut en 1471 à Barcelone, avant le roi René son pere, laissant de M., fille ainée du duc J. let de Bourbon, Nic., successeur de ses États et prétentions, qui monrat à Nancy, sans alliance, en 1473, laissant héritier de ses États et prétentions, Ch. IV son cousin germain, fils de Ch. d'Anjou, comte du Maine, etc., frere puiné du roi René, lequel fit le même Ch. son héritier, qui lui succéda, à qui il ne survécut pas six mois; car il mourut à Marseille l'onze décembre 4480 , sans enfants de J. de Lorraine, fille du comte de Vaudemont, morte en janvier précédent. Elle l'avoit institué héritier de tous ses biens, et lui, institua le roi Louis XI heritier de tous les siens, États et pretentions. M. d'Anjou, sœur de son père et du bon roi Rene, étoit mere du roi Louis XI. En ce prince finit la branche II d'Anjou-Sicile. On voit ainsi par toutes [sortes] d'endroits qu'il n'y avoit aucune parente avec nos rois Bourbons ni même Valois, à titre du mariage du bon roi René, duc d'Anjou, roi de Naples et de Sicile. avec J. de Laval Montfort, de laquelle même il n'y a point

<sup>1</sup> On lit ici les daies 1920 et 1443, b flees l'ine et à kutre,

<sup>2.</sup> D'apres : Art de serifter tes dates, Charles qui Maine ne mot rui que la 10 decembre 1481.

eu d'enfants. Secondement, et voici où l'effronterie est encore plus étrange, c'est que M. de Laval, bien sûr de l'ignorance publique, n'a pas craint le mensonge le plus net en se jouant du nom et des armes de Laval, dont voici le fait et la preuve.

Matthieu II, seigneur de Montmorency, épousa en promieres noces Gertrude de Nesle, duquel mariage descend toute la maison de Montmoreucy jusqu'à aujourd'hui. Le même Matthieu, connetable de France, épousa en secondes noces Emme de Laval, héritiere de cette ancienne maison. dont les armes sont de gueules à un leopard passant1 d'or. Il n'en eut qu'un fils et une fille. Ce fils fut Guy de Montmorency qui, succedant aux grands biens de sa niere, quitta le n ni de Montmorency, et prit pour soi et pour toute sa posterité le nom seul de Laval; mais il retint les armes de Montmorency, qu'il charges pour brisures de cinq coquilles d'argent sur la croix. De lui est descendue toute la branche de Montmorency, qui, depuis lui jusqu'à present, n'a plus porté que le seul nom de Laval dans toutes ses branches, avec les armes de Montmorency brisees des cinq coquilles, qui font ce qu'on a appelé, depuis qu'elles ont été prises, les armes de Laval. Ce Guy de Montmorency, dernier fils du connétable Matthieu II, et fils unique de sa seconde femme Emnie, héritiere de Laval Vitré, etc., prit non-seulement le noin seul de Laval en héritant de sa mere, mais le nom de baptême de Guy, que les peres de sa mere avoient affecté. Ainsi il s'appela Guy VII de Laval, et fit passer d'alné en ainé cette même affectation du nom de Guy. Il eut cinq descendants d'atné en ainé, qui tous se nommèrent Guy VIII, Guy IX, Guy X. Guy XI et Guy XII, seigneurs de Laval et de Vitré. Tous ceux-là, outre leurs cadets, qui firent des branches dont il y en a qui subsistent anjourd'hui, étoient tous de la maison de Montinorency, mais ne portant tous, sinés et cadets, que le seul nom de Laval, avec les armes de Mont-

<sup>4.</sup> L'annimal passant, en terme de blason, est estaf qui est représenté marchant sur sus quaire prode.

morency brisées des cinq coquilles d'argent sur la croix. Guy XII étoit frère de Guy XI, qui n'eut point d'enfants, et fut ainsi la quafrième génération du dernier fils du counétable Matthieu II de Montmorency, et de sa seconde femme, Emme, héritière de l'ancienne maison de Laval.

Ce Guy XII a'ayant point d'enfants de Louise de Chateaubriant, morte en novembre 1383, il se remaria six mois après à la veuve du fameux connétable du Guesclio. qui étoit Laval comme lui, fille de J. de Laval, seigneur de Châtillon en Vendelais, fils d'André de Laval, oncle du père de Guy XVI. Il n'eut qu'un fils et une fille, Guy et Anne. Guy jouant à la paume tomba dans un puits découvert, et en mourut huit jours après, en mars 1403, tout jeune, et seulement fiancé à Cath., fille de Pierre, comte d'Alençon. Guy XII n'esperant plus d'enfants, quoique il ne soit mort qu'en 1412 et sa femme en 1433, choisit pour épouser Anne sa fille et son unique héritière Jean de Montfort, seigneur de Kergorlay, fils ainé de Raou. Vill. sire de Montfort en Bretagne, de Gaël, Loheac, et la Roche-Bernard, et de J. dame de Kergorlay. Cette maison de Montfort a été jusque-là assez peu connue. Le mariage se fit avec les conditions et toutes les suretés nécessaires que J. de Montfort quitteroit entièrement son nom, ses armes, etc., lui et toute sa postérite, pour ne plus porter que le nom seul de Laval et les armes seules de sa femme, qui étoient, comme on l'a vu, celles de Montmorency brisées de cing coquilles sur la croix. Cela a été si religieusement executé que ces Montfort devenus Laval ont tous pris, quant aux sines seulement, le nom de baptême de Guy; en sorte que J. de Montfort, mari de l'héritiere Anne de Laval, s'appela Guy XIII, seigneur de Laval, Vitré, etc. Leurs enfants furent Guy XIV, Andre, seigneur de Loheac, amiral et maréchal de France, et Louis seigneur de Châtillon, grand maître des caux et forêts, qui ent de grands gouvernements. Lui et le maréchal son frère mourarent sans enfants. Je laisse les sœurs. Guy XIV

fit èriger Laval en comté par le roi Charles VIII, en juillet 1429, et mourut en 1486. D'Is., fille de J. IV duc de Bretagne. il eut Guy XV. J. seigneur de la Roche-Bernard, Pierre, archevêque-duc de Reims, cinq filles bien marices, dont Jeunne, la seconde, fut la seconde femme du roi René de Naples et de Sicile, duc d'Anjou, comte de Provence, dont elle n'eut point d'enfants, et qui a donné lieu à cette explication. De Fr. de Dinau, sa seconde femme, Guy XV ent trois fils dont l'ainé et le dernier n'eurent point d'enfants. Le second, Fr. seigneur de Châteaubriant, out de la tille unique de J. de Rieux, maréchal de Bretagne, deux fils dont le cadet n'eut point d'enfants. J., l'ainé, seigneur de Châteachreant, fut gouverneur de Bretagne après son consin Guy XVI, comte de Laval. Il épousa Fr., fille d'Odet de Grailly dit de Foix, vicomte de Lautrec, maréchal de France, sœur de la femme du comte Guy XVII de Laval, fils de son cousin germain, et qui toutes d'eux n'eurent point d'enfants. C'est de cette dame de Châteaubriant dont on a fait cette fable touchante. Elle mourul un 1537, et son mari en 1542. Se voyant très-riche et sans enfants, il dissipa une partie de son bien et donna l'autre à ses amis. Il fit présent de Châteaubriant, Condé, Chanseaux, Derval, Vioreau, Nosay, Issé, Rougé, et d'autres terres encore, au connetable Anne de Montmorency, qui fut fort accusé de ne les avoir pas eues pour rien.

Revenant maintenant à Guy XV comte de Laval Montfort, etc., frere de la seconde femme du bon roi René, et d'une autre qui mourut jeune, flancée au comte de Geneve, frere du duc de Savoie, Louis XI lui fit épouser à Tours, en 1461, Cath., fille de J. II comte d'Alençon, et Charles VIII le fit grand maître de Francé. Se voyant sans enfants, il fit le fits de J. seigneur de la Roche-Bernard, son frere de pere et de mere, son héritier, parce que ce frere étoit mort longtemps devant lui. Ce frere uvoit eu de J. du Perrier, comtesse de Quintin, un fils unique qui, héritant en 1500 de son oncle Guy XV, quitta son nom de baptême, qui étoit Nicolas, et s'appela Guy XVI comte

de Laval Montfort, etc. Il fut fait par François I" gouverneur et amiral de Bretagne, et mourat en mai 1531. Il avoit épousé : 1º Ch., fille de Fréderic d'Aragon, roi de Naples; 😭 une serur du connetable Anne de Montmorency; 3º Anne, fille de J. de Daillon, seigneur et baron du Lude, sénéchal de Poitou ; de la première, il eut trois fils qu'il perdit jeunes, sans alliances, dont un tué au combat de la Bicoque, et deux filles, Cath., mariée, en 4518, & Cl. sire de Rieux, comte d'Harcourt, etc., et Anne, qui épousa, Fr. seigneur de la Tremoille, viconite de Thouars. La dame de Rieux, comtesse d'Harcourt, devint heritière de Laval Vitré, etc. File n'eut que deux filles, Renée, qui épousa en 1540 Louis de Précigny, dit de Sainte-Maure, maison dont étoit le duc de Montausier. Elle mourut sans enfants. Cl., sa sœur et son héritiere, épousa le célèbre Fr. de Coligny, seigneur d'Andelot, colonel général de l'infanterie, frère du fanieux amiral Gaspard, seigneur de Châtillon-sur-Loing. De ce mariage, vint Paul de Coligny qui, héritant de sa tante, se nomma Guy XVIII comte de Laval, etc.; son fils, Guy XIX, fut tue en Hongrie en 1605, à la fleur de son âge, sans postérité, par quoi ce grand héritage vint à celle de Fr. de la Tremoille et d'Anne de Laval Montfort susdits. Or voici comment cet heritage tomba en ces héritières.

On vient de voir la postérité de Guy XVI et de Ch. d'Aragon, sa premiere femme; il n'en eut point de la Montmorency sa seconde femme; mais de la trois.eme, Ant, de Daillon, il eut trois files bien mariées, dont la dernière le fut à l'amiral de Coligny ou de Châtillon, dont on vient de parler, et un fils Guy XVII comite de Laval, etc., mort en 1517, sans enfants de Ch., sœur de la dame de Châteaubriant dont il a été parlé ci-dessus. En lui finit cette maison de Montfort qui avoit pris le nom et les armes de Laval en quittant les siennes, et qui laissa cette grande succession aux héritieres dont on vient de parler. Il ne faut rien oublier : J. de Montfort, qui épousa l'héritiere de Montmorency Laval, eut aussi

deux filles. La cadelte épousa Guy de Chauvigny, seigneur de Châteauroux, et l'ainée, en 1489, Louis de Bourbon. comte de Vendôme, dont le fils. J. II de Bourbon, comte de Vendôme, épousa l'héritiere de Beauvau, de qui sort toute la maison ou branche de Bourbon aujourd'hui. regnante. On a vu qu'à la mort de Monseigneur, Voysia obtint du feu Roi qu'il fût permis à M. de Chatillon, son gendre, longtemps depuis fait duc et pair, de draper à cause des alliances frequentes et directes de la maison de Châtillon avec la maison royale, et que, sur cet exemple, Mer la princesse de Conti, qui s'honoroit fort avec raison de l'alliance des la Vallière avec la maison de Branvan, obtint pour M. de Beauvan la même permission sur ce que toute la famille régnante descend d'is, de Beauvau, et qu'il n'y a plus personne de vivant de la maison de qui elle descende immediatement. C'ent bien ete le cas où par même raison MM, de Laval n'eussent pu être refuses de la même distinction, si une fille de leur maison ent été la mere de J. II de Bourbon, comte de Vendome, qui épousa cette héritière de Beauvau; mais ce n'etort pas le temps d'hasarder d'en faire accroire au feu Roi et de prendre tout le monde pour dupe : mais à sa mort, lorsque M. le due d'Orléans prostituala draperte jusqu'au premier président, M. de Laval saisit la conjoncture, et donna les Laval Montfort pour les Laval Montmorency avec d'autant plus de facilité qu'on etuit lors occupé de trop de choses pour en éplucher la généalogie. C'étoit le même nom et les mêmes armes des Laval Montmorency ; les nom et armes des Montfort étoient éclipses dès le mariage du Monfort avec l'héritiere de Laval Montgiorency, et le dernier de la maison de Laval Montfort avoit éteint cette race des 1547. M. de Laval ne balanca donc pas depuis la mort du Roi de revêtir sa branche de toutes les grandeurs qui avoient illustré les Luvai Montfort.

<sup>\$.</sup> Voyez el dessus, p. 30&

Depuis que l'héritiere de la branche ainée de Laval Montmorency éloit entree dans les Montfort, et y avoit porté ses grands biens avec son nom et ses armes, les branches cadettes de Laval Montmorency étoient, pour ninsi dire, demeurées à sec jusqu'à nos jours; et en cent quarante-deux ans qu'a duré la maison de Montfort, depuis le mariage de l'héritière de Laval Montmorency, c'est-à-dire depuis 1405 jusqu'en 1547, cette heureuse maison a presque atteint toutes les grandeurs de la maison de Montmorency, en charges, emplois, distinctions, alliances et grandes terres, sans avoir presque rien eu de médiocre, même dans les cadets et dans les tilles. Ce n'est pas qu'on puisse ignorer l'essentielle et foncière différence qui est entre ces deux maisons, dont l'une, pen connue auparavant, ne s'est élevée à ce point que par l'alliance et l'héritage de l'ainee de la dernière branche de l'autre: mais cette vérité n'empêche pas que ce que j'avance ici ne soit vrai de l'extrême illustration en tous genres de cette maison de Montfort depuis qu'elle est devenue Laval jusqu'à son extinction, et de l'obscurcissement en tous genres aussi où est tombée la branche de Laval Montmorency depuis le mariage de son héritière ainée dans la maison de Montfort jusqu'à aujourd'hui. On n'y trouve que des alliances communes, peu de fort bonnes, quantité de basses, peu de biens, point de terres étendues, point de charges, d'emplois, nulles distinctions, si on en excepte Gilles de Laval, seigneur de Raiz, etc., marichal de France en 1437, pendu et brûlé juridiquement à Nantes, pour abominations, 25 décembre 1440, et Urbain de Laval, seigneur de Boisdauphin, etc., maréchal de France en 1599, dont le tils n'a point laissé d'enfants, et le maréchal de Raiz une fille unique, marice au maréchai de Loheac Laval Montfort, morts tous deux sans enfants. On voit ainsi que rien n'est si essentiellement different, ni plus étranger l'un à l'autre, quoique avec lo

L. L'ane, au manuscrit,

même nom et les mêmes armes que ces deux maisons de Laval, l'ane cadette de Montmorency, l'autre du nom de Monttort en Bretagne, qui quitta son nom et ses armes pour porter uniquement le nom de Laval et les armes de Montmorency brisces de cinq coquiles d'argent sur la croix, en épousant la riche et unique héritière de la branche alnes de Laval Montmorency, et la facilité qu'a que la hardiesse de M. de Laval de revêtir les branches de Laval Montmorency des plumes d'autrui, et de s'attribuer tontes les grandeurs, albances et distinctions des Laval Montfort, eteints depuis si longtemps. Il drapa donc à la mort du Roi, et tous les Laval ont toujours depuis drapé, sur ce fondement si évidemment demontre faux par ce qui vient d'en être mis au net.

Mais cette mensongere usurpation n'est pas la seule imposture dont le même M. de Laval ait voulu s'avantager, et que son audace ait alors persuadée à l'ignorance du monde, et à son incurie et à sa paresse d'examiner. Il put ba que sa maison avoit eu la préséance sur le chanceller de France, et sur sa périlleuse parole on out la bont, de n'en pas douter. La vérité est qu'il se contenta. d'avancer cette fausseté ainsi en general, et qu'il se garda. bien de s'enferrer dans aucune particularité d'occasion on de date. Le celebre André du Chesne, qui a donné une Histoire fort etendue de la maison de Montmorency, où il moabae rien pour la relever, et qu'il dédia à Monsieur le Prince, fils d'une fille du dernier connétable de cette maison, n'en dit pas un mot, et il n'est pas croyable que ses recherches lui eussent laissé ignorer un fait aussi singulier, ou qu'il eut voulu l'omettre. Ni les Laval Montfort n'out cu cette preseance dans toute la durée de leur grandeur, ni les cadets Laval Montmorency de cette heritiere de leur branche ainée, dont le mariage avec le Monttort lui apporta et à sa postérité tant de splendeur, et a ces mêmes cadets Laval Montmorency un obscurcissement qui, de degré en degre, les a fait tomber dans un etat ou, même dans les temps les plus voisins du

mariage de leur héritiere ainée avec le Montfort, ils ne se sont jamais trouvés en situation de rien prétendre au delà de tous les gens de qualité ordinaire. Je n'allongerai point cette disgression, dejà trop longue, d'une dissertation sur le rang, les prétentions et leurs divers degrés de l'office de chancelier. Je me contenteroi de dire que je ne vois qu'un seul exemple de cette préséance dans la maison de Montmorency, non de Laval Montmorency. Personne n'ignore la violence extrême faite par Henri II et par le connétable Anne de Montmorency au maréchal de Montmorency son fils aîné, pour lui faire épouser sa bâtarde légitimée, veuve d'Horace Farnèse, duc de Castro, sans enfants.

Le maréchal de Montmorency étoit amoureux de Mue de Piennes, J. d'Halluyn, sœur de Ch. d'Halluyn, seigneur de Piennes, marquis de Maignelets, gendre de l'amiral Chabot, tous deux enfants d'une Gouffier, fille de l'amiral de Bonnivet, lequel Ch. d'Halluyn Henri III fit duc et pair en 1587. Le maréchal de Montmorency avoit donné une promesse de mariage à MBs de Piennes, qui, comme on voit, étoit de naissance très-sortable à l'epouser. Le connétable, très-absolu dans sa famille, vouloit disposer de ses enfants, encore plus s'il se peut de cet aîné. Il attendoit l'occasion de quelque grand mariage, et son fils celle de lui parler de celui qu'il vouloit faire, et de l'y faire consentir. Dans l'intervalle, la duchesse de Castro perdit son mari, et Henri II, qui aimoit fort sa fille, et aupres duquel le connétable étoit alors dans la plus grande faveur, lui demanda son fils ainé pour sa fille, et le connètable ébloui, non de l'alliance bâtarde légitimee, mais de la faveur et de la fortune qui en seroit la longue dot, conclut à l'instant avec beaucoup de joie. Elle fut bien troublée quand il parla à son fils. L'histoire des regrets des deux amants et de leur résistance est touchante, et la violence qu'ils éprouvèrent ne fait pas honneur à ceux qui l'employèrent. Je n'ai pas dessein de la copier ici. Je dirai seulement qu'ils n'eurent de défense contre l'auto-

rité royale et paternelle, toute entière déployée contra eux, ni d'autres armes pour se défendre que leur conscience et leur honneur. Mile de Piennes fut mise et resservée dans un couvent, et le maréchal de Montmorency force d'aller à Rome solliciter en personne la dispense de sa promesse, qu'il y sollicita en homme qui no la vouloit pas obtenir. Es même temps, Henri II fit l'édit célebre contre les mariages clandestins, avec clause rétroactive expressément mise pour l'affaire du maréchal de Montmorency, lequel fut la seule cause de l'édit. Finalement il fallut obéir. Il épousa la duchesse de Castro. Ce fut pour le consoler, et en considération de ce mariage, qu'Henri II lui flonna, dans son conseil, la préséance sur le chancelier, n'étant encore que maréchal de France, mais avec de grands emplois. On voit combien ce fait personnet et singulier est étranger à la branche de Montmorency Laval, et combien M. de Laval fut prodigue de mensonges pour s'en avantager. J'ajouterai pour la simple curiosité que Mue de Piennes fut longtemps dans la douleur et dans la solitude.

Bien des années après, les Guises, méditant la Ligue et ce qu'ils farent si près d'exécuter, s'attacherent le marquis de Maignelets; ce furent eux qui le firent faire duc et pair dans la suite. Ils s'attacherent tant qu'ils purent les ministres, et Mae de Piennes se trouvant trèsdifficile à marier apres une aventure si éclatante, où son honneur pourtant n'étoit point intéressé, mais par la delicatesse de ces temps-là sur les mariages, les Guises, pour flatter les ministres, et qui avoient les Robertets tout à fait à eux, fireut le mariage de Mie de Piennes avec Horimond Robertet, seigneur d'Alluye, secrétaire d'État. et ministre alors important, qui avoit le gouvernement d'Orl ans. M'e de Piennes, devenue M= d'Alluye, belle encere et pleine d'esprit et d'intrigues, figura fort dans cores de la cour, et même de l'État, depuis ce mariage, qui est le premier exemple d'un pareil avec un secrétaire d'I tat, qui apres assez de lacune n'a que trop été imité,

## CHAPITRE XIX.

his conseillers d'État nommés commissaires, et l'un d'eux emporteur de l'affaire des princes du sang et bitarde qui conseil de regence. et temps court fixé aux deux parties pour lui remetire leurs papiers. - Extrême emberras du due et de la duchesse du Maine; leurs mesures forcées. - Requête de trenie-neuf personnes, se disent la noblesse, présentée par six d'extre eux au Pariement pour faire renvoyer l'affoire des princes de sang et des bâtards aux états généraux du royanne, réflexion sur cotte requête. - Le premier président avec les gens du Roi portent la requêse au Regent, et ful demandent ses ordres. - Disgression sur la feumeté d'un endroit, entre utres, concernant cette affaire, des Meneueres manuscrus de Dangesu. -Courte dissertation sur los portenes de la requête de la présendue noblesse au Parlement, et sur cette d'marche. - Les six porteurs de la requête au Parlement arrêtes par des exempts des gardes du corps, et conduits à la Bastille et à Vincennes. - Libelle très-séditions Popandu sur les trois étais. - Le Récent travaille avec le rapporteur et avec les commissaires ; formation d'un conseil extraordinaire de Pegence pour juger, - Lettre sur le divième et la] capitation de force gentishommes de Bretagne au com e de Touloune, premier tors u de ce qui y suivit bientôt. - Députauon du Parlement au Roi pour fui rendro compte de co qui s'y étoit passé sur l'affaire des princes du sang et èttarda, et rocevoir ses ordres. - Arrêt en forme d'edit rendu au consest do régence, enregistré au Parlement, que prononce sur l'affaire des princes du sang et des baturds , adouet par le lt rut, et nusutôl après adouct de son nutorité contre la teneur de l'acrêt; rago de la duchesse du Muine, douleur de N- la duchesse d'Oricons; seaudale da mondo. -- Les sus prisonniera très-henorabloment rem s en liberté; lour hauteur; misers du Regent, il ote néanmoins la pession et le logement qu'il donnoit à M. de Chaillon, qui va a enterror pour toujours en Postou. - Conduste des dues en ces mouvements, et la mienne particulière. - Motifs et mesures des bâtards et du duc de Noailles, peut-être les mêmes, peut-être differenta, pour faire convoquer les états généraux. - Occasion de la pièce autente, que empêche la convection des états généraux, rusons de l'insérer ici, et après coup.

Les gens du Roi du Parlement, à qui l'arrêt préparatoire du conseil de regence avoit renvoyé les princes du sang et les bâtards pour leur remettre leurs memoires et pieces respectives, syant refuse de s'en charger, il fut résola, au consell de régence du dimanche 6 Juin, d'en charger six commissaires. Les princes du sang et les habants sertirent du conseil lorsque M. la duc d'Orléans mit cette affaire sur le tapis. Je sortis incontinent après enx, et les autres dues du conseil me suivirent. Je ne crus pas qu'il nous convint d'être juges dans cette affaire, où nons devions desirer que justice fût faite aux, princes du sang contre les bâterds, apres avoir présenté au Roi une requete pour la restitution de notre rang contre ces derniers. Les commissaires nommés furent six conseillers d'État : Pelletter de Sonsy, Amelot, Nointel, Argenson, la Bourdonnaye et Saint-Contest, nominé rapporteur, à qui tous les mémoires et papiers respectifs durent être remisdans le 20 juin pour tout délai, pour être vus par les six commissaires, puis en leur présence, être rapportés au conseil de régence, où le Regent se réserva d'appeler qui il jugeroit à propos pour remplir les places des princes du sang, bătards et ducs du conseil de régence, qui n'en devoient pas être juges.

M. et Mar du Maine, pressés de la sorte, se trouvèrent dans le dernier embatras. Leur déclaration de ne reconnoître pour juges que le Roi majeur ou les états généraux avoit mis M. le duc d'Orleans dans la nécessité de les juger, ou de perdre toute l'autorité de la régence. Ils avoient espéré de si bien clourdir sa foiblesse de cette hardiesse, et des manéges d'Effiat, de Besons et des autres gens a cux qui obsédorent le Regent, qu'ils avoient compté Larreter tout court. Mais lorsque l'arret preparatoire intervenu si peu de jours apres leur eut appris qu'ils s'etolent trompes, et que cette audace, qu'ils avoient cru leur salut, étoit une fante capitale qui précipiteroit leur jugement, ils se trouverent dans une angoisse qui fut coup sur coup portée an comble par l'arrêt intervenu sur cette pretendue noblesse dont M. le duc d'Orléans avoit refuse de recevoir le mémoire ou la requête, qu'il n'avoit renvoyee a personne, qui etoit ainsi tombée dans l'eau; et par la detense de l'arret du conseil de régence à tous

nobles de la signer, et celle de M. le duc d'Orléans à tout noble de s'assembler, sous peine de désobéissance. La débandade qui avoit suivi de cette prétendue noblesse, l'impossibilité de faire plus subsister à son égard le prétexte des ducs, et de continuer ainsi à l'ameuter et à la grossir; la nécessité de prendre promptement un parti devenoit extrême; il neleur restoit que celul dessel servir de l'aveuglement de ce qui étoit resté de cette noblesse fascince, pour essayer, par un coup de déseapoir, d'en faire peur au Régent et aux princes du sang, en flattant le Parlement et en les unissant ensemble. Il fullut pour cela sortir de derrière le rideau à l'ombre duquel ils s'étoient tenus cachés tant qu'avoit pu durer le prétexte des ducs. et se montrer à découvert. Ils persuaderent donc tumultuairement à ce reste de noblesse enivrée qu'il y alloit de tout pour elle de souffrir que l'affaire entre eux et les princes du sang fût jugée par le Régent et par un conseil qu'il choistroit sous le nom de conseil extraordinaire de régence, et la firent tumultuairement résoudre à la requête la plus folle, et dont l'audace fut parcelle à l'ineplie.

Trente-neuf personnes portant l'epée à titres fort différents i, sans élection, sans deputation, sans mission, sans autorité que d'eux-mêmes, soi-disant l'ordre de la noblesse, signèrent et présenterent comme telle une requête au Parlement pour demander que l'affaire d'entre les princes du sang et bâtards fût renvoyée aux états généraux du royaume, parce que, s'y agissant du droit d'habileté à la succession à la couronne, il n'y avoit en cette matière de juges compétents que les états généraux du royaume, et entre ces trois états, le seul second ordre qui est celui de la noblesse. L'audace étoit sans exemple. C'etoient des gens ramassés, sans titre et sans pouvoir, qui usurpoient le respectable nom de la noblesse, qui, n'ayant point été convoquee par le Roi, ne pouvoit faire

2. Voyex torns X, p. 200 st note 1.

<sup>1.</sup> il y a titre au singulier, et différents au pluriei.

corps, s'assembler, députer, donner des instructions, ni autoriser personne ; ainsi, des là, très-punissables. Usurpation pourquoi faite? Pour attenter à l'autorité du Régent, et sans être, sans existence, sans consistance, lui arracher une cause si majeure pour s'en saisir euxmèmes, sans autre droit que leur bon plaisir. L'ineptien'etoit pas moindre. Dans leur folle prétention, ils etoient la noblesse en corps, par consequent le second ordre de l'État; et ce second ordre de l'État, si auguste et si grand, se p ostitue à cette bassesse sans exemple de presenter une requête à autre qu'au Roi, de la presenter à un tribunal de justice qui, si relevé qu'il soit, n'est que membre, et non pus ordre de l'État, et non-seulement membre d'un ordre, mais du troisieme, qui est le tiers état, si disproportionné de l'ordre de la noblesse, et ce pretendu ordre de la noblesse encore présente à ce simple tribunal de justice, membre du tiers état, une requête intitulée : A Nosseigneurs de Parlement, supplient, etc. Ce n'est pas la peine d'être si giorieux, si fous, ct si enivres de sa naissance, et de l'état que l'orgueil et la vanité insensée lui vout attribuer, que de la mettre ainsisous les pieds d'une Compagnie de gens de loi, et d'invoquer son autorité pour user, par sa protection et son pretendu pouvoir, de celui qu'on prétend ne tenir que de sa naissance, en chose si capitale que la décision sur la succession à la couronne Si jamais on voyoit des états généraux assembles, ces Messieurs de la requête aurojent bien à craindre le châtiment du second ordre des trois ctats du royaume, et qu'il ne voulût plus reconnoître pour siens des nobles qui, en tant qu'il a été en eux, l'ont avili et dégradé jusqu'à les jeter dans la poussière aux pieds de Nosseigneurs membres du tiers état. Ni l'audace ni l'ineptie, quoique l'une et l'autre au plus haut comble, ne se presenterent point à l'esprit ni au jugement de ces Messieurs. Ils se laissèrent fasciner d'une démarche hardie, qui mettoit au jour une si belle prétention, sans . s'apercevoir qu'ils étoient d'une part depourvus de tout

titre, et qu'ils se déshonoroient complétement de l'autre par ce recours au Parlement.

Cette Compagnie, plus sage qu'eux, et qui savoit mieux mesurer ses démarches, eut plus d'envie de rire de celle-là que de s'en enorgueillir. Cette rare requête ou plutôt unique depuis la monarchie, n'eut pas eté plutôt présentée que, quelque abandonné que fût le premier président à M. et à Me du Maine, sans qui cette folie ne s'étoit pas tentée dans l'esperance, pour dernière ressource, d'effrayer M. le duc d'Orléans par cet, éclat, et l'empêcher de passer outre au jugement, le premier président, dis-je, n'osa branler, et l'alla porter au Regent accompagné des gens du Roi, et lui demander ses ordres.

Avant d'aller plus loin, la nécessité de constater la vérité des faits m'oblige ici à une disgression nouvelle. Dangeau, dont je me réserve a parler ailleurs, cenvoit depuis plus de trente ans tous les soirs jusqu'aux p.us fades nouvelles de la journee. Il les dictoit toutes seches, plus encore qu'on ne les trouve dans la Gazette de France. Il ne s'en cachoit point, et le Roi l'en plaisar toit quelquefois. C'étoit un honnête homme et un tres-bon homme, mais qui ne connoissoit que le feu Roi et Mai de Maintenon dont il faisoit ses dieux, et s'increstoit de leurs goûts et de leurs façons de penser quelles qu'elles pussent être. La fadeur et l'adulation de ses Hemones sont encore plus degoùtantes que leur sécheresse, quoique il fat bien à souhaiter que, tels qu'ils sont, on en ent de pareils de tous les regnes. J'en parlerai ailleurs davantage. Il suffit scul ment de dire ici que Dangeau étoit tres-pitoyablement giorieux, et tout à la fois valet, comme ces deux choses se trouvent souvent joutes. quelque contraires qu'elles paroissent être. Ses Mémoires sont pleins de cette basse vanité, par consequent trespartiaux, et quelquefois plus que fautifs par cette ra son. Il y est tres-politique antant que la partialité le lui permet, et toujours en adoration du Roi, meme de-

SAINT-SIMON XIII.

puis sa mort, de ses bâtards, de M<sup>an</sup> de Maintenon, et tres oppose à M. le duc d'Orléans, au gouvernement non-venu, et singulierement aux ducs, surtout de l'ignorance la plus crasse, qui se montre en mille endroits de ses Mémoures.

On a vu en son temps qu'il avoit marié son fils à la fille unique de Pompadour. Pompadour étoit des plus avant dans le secret du parti de M. et de Me du Maine, comme on verra en son temps, et des lors par là des plus avant avec cette prétendue noblesse. Mes de Pompadour étoit sœur de la duchesse douairière d'Elbrenf mere de la feue duchesse de Mantoue; il vivoit intimement avec eux. Cette alliance de son fils lui avoit tourné la tête, et ces deux sœurs, filles de feu M= de Navailles, étoient sous la protection déclarée de Mer de Maintenon. C'en est assez pour ce qui va suivre. Tant que le Roi vécut, Dangeau, qui ne bougeoit de la cour, qui étoit son unique élément, y tenoit une maison honorable, et vivoit là et ailleurs avec la bonne compagnie, et avec les gens les plus à la mode. Il avoit grand soin d'être bien informé des choses publiques, car d'ailleurs il ne fut jamais de rien. Depuis la mort du Roi ses informations n'étoient plus les mêmes; l'ancienne cour se trouvoit éparpillee et ne savoit plus rien ; lui-même retiré chez lui, touchant à quatre-vingta ans, ne voyoit plus que des restes d'épluchures, et il y paroit bien à la suite de ses Memoires depuis la mort du Roi. A propos de cette requête au Parlement de la protendue noblesse sur l'affaire des princes du sang et des bâtards, il dit sur le samedi 19 juin que le duc du Maine et le comte de Toulouse allèrent au Parlement, et firent leurs protestations costre tout ce qui seroit réglé dans l'affaire qu'ils ont area les princes du sang, et sur le landi 21 juin, il dit que Monvaux le Duc et M. le prince de Conti allèrent au Parlement, qu'ils demandèrent que la protestation des princes legitimés ne fut pas reçue, et que M. le prince de Conti lut un petit mémoire lui-même. Voille qui est

bien précis sur la date, et bien circonstancié sur les faits.

- Je n'eus occasion de voir ces Mémoires que depuis la mort de Dangeau, et cet endroit me surprit au dernier point. Je n'en avois aucune idée. Je ne pouvois comprendre qu'un fait de cet éclat fût si tôt effacé de ma mémoire, surtout avec la part que j'avois prise à toute cette affaire, par rapport à l'intérêt des ducs. D'un autre côté, je ne pouvois imaginer que Dangeau eût mis dans ses Mémoires une fausseté de cette espece, et tellement datée et circonstanciée1. Cela me tourmenta quelques jours; enfin je pris le parti d'aller trouver le procureur général Joly de Fleury, et de lui demander ce qui en étoit. Il m'assura qu'il n'y en avoit pas un mot, qu'il étoit trèscertain que jamais le duc du Maine et le comte de Toulouse n'étoient venus faire ces protestations au Parlement, ni Monsieur le Duc et M. le prince de Conti non plus demander qu'elles ne fussent pas reçues, qu'il avoit cela très-présent à la mémoire, et qu'un fait de tel éclat ne lui auroit pas échappé de la mémoire dans la place qu'il remplissoit dès lors, d'en être bien et promptement informé, s'il y en cût eu seulement la moindre chose, de ce que le Parlement y eût fait ou voulu faire, et des suites que cela y auroit eues et au Palais-Royal. Il est vrai aussi que Dangeau n'en marque aucune, quoi[que] il fût impossible que cela n'en eut eu de façon ou d'antre, quoique il soit exact à n'en omettre aucune. Reste à voir si c'est une fausseté qu'il ait faite expres, et qu'à faute de mieux, le duc du Maine ait desirée, pour qu'il restât au moins quelque part, et quelque part qui, bien que sans plus d'autorité que les gazettes, seroit un jour comme elles entre les mains de tout le monde, pour qu'il restât, dis-je, un témoignage qu'il avoit conserve son pretendu droit aussi authentiquement qu'il avo't pu le faire, et qu'il



<sup>1.</sup> On lit ici à la marge du manuscrit cette note écrite d'une autre main que celle de Saint-Simon : « Le fait rapporté par Dangeau cet vrai; je viens de le vérifier sur le Journal du Parlement. »

l'avoit mis de la sorte à couvert contre tout jugement selon lui incompétent, par un acta si solennel, et qui n'avoit reçu ni condamnation ai contradiction (en effet lelle en étoit bien à couvert, puisque jamais elle n'a été faite ; et apres prétendre que ne se trouvant pas dans les registres du Parlement, elle en aura été ou omise par ordre expres du Régent, ou tirée par la même autorité de ces registres si elle y avoit été d'abord mise. Peut-être aussi Dangeau l'aura-t-il cru et mis aur la parole de Pompadour, avec la circonstance de Monsieur le Duc et de Monsieur le Prince deux jours après, pour mieux appnyer et assurer le premier mensonge, dont ce vieillaid renfermé chez lui aura été la dupe Quoi qu'il en soit, il est sûr que la chose est fausse, et que le procureur genéral Joly de Fleury, dont la mémoire ni la personne en cela ne peuvent être suspectes, me l'a très-certainement et tres-nettement assurée telle. De même conséquence et de fausseté, et que le même procureur général ma certific être également faux, c'est ce que Dangeau ajoute du même samedi 19 juin, jour qu'il raconte cette protestation faite dans la grand'chambre par les deux bâtards en personne, que le Parlement résolut de se rassembler le lundi matin pour répondre à la protestation des bâtards, et qu'en attendant, ils envoyèrent recevoir les ordres de M. le duc d'Orléans là-deseus. Puis de ce lundi 21 juin, jour où il marque l'entrée des deux princes du sang au Parlement pour lui demander de ne pas recevoir la protestation des bâtards, il ajoute que le Parlement envoie les genx du Roi au Roi pour recevour ses ordres sur ce qu'ils auront à faire sur la protestation des bâtards. Après quoi il n'en parle plus, non plus que de chose non avenne. Or, de facon ou d'autre, il y auroit su des ordres au Parlement la-dessus, et le Parlement cut envoyé au Regent pour les avoir, car au Roi, qui n'étoit pas d'âge à en donner, ce n'eût eté qu'une forme, et du samedi il p'auroit pas attendu au lundi pour cela, ni s'il avoit zavoyé des le samedi au Régent, comme il l'insinue, il

auroit encore moins envoyé au Roi deux jours après. Apres cet éclaircissement necessaire, revenons.

MM. de Chatillon, de Rieux, de Clermont et de Beauffremont, qui, avec les quatre autres qu'on a nommés cidessus, avoient été au Palais-Royal présenter au Régent le mémoire ou requête dont on a parlé, qui ne l'avoit pas voulu recevoir, furent aussi ceux qui allerent présenter au Parlement la requête sur l'affaire des princes du sang et bâtards, accompagnés de MM. de Polignac et de Vieuxpont. On a fait connoître les quatre premiers. A l'égard des deux autres, Polignac étoit un petit bilboquet qui n'avoit pas le sens commun, conduit et nourri par son frère le cardinal de Polignac, à vendre et à dépendre, qui étoit de tout temps de M. et de Mª du Maine, et leur plus intime confident. Le pauvre petit Polignac obéit et ne sut pas seulement de quoi il s'agissoit; je dis l'écorce même, car il en étoit entièrement incapable : jamais deux freres ne furent si complétement différents en tout. Vicuxpont étoit un assez bon officier général, qui ne connoissoit que cela, et qui logeoit chez son beau-pere, le premier écuyer : où il vivoit dans la plus aveugle dépendance. On a vu ailleurs ce que c'étoit que Ma de Beringhen et le duc d'Aumont son frère, à quel point ils étoient vendus au premier président, et le premier écuyer d'ailleurs son ami intime, et d'ancienneté tout aux bâtards. Son gendre, sottement glorieux d'ailleurs et fort court d'esprit, goba aisement ce prestige de noblesse, crut figurer, et obéit à beau père et à belle-mère, et aux jargons du duc d'Aumont. Le crime étoit complet, ie de se prétendre être la noblesse ne pouvant être que des particuliers, par toutes les raisons palpables qu'on en a vues ci-dessus; [2º] de s'assembler contre la défense expresse à eux faite par le Régent; car faire une requête souscrite de trente-neuf signatures, et presentée au Parlement par six seigneurs en personne, n'est pas chose qui se puisse sans s'être concertés, et pour cela nécessairement assemblés; 3º se mêler de choses supérieures à tous particuliers comme

tels; 4º d'oser implorer l'autorité du Parlement pour acrèter le jugement d'une affaire dont le Régent du rovaume est saisi, qu'il a déclaré qu'il va juger, qui s'y est engagé par des démarches juridiques et publiques, pour lui en ôter la connoissance, comme si le Parlement pouvoit plus que le Régent, et pour la faire renvoyer à un tribunal qui n'existe point. Le Régent sentit qu'il falloit opter entre lacher tout à fuit les rênes du gouvernement et faire une punition exemplaire. Il porta cette requête au conseil de régence, ou elle nous fut lue avec les signatures. On so raisonna sans opiner, et le Régent en parut fort altere; mais ceux qui l'obsedoient, aides de sa foiblesse et de facilité, de plus contredits de personne, car moi ni pas un autre duc n'en dimes pas un seul mot, trouverent moyen de tourner cette punition de la mamere la plas singulière.

On fit l'honneur à ces six Messieurs qui avoient été au Parlement presenter la requête, de les faire arrêter par des exempts des gardes du corps, le samedi matin 19 juin, qui les conduisirent partie à la Bastille, partie à Vincennes, ou ils furent combles de civilités et de toutes sortes de bons traitements, sans pourtant voir personne. Cet emprisonnement fit grand bruit parce qu'on n'en attendoit pas tant de l'infatigable debonnaireté de M. le duc d'Orleans; mais la manière si distinguée en fit encore davantage, et tant de menagements si fort déplacés firent triompher la pretendue noblesse, et envier publiquement I honneur d'être des prisonniers. Trois jours apres, il courat un libelle extrement insolent et séditieux, intitulé Écrit des trois états, qui ramena le souvenir des écrits les plus emportés de la Ligue. Il ne parut que manuscrit, mais dix mille copies à la fois, qui se multiplièrent bien davantage.

Parmi tout ce bruit, Saint-Contest travailloit souvent avec M. le duc d'Or eans, et il travailloit en même temps avec les six commissaires, qui allèrent aussi deux fois tous six travailler avec M. le duc d'Orléans. Outre ceux

du conseil de régence qui n'étoient point parties ni ducs, et qui demeuroient juges de l'affaire des princes du sang et bàtards, le maréchal d'Huxelles, MM. de Bordeaux, de Biron, et Beringhen, premier écuyer, leur furent joints des conse la de conscience, de guerre, des affaires étrangères et du dedans. Cela ne fut déclaré que le dimanche matin 27 juin, au conseil de régence, c'est-à-dire apres qu'il fut levé en sortant. Le lendemain lundi, le comte de Toulouse, qui se tenoit fort à part dans tous ces mouvements qui n'étoient point du tout de son goût, rendit compte à M. le duc d'Orléans qu'il avoit reçu une lettre, souscrite de quantité de gentilshommes de Bretagne, sur I impossibilité où étoit cette province de payer le dixieme, et de la sage réponse qu'il leur avoit faite. Je remarque cette lettre comme le premier coup de tocsin de ce qu'on verra dans la suite en Bretagne. Le mercredi 30 juin, le premier président, tous les présidents à mortier et les gens du Roi allerent à onze heures aux Tuileries, députes pour venir rendre compte au Roi de ce qui s'étoit passé sur l'affaire des princes du sang et légitimes, lui remettre la requête et protestation de la prétendue noblesse, et recevoir ses ordres, M. le duc d'Orleans présent, et le chancelier, à qui le Roi remit de la main à la main ce que le premier président lui avoit présenté; le chancelier leur dit que le Roi leur teroit savoir sa volonté.

L'après-dinée du même jour se tint le conseil de régence extraordinaire pour le jugement, qui fut continué le lendemain matin jeudi t'' juillet. L'arrêt ne fut pas tout d'une voix. Saint-Contest fit un très-beau rapport et fut en entier pour les princes du sangainsi que la plupart des juges. La rare bénignité de M. le duc d'Orléans, que tant de criminels et d'audacieux manéges n'avoient pu émousser, sa facilité, sa foiblesse pour ceux qui l'obsédoient et qui étoient aux bâturds, quelque vapeur de crainte, et cette politique favorite divide et imperu, le mit en mouvement pour faire revenir les juges à quelque chose de plus doux. La succession à la couronne fut

total ment condamnée, le rang des enfants supprimé, celai des deux bătards modéré. L'arrêt, tourné en forme d'odit, fut frouvé trop doux au Parlement, et pour cette raison enregistré avec difficulté le mardi 6 juillet. Et malgre la teneur de l'edit, M. le duc d'Orléans, de pleine autorite, le modera de fait encore, en sorte que les batards n'y perdirent que l'habilete de succèder à la couronne, et le traversement du parquet au Parlement. Monsie ir le Duc defendit aux maitres d'hôtel du Roi de lul laisser présenter la serviette par les enfants du ducdu Maine; le duc de Mortemart, premier gentilhomme de la chambre d'année, leur refusa le service de princes du sang, et il y eut delleulté dans les salles des gardes de prendre les armes pour eux. M le duc d'Orléans ordonna sur-le-champ qu'ils fussent traités en princes du sang à l'orbinaire, et comme avant l'arrêt : ce qu'il fit executor, Cette tres étrange bonté n'empêcha par No du Mame de faire les hants cris comme une forcenée, ni Mes la durnesse d'Oricans de pleurer jour et nuit, et d'être deux mois sans vouloir voir personne, excepté ses plus fann teres et en tres-petit nombre, et encore sur la fin. M. du Maine avoit le don de ne montrer jamais que ce qui lui convenoit, et ses raisons pour en user en cette occasion. Il ne vint pourtant pas au premier conseil de regence, il fit dare qu'il étoit incommodé, mais il se tro ava au second à son ordinaire. Le comte de Toulouse parut tonjours le même, et ne s'absenta de rien. Excepté les enrôles avec M. du Maine, le reste du monde fut étrangement mécontent<sup>1</sup>, et les princes du sang encore davantage, d'une si demesuree mellesse, mais n'en pouvant plus tirer mieux, ils triomphèrent de ce qu'ils avoient obtenu.

Les six presonniers, bien servis et bien avertis par d'Effiat, écrivirent au bout d'un mois à M. le duc de Charte s, qui envoya leur lettre à M. le duc d'Orleans

<sup>1.</sup> Mecontente, an manuscrit.

par Cheverny, son gouverneur, de même nom que Clermont Gallerande, l'un d'eux. M. le due d'Orléans fit espérer leur prochaine liberté. Le samedi 17 juillet, le premier écuyer alla, par ordre du Régent, prendre les trois qui étoient à Vincennes, et Cheverny les trois qui étoient à la Bastille, et les amenèrent chez M. le duc de Chartres, qui alla les mener à M. le duc d'Orléans. Le Régent leur dit qu'ils connoissoient assez qu'il ne faisoit du mal que lorsqu'il s'y croyoit fortement obligé. Pas un des six ne prit la peine de lui dire une seule parole, et se retirerent aussitôt. Cette sortie de prison eut tout l'air d'un triomphe, et par les choix des conducteurs, et par la hanteur et le silence des prisonniers rendus libres. Il sembla qu'ils faisoient grâce au Régent de lui épargner les reproches, et que ce prince avoit taché de meriter cette modération de leur part par une si étonnante façon de les mettre en liberté. Il le sentit après coup, et se repentit de sa mollesse, comme il lui arrivoit souvent après des fautes dont après il ne se corrigeoit pas plus. Il éprouve bientôt après le fruit d'une si foible conduite, et l'effet qu'elle avoit fait sur tous ceux qui, avec dérision et mépris, en avoient su profiter. Il eut pourtant le courage d'ôter le môme jour à M. de Châtillon la pension de douze mille livres qu'il lui donnoit, et son logement du Palais-Royal. Comme il étoit fort pauvre, et depuis bien des années fort obscur, il alla bientôt après s'enterrer dans une tres-petite terre qu'il avoit aupres de Thouars, où il est presque toujours demouré jusqu'à sa mort.

Les ducs ne prirent aucune part à pas un de tous ces mouvements, et demeurèrent parfaitement tranquilles; ils n'avoient rien à y perdre ni à gagner, et laissèrent bourdonner et aboyer. À l'égard des bâtards, contents des requêtes qu'ils avoient présentées au Roi et portées au Régent sur la restitution de leur rang à cet égard, ils n'avoient pas trouvé assez de fermeté, de justice, ni de parole dans le Régent sur le bonnet et les autres choses concernant le Parlement, pour s'en promettre davantage

contre des personnes si proches, si grandement établics, et si fortement soutenues d'intrigues et d'obsessions près de lui. Ils estimèrent donc qu'après avoir mis leur droit à couvert par leurs requêtes au Roi, le repos et la tranquillité étoit le seul parti qu'ils eussent à prendre, es attendant des conjonctures plus favorables, si tant étoit qu'il en arrivât, et les surprenants adoucissements que, de pleine autorité, le Régent apporta à l'arrêt en forme d'édit braucoup frop doux encore aux yeux des juges et du Parlement, qui l'enregistra, temoigna bien la sagesse de cette prévoyance. A mon égard en particulier, je continual dans mon même silence avec le Régent, par les mêmes raisons que je viens de dire, et pour lui montrer aussi une sorte d'indifférence sur une conduite que je ne pouvois ni approuver ni changer, et je me contentai de lus répondre froidement et laconiquement, lorsque rarement il ne put s'empêcher de me parler de ces deux affaires, qui, n'ayant qu'une même source, marchèrent en même temps. Elles m'ont paru mériter d'être rapportées tout de suite, et sans mélange d'aucune autre. C'est cette raison qui m'a fait remettre icl après coup ce qui ea auroit trop longuement interrompu la narration. C'est une piece que je crois convenir mieux ici, malgré son étendue, que parmi les autres pièces1, par la connexité qu'elle a avec la matière de ces Mémoires et l'éclaircissement naturel qu'elle y pourra donner.

Dans les commencements que l'affaire s'échauffa entre les princes du sang et les bâtards au point que M. le duc d'Orléans sentit qu'il ne pourroit éviter de la juger, les bâtards qui desespérèrent de le pouvoir échapper et qui n'établissoient leur ressource que dans l'eloignement de ce jugement, le firent sonder par d'Effiat sur le renvoi aux états generaux, pour s'en délivrer. C'étoit toujours plusieurs mois de délai avant qu'ils fussent assemblés, car ils senteient bien qu'en les y renvoyant, les princes du

<sup>1.</sup> Voyez teme 1, p. 420, note 1.

sang ne souffriroient pas que ce fût un renvoi de temps indéfini et sans bont. Les mesures qui leur réussissoient ei bien avec cette foule de toute espèce qui se disoit la noblesse, et celles qu'ils prenoient sourdement de loin dans les provinces, leur persuadoient que, jugés pour jugés, il valoit encore mieux pour eux hasarder cette voie où leurs cabales leur donnoient du jeu pour faire mille querelles dans les états, leur faire mettre mille prétentions en avant pour les rompre, si le vent du bureau ne leur étoit pas favorable, que de se laisser juger par un conseil formé par M. le duc d'Orléans, que M. du Maine avoit tant et si cruellement et dangereusement et monstrueusement offensé, et dont le fils unique, premier prince du sang, avoit contre eux un intérêt pareil et commun avec Monsieur le Duc et M. le prince de Conti. En cadence de d'Effiat, le duc de Noailles, soit qu'il fût dans la même bouteille comme les mouvements de la prétendue noblesse à qui il avoit donné l'être et le ton par lui-même, par Coetquen son beau-frère, et par d'autres emissaires à la mort du Roi, comme je l'ai raconte en son lieu; soit qu'en effet à bout et en crainte sur la gestion des finances dont il avoit embrassé seul toute l'autorité, par consequent les suites et le poids, et sujet en toutes choses à voler d'idee en idée et de passer subitement aux plus contradictoires sans autre cause que sa singulière mobilité, il se fût avise de souhaiter à contre-temps ce qu'il avoit seul empêché si fort à temps, il se mit à déployer toute son éloquence aupres de M. le duc d'Orléans pour lui persuader qu'il n'y avoit plus de remede à l'état deplorable des finances, que d'assembler les états genéraux. Le Régent en fut d'autant plus susceptible que d'Effiat le touchoit par son endroit sensible qui étoit l'incertitude et la timidité. Il commençoit par se donner du temps et se delivrer de poursuites, et se déchargeoit de l'embarras et de l'iniquité d'un jugement qui ne pouvoit qu'exciter violemment la partie condamnée dans une affaire sapamilieu, comme étoit le droit maintenu ou supprime de succéder à la couronne, d'où

dépenderent mille suites poignantes; et du côté des finances, plus il avoit réso u d'assembler pour les règler les ctats generaux à la mort du Roi, plus le seul duc de Nondes l'en avoit empêché, commo je l'ai raconté en son temps, plus l'avis du même Noailles de les assemblér minintenant, pour trouver ressource aux finances, avoit de poids à ses veux.

Dans l'irrésolution où il se trouvoit sur une chose de consequences si importantes, il s'en ouvrit à moi, et m'en demanda mon avis, comme il faisoit toujours dans ce qui l'embarrassoit, ou dans ce qui étoit important. Je me récriai d'abord sur un si dangereux parti. Il m'opposamon propre avis lors de la dernière année et de la mort du Roi. Je répondis que ce qui étoit excellent alors se trouveroit pernicieux aujourd'hui que tout avoit change de face, il voulut discuter, je coupai court, et lui dis que la matiere valoit bien d'y penser, et de lui mettre devant les yeux beaucoup de choses, qui s'oublient ou se deplacent dans les conversations, au lieu qu'un écrit se fait plus murement, se trouve toujours ensuite sous la main sans rien perdre, et se livre plus parfaitement à la balance. Il me dit que je le fisse donc, mais qu'il étoit presse de prendre son parti, et ce parti, je vis qu'on l'entratnoit au precipire. La crainte que f'eus de l'y voir rapidement enleve m'engagea à lui promettre mon écrit dans deux jours, et en effet je le lui apportai le troisieme sans avoir eu presque le temps de relire. Pour le montrer à personne, sa teneur fera comprendre que je ne l'imaginai pas. On y verra la mesure d'un écrit fait pour ce prince. et adressé à lui, fort différente comme de raison de la liberté des conversations autorisee par la familiarité de toute notre vie, et des temps pour lui les plus abandonnés et les plus périlleusement orageux. Le voici.

## CHAPITRÉ XX.

Projet d'états générous friquents de Monseigneur le Dauphin père du Ros. - Je voulou des états généraux à la mort du Roi. -Embarras des Induces et subsidiairement de l'affaire des pences, motifs de vouloir les états généraux. - Trait sur le duc de Noulles, - Introduction à l'égard des finances, - Eint de la question, -Grunde difference d'assembler dabord, et avant d'avoir touché à rien lan diala gir draux, ou après fout antamé et lant d'opirations 🕳 Tract sur le duc de Nouilles - Chembre de justice mouvais moyen, - Limidité, artifice et malice du duc de Nomilles sur le Juc de la Force, teta-noisible and allaires. — Banque du meur Lay. — Première partie : raisons genérales de l'inutified des diats, - Nalheur du dernier gouvernement. - Chor certain antra les fonciers et les runtiers. - Premier order divisé déconsuirement entre les reptiers et les fonciers, quoiquo bien plus inverable aux derriers - herond ordre tout entier contraire aux rentiers; éloge et triste état du necond andre - Trousème ordre tout eatier pour les rentes. - Cao : eptre tes dong premiers ardres et la trataieme sur les routes, certain et dangereux. - Pareil choe entre les provinces pur les restes, auxquet es le plus grand nombre sera controure, - Ce qu'il paroit de M. le duc d'Orleans sur l'affaire des princes; ses motifs de la renpoyer nux états generaux. - Corutado da juzement por les états minéruux, et de l'abus des vues de bon Altesse iloyaie à cet égard, - Etala generaux parfaitement suddles pour le goint des finances et nour celui de l'affeire des princes, - Seconde partie : inconvenirats des états g. 16: 2021. - Range et competences. - Autorité et prétontions. - Difficulté de conduite et de réputation pour il le duc d'Orlenns. - Danger at degoût des promesses sans succès effectef -Formoté nécessaire. - Demandes des stats, - Propositions des étate. - Nalle proportion ni comparation de l'assembles des états généraux à pas une satre - Deux moyans de refréeer les états, mais permitieux l'un et l'autro. - Refus - Danger de formation de troubles. — Autorité royale à l'égard du jugement de l'afaire des princes. - Tronsieme parti premier ordre. - La constitution Unio genitus — Jurischetton ecclesiust, pio — Second ontro — La second ordro vondra peut juger faffaire des princes. - Trait sur les mouvements de in prétendue noblesse, et sur le rang de prince étranger. -Partialités et lours ouites. - bitust on du second ordre, d'où suftront ses représentations et ses propositions. - Choc entre le second et le tromième nedre mentable pur le soulagement du second. — Mecontentoment da miktares. - Tronsième ordre et co qui le compose. -

Troisième ordre en querelle et en divison; confusion intérieure en fa de le le second ordre prendra parti et commis d'aiseurs avec les de le prémieur ordres. — Grande et totale dissérence de la tenue des états generaux à la mort du Roi, d'avec leur tenue à présent — Tiers état pou docile, et dangereux en matière de sinance. — Péril de la banque du sieur Law. — Trait sur le duc de Noadles. — Eve u les qui doivent dissuader la tenue des états généraux. — Etats generaux utiles, mais suivant le temps et les conjonctures — Courte récaj itulation des inconvenients d'assembler les états généraux. — Conclusion. — Trait sur le duc de Noailles. — Vues personnelles à moi répandues en ce mémoire.

## MÉMOIRE

A SON ALTESSE ROYALE MF LE DUC D'ORLÉANS, RÉGENT DU ROYAUME, BUR UNE TRNUE D'ÉTATS GÉNÉRAUX.

Monseigneur,

L'honneur que me fait Votre Altesse Royale de m'ouvrir ses pensées sur l'avantage et les inconvenients d'assembler es états généraux de ce royaume dans les embarras présents du gouvernement de l'État dont vous êtes chargé, et de m'ordonner d'y bien penser pour vous en dire mon avis, m'engage pour répondre dignement à la grandeur et à l'importance de la matière, d'écrire plutôt que de parler, comme un moyen contre les défauts de mémoire, et ceux de la promptitude du discours et de la confusion de la conversation.

Avant d'entrer en matiere, Votre Altesse Royale se souviendra s'il lui plaît, par deux faits trop graves pour lui être échappés, que de tous ceux qui ont eu l'honneur de l'approcher dans tous les temps aucun n'a plus d'estime, ni, pour ainsi parler, de goût naturel pour les états généraux que j'en ai toujours eu. L'un est que, travaillant sous les yeux de feu Monseigneur le Dauphin, père du Roi, aux projets dont vous avez pris quelques parties; le principal des miens étoit des états généraux de cinq ans en cinq ans, et de les simplifier de manière qu'ils se pussent assembler sans cette confusion qui les a si souvent rendus inutiles; que ces états généraux fussent en grand et en corps le surintendant des finances pour les dons, les impôts, leur répartition, leur recette, et leur dépense; qu'il fût compté de tout devant eux; qu'entre chaque tenue il en subsistât une députation d'un personnage de chacun des trois ordres pour faire dans l'intervalle les choses journalieres et d'autres pressées, jusqu'à certaines bornes, par une administration dont ils seroient comptables aux états prochains; qu'ils eussent durant cet exercice un rang et des privileges, qui vous ont montré jusqu'où va mon respect pour la nation représentée; et que ce qui seroit mis à part pour les dépenses particulières du Roi, comme une espèce de liste civile, fût gèré par un trésorier, qui n'en compteroit qu'au Roi par sa chambre des comptes.

L'autre est celui d'assembler les états généraux aussitôt après la mort du feu Roi, dont Votre Altesse Royale se peut souvenir combien j'ai pris la liberté de l'en presser, qu'elle l'avoit résolu, et que, si elle a depuis changé d'avis, ca été constamment contre le mien.

Il n'est pas question ici de s'arrêter à ces deux faits, qu'il suffit de représenter à votre mémoire en deux mots. Le premier ne pouvoit être d'usage que sous un roi majeur, et selon le cœur de Dieu, ne pour être le père de ses peuples, le restaurateur de l'ordre, et un modérateur incorruptible par un discernement exquis de la justice et de ses intérêts véritables. L'explication de ce projet ne vous apprendroit rien de nouveau, m'écarteroit de mon sujet, renouvelleroit inutilement ma douleur amère de la perte d'un tel prince, et de l'inutilité de ce que j'avois conçu et digéré avec plus de joie encore que de travail, pour l'honneur et l'avantage solide de la France. L'autre a été si fort agité avec Votre Altesse Royale avant et après la mort du Roi, et cette époque est si récente, qu'elle ne peut être échappée de votre mémoire.

Ce qui fait présentement nattre la pensée d'une tenue d'états généraux est, par ce que Votre Altesse Royale m'a fait l'honneur de m'en dire, subsidiairement l'état d'engagement et de difficulté où en est l'affaire des princes, mais effectivement le terme d'embarras où se trouvent les finances, et puisque c'est de ce dernier point qu'il s'agit réellement ici, c'est celui qu'il faut traiter le plus solidement qu'il me sera possible par rapport au remède des états généraux, en y faisant entrer après en son temps celui des princes.

Beaucoup de raisons m'empêcheront d'entrer en aucun détait sur l'administration des finances. J'évite toujours avec soin de truiter des choses passées, où il n'y a plus de remède à proposer. Je me suis rendu une si exacte justice sur mon incapacité spéciale en ce genre que Votre Altesse Royale suit que je n'ai pu être vaincu ni par son choix, ni par ses bontés, pour m'en charger. J'ai pris la liberté de lui en proposer un autre, comptant sur son esprit, sur son application, sur son désinféressement et naturel et fondé sur les biens et les établissements infinis dont il est environné. Si de profonds détours, si des dessems artificieusement amenés à leur période, en ont été pour moi un fruit amer aussi surprenant qu'imprévu et subit, ce m'est un nouveau motif de silence, quelque impartial que je me sente quand il est question du bien de l'État, ou même de traiter d'affaires. J'ose même en attester Votre Altesse Royale, qui a eu souvent occasion d'en être témoin, soit en particulier, soit dans le conseil. Je n'ai que des graces infinies à lui rendre de ce que ses bontés ont scules excité tout cet effet d'ambition, et de ce qu'elles sont demeurées invulnérables à toutes les étranges machines conjurées et rassemblées contre moi durant ma plus juste et ma plus profonde confiance.

Quel que soit l'état des finances, que, jusqu'à ce moisci, Votre Altesse Royale m'avoit toujours assuré devour sûrement prendre une bonne consistance, je suis persuadé qu'il y a du remede, si on veut le chercher avec double, et se departir de même de ce que l'experience montre avoit été mal commencé. Encore une fois, je le repete, je ne pretends point blamer une administration dont je me suis senti incapable, que je ne puis ni ne voudrois examiner, et dans laquelle je me persuade qu'[on] a fait du mieux gu'on a pu. Mais sans tomber sur une gestion inconnue, et raisonnant seulement sur l'effet de cette gestion dans une matiere que le feu Roi a laissée dans un état infiniment disficile et violent, je dis que la bonté des peuples de ce royaume, et l'habitude du gouvernement monarchique, ne doit faire chercher le remède qu'entre les mains de Votre Altesse Royale, et dans les conseils des personnes intelligentes en cette matiere qu'elle en voudra consulter par elle-même, ou par ceux qui, sous elle, conduisent les finances.

La difficulté consiste en la continuation de deux impôts extraordinaires, que l'autorité du seu Roi et l'extrémité de ses affaires firent établir l'un apres l'autre, sous le nom de capitation et de dixième, avec les paroles les plus authentiques de les supprimer à la paix, et sans lesquels nonobstant la paix et toute la diminution de dépense qui résulte de la mort de nos premiers princes, et de l'âge du Roi, le courant ne peut se soutenir; et en ce que ces mêmes impôts sont insupportables par leur nature et par leur poids à la plupart des contribuables, réduits à l'impossibilité de payer.

Plusieurs questions se présentent à l'esprit tout à la fois sur le genre du remede des états généraux, mais qui se réduisent à deux principales, desquelles naîtront les subdivisions : 1° si on doit espèrer le remède par les états généraux; 2º si les états genéraux ne produiront pas de plus facheux embarras que ne sont ceux pour lissue desquels on réfléchit si on les assemblera.

Plût à Dieu, Monseigneur, que vous n'eussiez point été détourné de la sainte et sage résolution que vous aviez si murement prise de les indiquer à la mort du Roi, c'està-dire dans la séance de la déclaration de votre régence, pour en signer les lettres de convocation le jour même. et les assembler deux mois apres; deux autres mois de prolongation pour donner plus de l'isir aux choix et aux

SAINT-SIMON XIII.

délibérations des assemblées particulières pour la députation à la générale, et autres deux mois pour la tenue des états generaux, n'auroient fait que six mois, huit au plus, pendant quoi la finance eût roulé bien ou mal de l'impulsion précédente, mais sans rien du vôtre. De dire, comme on le fit avec trop de succès, qu'il falloit vivre en attendant, est-ce en vérité que, si le feu Roi fût encore demeuré huit mois au monde, qu'on n'eût pas véeu ces huit mois? Les états genéraux auroient trouvé tout en entier à votre égard, et n'auroient eu ni excuse, ni desir d'excuse de chercher et de proposer des remedes à l'épuiseu ent, charmes d'une marque si prompte de l'honneur de votre confiance, et par cela même prêts à tout sacrifier pour vous. Pardonnez ce mot à mes regrets, il ne se trouvera pas inutile pour la suite.

A présent tout est entamé sur la finance : monnoies, taxes, laquidations, suppressions, retranchements, billets de l'État, conversions et decris de papiers, ordres de comptables. Il en est résulté une diminution de dépense par l'extinction d'un grand nombre de capitaux en tout ou en partie, et de beaucoup d'arrérages accumulés, et en outre il en doit être rentré de gros fonds extraordinaires dans les coffres du Roi. Tout cela néanmoins est insuffisant; et il n'est pas malaisé d'en conclure qu'il en faut venir à l'apper de plus grands coups, dont la bonté de Voti : Ait se Royale ne peut que difficilement se résondre à donner les ordres, et que ceux qui par leur emploi les lui peuvent suggerer, et les doivent executer, craignent de prendre l'événement sur eux.

Coux là sentent maintenant la faute qu'ils ont faite de vous avoir détourné de la convocation des états généraux à la mort du Roi. Ils avoient compté sur des arrangements et des ressources qui leur ont manqué, après avoir assure Votre Allesse Royale que la finance se rétabliroit aisement en suite de certaines opérations nécessaires, et l'en avoir persondée par leur propre confiance. Mais la principale de ces of actions est celle qui cause le plus de

desordre dans les finances. Ce n'est point par l'avoir prevu, et m'y être constamment opposé antant que le respect pour vous me l'a permis, que je fais ici mention de la chambre de justice, mais parce que les suites en sont telles qu'il n'est pas possible de n'en pas dire un mot. Je me garderai bien de reloucher aucune des raisons que j'eus l'honneur de vous représenter contre cet etablissement, des le premier moment que vous me fites celui de m'en parler, et que j'ai pris la liberté de vous repéter souvent. Mais en même temps qu'il étoit juste et necessaire de punir les excès des gens d'affaires d'une manière qui remplit les coffres du Roi au soulagement du peuple, ce qui est arrivé de l'interruption du commerce étoit infinment à craindre de la voie qui a été prise, et d'un manque de confiance dont le remede est impossible tant que les sortes en seront subsistantes, et que les etats généraux ne paroissent pas propres à fournir.

En effet, bien que le tribunal de la chambre de justice ait terminé ses séances, l'examen de ce qu'elle a laisse imparfait se continue chez M. le duc de la Force. Il a eu prine à s'en charger sans un nombre de personnes suffisantes pour expédier promptement les matieres et pour s'entr'éclaireir les uns les autres. Votre Altesse Royale avoit elle-même jugé sa demande si rarsonnable qu'elle avoit destine un bureau à ce travail. Mais d'autres raisons ont fait borner ce bureau à un seul homme avec M. le duc de la Force, qui tous deux y suffiront à peine en un an. Par cette lenteur un grand nombre de fortunes demeurent suspendues; et tant qu'elles ne seront point assurées de leur etat, et par un cercle inévitable, beaucoup d'autres avec elles, il n'y a pas de circulation à esperer. M. le duc de la Force court risque de partager la hame des taxes avec les premiers auteurs par ce genre de travail tête à tête : mais la confiance en demeure nécessairement arrêtée, et avec elle, tout le mouvement de l'argent, et le salut de l'État pour ce qui concerne les finances.

La seule chose qui les soulage, en remédiant aux désordres du change, et en facilitant les payements, est l'établissement de la banque du sieur Law, à laquelle j'avoue que j'ai éte tres-contraire, et dont je vois le succes avec une joie aussi sincere que si j'en avois été d'avis, encore que je n'y aie voulu prendre aucun intérêt. Mais puisque ce soulagement ne promet pas assez pour se passer d'autres remèdes, voyons enfin, après tout cet exposé, ce qui se peut attendre d'une tenue d'états généraux.

Cette assemblée, infiniment respectable, et qui représente tout le corps de la nation, forme un conseil tresnombreux. Chaque député y est chargé des pluintes et des griefs de son pays et de son état, dont il est ordinairement plus instruit que des remèdes qu'il vient y demander au Roi. Chacun y sent son mal d'autant plus vivement que c'est de l'effet de ce sentiment qu'il espère le sonlagement qu'il est venu demander. Avec les maux genéraux il y en a beaucoup de particuliers, qui suivent la nature des productions et du genre de commerce de chaque province, et encore la nature de chacun des trois ordres qui composent les états généraux; et l'homme est fait de manière qu'il est bien plus touché de son mal particulier que de celui qu'il souffre en commun avec tous les autres, conséquemment porté à «c reposer sur qui il appartiendra du remède à ces maux généraux, et à n agir vivement que sur ce qui en particulier le regarde. C'est ce qu'il est à craindre de voir arriver dans une assemblée tiree de tous les divers pays du royaume et des trois ordres de chaque pays, que chacun n'y pense qu'à sa propre chose, sans se mettre beaucoup en peme de la genérale, ni de celle de son voisin, sinon par rapport à la sienne, et que cet intérêt particulier ne remplisse l'assemblee d'une foule de propositions de remèdes differents, contradictoires les uns aux autres, sans qu'il en résulte rien qui ait une application certaine au mal genéral pour la guérison duquel elle aura été convoqués.

En ce cas, quelle confusion l'et quel fruit des élats généraux?

Mais parmi ceux qui y seront députés, peut-on espérer qu'il s'y en trouve de bien verses dans la science des finances, qui en aient fait une étude suivie et principale, qui s'y soient perfectionnés par l'expérience? Tous ceux de ce genre sont sûrement connus, et il n'est pas besoin d'une telle assémblée pour les avoir sous sa main et pour les consulter. Il est, au contraire, à présumer que, faisant un nombre, pour ainst dire, imperceptible parmi la foule des députés, et parlant une langue étrangère à la plupart, ils leur deviendront aisement suspects, qu'ils en scront peut-être méprisés, et que leurs avis y deviendront au moins inutiles. Or ce succès ne vaut pas une tenue d'états généraux.

Que si l'on objecte que c'est être hardi que de penser qu'une telle assemblée ne soit pas capable des bonnes raisons, et de goûter les bons remêdes que quelques députés y pourront proposer, et de n'espérer pas de cette foule un bon nombre de bonnes têtes remplies d'expédients, de la discussion desquels il se puisse tirer d'excellents remèdes, il est nisé de répondre que tel est le malheur, non la faute de la nation, gouvernée depuis tant d'années sens avoir presque le temps ni la liberté de penser, que chacun a ses affaires domestiques, et encore, avec les entraves qui ne sont pas cessées depuis un assez long temps pour qu'on sit pu les oublier, il est difficile d'esperer qu'il se soit formé dans ce long genre de gouvernement un assez grand nombre de gens pour l'administration des affaires publiques à travers les périls attachés à cette sorte d'application, d'où il ne se peut qu'il n'étincelle toujours quelque chose, et dans le dégoût de l'inutilité qui s'y trouvoit jointe. Je dis donc, et à Dieu ne plaise que je pense autrement de ma nation, et d'une nation qui s'est toujours si fort distinguée parmi toutes les autres en tout genre, je dis donc qu'elle abonde en esprit et en talents, mais que cet esprit et ces talents ayant été

si longuement enfouis à l'égard de ce dont il s'agit maintenant, ce seroit comme une création subite, si on voyoit le takent et l'art de l'administration, et en chose si difficile, paroltre en un nombre auffissant de députes pour former avec succes des délibérations heureuses, et qui pussent remedier aux maux généraux pour lesquels on les auroit assembles; que c'est un malheur qu'on ne peut jamais assez déplorer, et qui ne peut être assez fréquemment et assez fortement inculqué au Roi, que d'avoir rendu inutiles tant d'excellents esprits, qui font maintenant un si grand besoin, par les avoir continuellement gouvernés sans aucune liberté d'application, et d'avoir commis cette faute dans une nation unique peut-être dans le monde, en théorie et en pratique, par sa fidélité, son obéissance, son attachement, son amour pour sa patrie et pour ses rois Mais le mal est fait par une longue suite d'années ecoulces sur le même ton. Il ne se peut réparer que par un autre espace de temps où il soit permis de s'instruire, de penser et de raisonner; et il s'agit, présentement que ce temps ne fait que commencer sous les heureux auspices de toutes les régences la plus douce et la moins contredite, de se servir de ce que la nation peut offrir, et non de ce qu'on a ci-devant comme éteint en elle. Or ce qui y sera toujours subsistant est un fonds d'esprit, de penetration, d'activité, d'application, qui ayant la liberté de germer dans les suites, produira les fruits excellents que la conduite passée a rendus si rares, au grand donimage de l'État, du Roi, de Votre Altesse Royale, et en attendant, cette fidelité, cette obéissance, cet attachement, cet amour du Roi et de la patrie qu'on ne peut suffisaniment exidier, et dont Votre Altesse Royale peut faire de sages et d'excellents usages.

Par ces tristes raisons, mais si sensiblement vraies, il me parolt, Monseigneur, qu'il n'y a point de remède à attendre des états generaux pour les finances. Si vous appelez remedes ces grands coups que vous ne m'avez point encore confies, mais qu'il est impossible de ne pus

entrevoir dans la situation violente qui fail penser aux états généraux ceux peut-être dont l'emploi les éloigne le plus, il est bien à craindre que cette grande assemblée, essentiellement divisée d'interêt, ne se divise en troubles à cette occasion. En effet, ce qui tombe le plus aisément dans la pensée dès qu'il est question des grands coups, c'est l'abolition, ou le retranchement peu différent, des rentes de la Ville et suivant le besoin, des antres pareilles créces sur le Roi. Sans que Votre Altesse Royale sonde ladessus les états généraux, ce qui seroit d'un danger infini pour elle, on peut se persuader que la proposition y en sera faite par tous les deputés de la campagne, et vivement contredite par tous ceux des villes. Je m'exprime ainsi par rapport à l'interêt contradictoire de ces deux especes de personnes, et j'entends sans distinction d'ordres, par députés de la campagne, tons ceux des trois ordres qui n'ont rien ou très-peu sur le Roi, et de même par ceux des villes, ceux dont la principale fortune roule sur ces sortes de rentes. De ce genre sont tous les magistrats de la haute et basse robe, et tout ce qu'on peut nommer suppôts de justice, comme avocats, procureurs, huissiers, payeurs de gages des Compagnies, et avec eux tous les bourgeois et gens dont le patrimoine n'est point en terres. De tous ceux-là, qui sont en grand nombre, et qui par leur profession sont les plus en état de bien parler et de se faire entendre, la ruine est attachée à cette suppression. Les députés de la campagne, avec raison, y croiront trouver leur salut, parce que cette immense diminution de depense donnant heu à une grande diminution de charges extraordinaires, les soulagera beaucoup sans rien entamer de leur fonds de bien, qui au contraire profitera d'autant plus qu'ils se trouveront plus en état de faire valoir leurs terres. A ce grand intérêt se joindra la jalousie de ceux-ci contre les autres, qui a dejà sourdement paru en bien des rencontres. Ils regardent comme le malhour et la ruine de l'Etat ces établissements de biens factices qui, par la facilité de leur perception,

doment occasion à un si grand nombre de personnes d'y placer leur bien pour en vivre à l'ombre et dans le repos, aux depens des sucurs des gens de la campagne, dont presque tout le travail retourne au Roi par l'exces des impots dont il a besoin pour suffire aux rentes dont il s'est chargé, et qui par ce moyen met en sa main tout le bien de son royaume : ceux des terriens par ce qui vient d'ette dit, ceux des rentiers en ouvrant ou fermant la main et nome il lui platt.

D'un interêt aussi pressant et aussi contradictoire que peut-on se promettre qu'une division, dont le moindre menvement sera de ne plus trouver assez de tranquillité dans la-semble générale pour en espèrer les remedes nay ma is pour la cure desquels elle aura été convoquee ? division d'autant plus grande que les ordres mêmes se trouveront dans un interêt opposé. Le premier sera le mo as cesum des trois sur ce point : excepté un petit nombre d'ecclesiastiques riches de patrimoine, et dont le pati nome consistera pour la plus grande partie en jentes, tous les autres ou nés pauvres ou cadets de familie, ne vivent que de leurs bénéfices, c'est-à-dire aes terres qui en font la consistance, et seront pour la suppression on le retranchement des rentes. Le second se portera avec rapidite au même avis. C'est de tous les trois le plus opprime, celui qui a le moins de ressources, le seul neaumours qui existât dans les temps reculés, cel ii qui a été constamment la ressource de l'État, le salut de la patrie, la gloire des rois, qui a missur le trône la branche regnante, et dont le zèle, l'amour de la vertu, de la patrie, de ses legitimes souverains, n'a point cessé, depuis la fondation de la monarchie jusqu'à maintenant, d'être en exemple illustre à toutes les nations, et de soutenir la sienne par les flots de son sang.

l'avone, Monseigneur, que j'ai besoin de me faire viclence pour me relenir sur la situation cruelle où le dermer gouvernement a reduit l'ordre duquel je tire mon ette et mon honneur. Votre Altesse Royale a souvent été

témoin de l'amour et du respect-que je lui porte, et des clans qui m'ont trop souvent échappé aux traitements qui lui ont été faits. Réduit pour vivre à des alliances affligeantes, et à manger bientôt après pour s'avancer ce que ces alliances avoient produit, peu de cet ordre auront intérêt à soutenir les rentes ; beaucoup moins le voudront faire, liés par vertu à l'intérêt général; moins encore l'oseront par rapport à tant d'autres qui, n'ayant point de cette sorte de bien, tomberoient rudement sur ce petit nombre. Les terres et l'épèc, voilà tout le bien de la noblesse. Les rentes sont très-opposées au bien foncier : elles ne le sont pas moins à celui qui se peut acquérir par la récomponse des armes. Plus le Roi a de rentes à paver. moins il a de pensions et de grâces pecuniaires à répandre sur la noblesse, qui sert, qui ruine ses terres en servant, et y contracte nécessairement des dettes qui transportent [ses 1] terres aux paisibles rentiers; et ces rentiers, qui ne font aucune dépense de cour ni de guerre. profitent doublement du sang de la noblesse, et par la conservation de leur patrimoine, et par la ruine de ceux qui suivent les armes. On doit donc compter que tout notre ordre sera contraire aux rentes, avec ce feu françois qui est si utile à la guerre, mais qu'il n'est pas à propos d'allumer au milieu de la paix et de la régence.

• Le troisième ordre sera d'un avis entièrement et tout aussi vivement différent, si la bonne maniere de juger de ce que feront les hommes, et en choses de ce genre, se doit prendre par l'intérêt. Or l'intérêt de cet ordre est double à muintenir les rentes : premierement elles font presque tout leur bien, en total du plus grand non bre, en la plus grande partie de beaucoup, en quelque partie au moins de tous. D'ailleurs, tout cet ordre est appliqué à des emplois, et tourne à un genre de vie qui ne lui permet guère de changer de goût et de methode sur la

## 1. Leure, au manuscrit.

nature de son bien. Ceux qui suivent l'administration de la justice et l'étude des lois n'ont pas le loisir de se detourner à la régie de leurs biens fonciers. La perception de leurs rentes ne les tire ni des tribunaux ni de leur cabinet. Le commerce des charges entre eux en puise toute sa facilité. L'augmentation de leur bien se fait de même d'une maniere aisée, et la commodité de le partager dans leur famille s'y trouve toute pareille. Je no purls point d'un petit nombre de cet ordre, qui porté aux armes par une élévation de courage, et soutenu de beaucoup d'application et de mérite, sont arrivés à faire la monteur a la noblesse, et quelques-uns même à la commander avec réputation et gloire pour eux et pour l'État, ni d'un plus grand nombre de paresseux et de libertins qui se sont comme fondus ou dans les troupes ou dans l'orstreté les premiers, inscrits dans l'ordre de la noblesse par leur vertu, ne se séparcront point de l'intérêt de ceux dont ils tirent tout leur lustre, mais ce nombre est se petit qu'il n'est pas à compter; beaucoup moins ces libertins, la plupart ignorés jusque dans leurs familles. Les négociants se trouvent par leur état aussi attaches aux rentes; et pour ce qui est des bourgeois proprement dits, gens vivants de leur bien, presque tout est en rentes, et de ceux-là il n'y en a presque aucun qui songe à élever sa famille par quelque charge. Voilà pour la première raison.

La seconde n'est pas moins forte, parce que c'est celle de l'ambition. Nul moyen à cet ordre de se mêler avec le second que l'abondance de l'un et le malaise de l'autre; et comme de ce melange résulte un honneur et un avantage dont le troisieme ordre est très-jaloux, it est à présumer qu'il ne s'en laissera pas aisément fermer la porte, beaucoup moins celle que te dernier gouvernement lui a si argement ouverte, cette domination que le riche a to ipmes sur le pauvre, de quelque extraction qu'ils son it, et qu'il appuie par des emplois d'autorité où on n'arrive que par les charges vénaics, dont les prix sont

excessifs par rapport à leur revenu. Ces voies de s'égaler à la noblesse ne s'abandonneront pas aisément, d'autant plus qu'elles se terminent à quelque chose de plus fort, par le besoin continuel où la noblesse se trouve, depuis la plus illustre jusqu'à la moindre, des biens et de la protection (car il en faut dire le mot) des particuliers riches et en charge du troisième ordre, dont il est presque tout entier composé. Ce n'est pas que je pense que tout le troisième ordre soit riche; mais je dis qu'à la réserve d'un très-petit nombre, tous sont considérables à la noblesse ou par les biens ou par les emplois. En effet, pour un créancier du second ordre, on en trouveroit mille du troisième, et au contraire un débiteur du troisième pour mille du second. A l'egard des charges, outre que le nombre de celles de judicature. de plume et de finances, est infini, c'est qu'il n'en est aucune qui n'ait une autorité et un pouvoir direct ou indirect, qui ne souffre aucune comparaison avec quelque charge militaire que ce soit dont la proportion puisse être faite.

Par ce court détail il paroît que presque tout le premier et le second ordre sera très-animé contre les rentes. et le troisieme, au contraire, très-ardent et très-attentif à les soutenir. De ce débat, qui est fondé sur la destruction de la fortune des uns et des autres, on ne peut attendre qu'aigreurs, dabales, animosités. Les mezzotermine auront en ce genre, plus qu'en aucun autre. le sort d'amuser le tapis, de nourrir les intrigues, d'aiguiser les haines, et de demeurer inutiles. Aucun foncier ne voudra renoncer à une si belle occasion de se délivrer de ce qui l'opprime. Aucun rentier ne donnera son fonds, ni partie de son fonds, au bien pubic ni à l'avantage de la paix et de la tranquillité. Dans ce contraste que fera Votre Altesse Royale entre le clerge et la noblesse d'une part, et les parlements et autres cours, les négociants, tout le tiers état de l'autre? Ce mal sera en sus de tous les autres. N'est-il pas plus

sage de le prévoir et de l'avoir de moins, puisque, au lieu d'un remede que vous voulez demander, et que vous voulez espérer des états généraux, non-seulement vois n'en aurez point, mais vous vous procurerez cette division de plus qui peut devenir très-embarrassante? Mais, apres avoir examiné la chose par les ordres, recherchous-la par les provinces. Cela n'apprendra pas beaucoup de choses nouvelles, puisque les députations des provinces ne sauroient être que des trois ordres; mais cette manière achèvera d'approfondir.

Je peuse qu'on n'y trouvera que peu de différence. Les provinces d'états seront partagées. Les unes voudront se continuer la douceur de l'administration. les naires celle de la perception facile de ces rentes créées sur les etats; d'autres, qui n'en sentent que le poids, et qui ont jalousie de l'autorité que cette gestion donne à ceux qui l'ont en quelque degrà que ce soit, desireront s'en affranchir. Quelques gens voisins de Paris scront aussi pour les rentes; mais toutes les provinces qui n'ont point d'états y seront très-contraires, et, comme elles sont en plus grand nombre, le parti des fonciers contre les rentiers en sera d'autant plus fort. Ainsi, de quelque maniere que cette affaire puisse être considerée, on ne peut la regarder que comme la pomnie de discorde qui rendra la tenue des étals généraux longue, defficile, infructueuse pour l'objet qu'on s'en propose, et périlleuse pour la division, qui seule en resultera. En voila suffisamment pour la premiere partie. quant aux finances. Voyons si on s'en peut raisonnablement promettre un meilleur succes par rapport à l'affaire des princes.

Avant de mettre une affaire sur le tapis, il faudroit être hien d'accord avec soi-même pour savoir précisément quelle issue on lui desire d'une manière définitive!. Par tout ce qui s'est passe (car je n'en puis juger que par là,

<sup>1.</sup> Difficture, lel encore, et plus loin, est l'orthographe de Saint-Simon. Voyez tome X, p. 108 et note 4.

et Votre Altesse Royale me pardonnera bien si je le lui dis avec franchise), il me paroit que l'événement lui en importe peu, pourvu qu'il ne roule pas sur elle Par politique vous voulez une balance; par nature une indécision entre si proches, et c'est ce qui incruste cette balance à vos yeux; par sentiment M\*\* la duchesse d'Orléans d'une part, de l'autre Monsieur votre fils et sa postérité, vous tiennent en suspens; d'où il résulte que de votre choix les choses en demeureroient où elles en sont, sans l'importunité d'une poursuite qui vous parolt ardente et qui se renouvelle trop souvent à votre gré. Je me garderai bien d'entrer dans aucun détail du fond de la question pendante, ni de la maniere dont elle a été jusqu'à présent traitée par Votre Altesse Royale ni par les parties : moimême i'en suis une, et c'est pour moi une surabondance de raisons pour m'en taire; mais il a'agit de savoir ce que vous prétendez en renvoyant la cause aux états géneraux, et si ce moyen est bon pour arriver à la fin que Yous Yous proposez.

Vous n'en pouvez avoir que deux : 1° d'éviter tout jugement, pour conserver cette balance entre les princes; 2° de vous décharger de la haine de ce qui sera décidé. Mais si vous vous trompez dans l'une et dans l'autre de ces vues, certainement vous ne devez pas déférer cette affaire aux états genéraux.

Portez-la-leur pour en attendre le jugement ou l'avis, la chose est égale. Si c'est en apparence pour en avoir le jugement, ne comptez ni sur votre adresse ni sur votre autorité pour l'empêcher. Un tel jugement, proposé à une pareille assemblée, ne lui échappera jamais. C'est un monument trop important aux états géneraux pour que rien l'emporte auprès d'eux sur cette sorte de conquête, après une interruption si longue et si irritante, et dans un temps si affranchi. La multitude ne craint point la haine que redoutent les particuliers; et plus cette grande affaire a été présentée à différents juges, moins toutes sortes de jugements ont paru compétents, et plus, encore

une fois, il sera du goût des états généraux de la décider d'une manière nette et précise. Si vous vous contentes d'une consultation simple, peut-être ne s'en satisferont-ils pas; mais a tout le moins ils répondront à votre consultation d'une manière claire et publique. Ainsi, Monseigneur, au lieu d'échapper par cette voie, vous verrez tres-certainement un jugement rendu, ou un avis si desisif et si public qu'il ne vous restera plus de refuites pour eviter de le tourner en jugement et de le prononcer vous-meme. Vous n'éviterez donc point un jugement aux états géneraux; et cette première vue vous la devez reputer fausse.

A l'egard de vous décharger de la haine du jugement, espérez-le aussi peu que d'éviter le jugement même par le moven des etats généraux. Je ne m'engagerai pas à detailler des personnes respectables; mais bien dirai-je à Votre Altesse Royale que vous avez affaire à des yeux tres-percants, qui voient très-bien que rien du dehors ni du dedans ne vous engage à convoquer une pareille assemblée; conséquemment que, des que vous la convoquerez pour les juger, ou des que le jugement s'ensuivra. comme je crois l'avoir démontré, qui ne s'en prendront qua votre volonté, laquelle, laissee à elle-même par la situation des choses, se sera librement déterminée de son plein gré à ce parti, conséquemment à vous de ce qui en resultera à l'egard de la question qui y sera décidée. Eh! que Votre Aitesse Royale perde en ceci toute confiance aux adresses, aux negociations, aux interpositions. Tout se mesurera par la décision, et dans cette décision tout n'est qu'accessoire, hors un point unique qui est celm de la question.

De la manière dont cette question sera déterminée, tont dependra donc pour vous, c'est-à-dire la haine certaine des uns, le gre mediocre des autres, qui à travers tont pendireront, se porteront, ne considereront que vous comme convocateur et moteur de l'assemblée : convocateur certain et d'autant plus assuré que vous l'aurez fait

en toute liberté; moteur, personne n'en sauroit répondre que le dépit de ceux qui auront perdu leur procès; mais à l'égard de qui l'aura gagné, peu de gré à vous, un médiocre à l'assemblee, beaucoup à la nature de leur cause ou à celle de leurs établissements, non peut-être sans quelque indignation de tant de circuits et de peines à se voir enfin au bout des leurs. Au contraire, la hame et le dépit de qui l'aura perdu, n'osant et ne pouvant mordre sur une telle assemblée avec laquelle il seroit trop imprudent de rompre toute mesure, tombera à plomb sur vous d'une maniere d'autant plus envenimee que la solennité du jugement en aura infiniment augmenté la douleur et la confusion. Ainsi, Monseigneur, comptez d'en recueillir une haine d'autant plus dangereuse que cette voie de finir la question est plus solennelle et publique, conséquemment plus pénétrante; que cette haine sera trop lorte pour ne tomber sur personne, que l'assemblée n'en est pas susceptible, que par les raisons touchées, et par mille autres, vous êtes le seul à qui elle puisse s'appliquer.

La double vue qui vous fait penser à porter l'affaire des princes aux états généraux, ne pouvant que vous faire plus loardement tomber dans ce que vous voulez éviter et que vous attendiez de cette voie, la conclusion n'est pas difficile, que les réflexions de Votre Altesse Royale doivent la porter à l'abandonner sur ce point. Or. celui des finances n'en tirant aucun secours, et Votre Altesse Royale ne pensant à une tenue d'états généraux que pour les finances essentiellement, et subsidiairement pour l'affaire des princes, il me paroit qu'elle ne peut être conseillee de les assembler. Mais ce n'est pas assez de vous les avoir démontrés parfaitement inutiles pour les desseins que vous vous en étiez proposés; il faut encore faire à Votre Altesse Royale l'attention nécessaire sur les inconvénients qu'ils pourroient produire à présent.

On ne peut les prévoir tous, et il est aisé qu'il en arrive

de plus grands que ceux dont on va parler, tant de la combinaison et de l'entrelacement de ceux-là mêmes que des evenements fortuits et de la nature des choses. Le premier qui se présente à l'esprit est l'embarras qui nuitra des competences et des rangs qui seront respectivement prétendus. On voit maintenant que ceux dont la droit est le plus certain, et [que] l'usage le plus constant et le plus auivi devroit avoir mis bors de toute contestation, deviennent chaque jour l'objet des plus vives disputes; combien plus dans une assemblée aussi générale, aussi longuement interrompue, dont toutes les relations qui nous restent de celles qui ont été tenues sont laconiques sur cette matière, parce qu'autrefois rien n'étoit mieux établi et observé que les rangs dans ces grandes solennités, et que personne n'osoit ni ne pensoit à outrepasser le sien. Le temps présent semble tout permettre en ce genre, et le pis aller d'une mauvaise cause est un mezzo fermine, par lequel elle gagne au moins, pour peu que ce soit, ce qu'elle n'avoit pas. Ainsi on doit s'attendre que les députés personnellement entre eux, que les deputations an nem de leurs bailliages et de leurs gouvernements, que les ordres mêmes, quelque décidé que soit celui des trois chambres entre elles, tous formeront des contestations qui dureront longtemps, et qui tous y seront si opiniatres que Votre Altesse Royale en aura pour plusieurs mois avant de pouvoir travailler à aucune autre attaire: que celle-là deviendra très-importante par les haines, la division, l'esprit de contention, et que ce qui en resultera portera nécessairement aur toute la tenue des états genéraux. l'abrège cet article, qui pourroit être prouve et étendu à l'infini, mais qu'il suffit de présenter tout nu pour en faire apercevoir, du premier coup d'œil, toute l'importance à Votre Altesse Royale, et lui donner à mediter sur ses dangereuses conséquences.

il. Personne n'a une idée bien juste des étais généraux, Le petit nombre de ceux qui se sont appliqués à l'examen de la nature de ces assemblees et de leur autorité, soit par une étude essentielle, soit par une étude historique par rapport à elles, ne peut être regardé que comme un point en comparaison de ceux qui en sont les membres. dont la multitude n'écontera que l'intérêt de son autorité, et par conséquent porters ses prétentions jusqu'où elles pourront aller. Après ce qui a été touché dans l'article précèdent à l'occasion des rangs, il n'est pas aisé de se flatter, pour peu qu'on veuille raisonner sans prévention, que les états généraux s'en tiennent aux simples remontrances, aux demandes, à ne délibérer que sur les matières qui leur seront proposées par Votre Altesse Royale. Le nom d'états généraux est d'autant plus grand qu'il n'a paru qu'en éloignement depuis un grand nontbre d'années, qu'il est accru dans l'esprit du public par l'idée mal approfondie que ces assemblées ne se sont tenues que dans les cas les plus importants, qu'elles ont toujours été redoutées par les rois, d'où on infere que rien de grand ne se peut sans elles et que par elles, et que leur autorité borne, balance, ajoute à celle des rois. Le bruit qui se répandit, lors des traités depuis conclus à Utrecht. qu'il s'en alloit tenir, ce qui se dit et s'écrit journellement à l'occasion de l'affaire des princes, grossit infiniment ces idées, qui flatteront trop ceux qui les composeront pour devoir s'attendre de leur part à une grande modestie dans un temps de minorité, sous un prince dont on connoît maintenant avec étendue et par des exemples la bonté, la facilité, le desir de plaire, sa peine de choquer le nombre, et qui, étant le premier sous un roi de huit ans, ne laisse pas de voir en Espagne une branche qui est son ainée et qui se multiplie tous les ans. Les réflexions que cet article présente sont immenses en nombre et en poids; c'est à vous, Monseigneur, à les faire, et toutes, et à les pousser dans toute leur étendue. Yous n'êtes que le tuteur et l'administrateur de l'autorité royale : vous aurez un jour à en rendre un compte exact

1. Vesie, an manuscrit. Saint-Siron nill. au jeune prince à qui vous la conserver comme dépositaire; vous devez la lui remettre toute entière, les rois en seut infiniment jaloux; vous savez trop pour ignorer quelle est la difference que mettra entre vous-même et vous-meme le jour de la majorité : c'est ce jour qui doit faire sans cesse l'objet de vos méditations; elles sont trop hautes pour qu'il m'appartienne autre chose que de vous les représenter.

III. Mais, outre ce compte exact de l'autorité souverame dont vous serez comptable au Roi en ce grand jour, vous lôtes à vous même au dedans, au dehors, aux siccles futurs. Votre réputation dépendra toute entiere de la conduite que vous aurez tenue aux états généraux, et encore plus de leur issue. Sur ce grand théâtre vous paroitrez tout entier, et sans qu'aucune partie de vousmême puisse être cachée à tant d'yeux percants, dont vous ferez l'objet et l'étade principale. Là, chacun apprendra à vous craindre ou à ne vous rendre que de vains respects de rang, à vous aimer, à aimer votre administration, ou à se lasser d'elle et de vous; et ce dégoût est un malheur que celui des temps a souvent attiré aux meilleurs princes, à ceux qui étoient le plus expressément nés pour faire l'amour et les délices des hommes, et qui avoient le mieux commencé. C'est donc en vain que de ce côté-la Votre Altesse Royale s'appuieroit sur la purcté de ses intentions, de ses desseins, de son travail. aur son desir et son soin de plaire, ajouterai-je sur son esprit et sur son industrie. Dans une situation aussi forcee qu'est celle du royaume depuis tant d'années, on ne peut plaire qu'à mesure qu'on soulage. Les promesses, les excuses, les esperances, jusqu'à l'évidence de l'impossibilité, tout est également usé. On en est réduit à ce point de ne vouloir plus se satisfaire que de réalités présentes et effectives, parce qu'on est reduit à toute espèce d impuissance, qui, par son genre de nécessité, passe pardessus toute espece de considération. Les trois états sont presque écalement sous le pressoir (ie dis presque, car il

est vrai que le second y est bien plus durement et en bien plus de manières que les deux autres), ne crieront pus moins les hauts cris, et leurs cris ne seront pas moins percants. La noblesse, accoutumee de tout temps à postposer's tout à l'honneur, à tirer tout le sien de son sang, et conséquemment à le verser avec prodigalité pour l'État et pour ses rois, en est moins attachée aux biens, ainsiqu'il n'y parolt que trop. Les deux autres ordres, dont la vertu et les dignités ne s'acquièrent point par les armes, sont plus attentifs : le premier à un bien dont il n'est que dépositaire et qui appartient aux autels; le troisième à un patrimoine qui fait toute sa fortune, toute son élévation, tout son établissement. Persuadez-vous donc, Monseigneur, que vous ne plairez aux états qu'autant que vous leur donnerez un soulagement actuel, present, effectif, solide et proportionné à [leurs] besoins et à [leur] attente . C'est cette juste attente qui a amorti généralement partout la douleur de la perte du Roi.

Vous l'avez pronus solennelle nent et à diverses reprises, depuis que vous tenez les rênes du gouvernement, ce soulagement si nécessaire et si destré. Jusqu'iet, c'est-àdire depuis vingt mois, nul effet ne s'en est suivi ; et il ne faut pas vous le taire, tout a éte levé avec plus d'exactitude et de dureté que sous le dernier gouvernement, jusque-là que chacun s'en plaint, et avec une comparaison amère. Les provinces en retentissent. Le temps des états deviendra-t-il enfin celui du soulagement? Vous qui voyez avec tant de penétration, esperez-vous le pouvoir donner tel qu'il plaise? et si la situation des finances ne le permet pas, croyez-vous pouvoir empecher les états de le prendre aux dépens de ce qui en pourra arriver? et combien la lutte, s'il en naissoit une entre Votre Altesse Royale et eux, seroit-elle penible et douloureuse, et quelles en pourroient être les suites dedans et dehors !

IV. Ce scroit vous abuser d'une manière aussi dange-

<sup>1.</sup> Voyez tome V, p. 223 et note 2, et tome VIII, p. 423.

<sup>2.</sup> Il y a : « à ses besoins et à son attente. »

reuse que facile d'espérer contenter en donnant peu et promettant davantage. Je le répète, et Votre Altesse Royale ne peut trop se persuader cette vérité, les promesses sont usées, et les vôtres comme toutes les précédentes. Vous en avez fait de publiques, par des lettres rendues telles par votre ordre aux intendants à l'entrée de votre régence, et vous n'avez pu les exécuter. Le haussement des nionnoies, que le crois avoir été très-nécessaire, mais dont on devoit avoir prévu la nécessité de plus loin, a, au même temps, suivi de trois semaines une déclaration solennelle. qui assurolt le public qu'elles ne seroient point augmentecs. Je passe sous silence d'autres occasions qui, pour n'avoir pas regardé l'administration générale, n'en out pas eté moins publiques. Concluez de toutes que rien ne sera agréable ai admis que des soulagements présents, effectifs, certains, durables par leur nature et leur forme, et que toutes ces différentes qualités qui n'y seront pas moins requises que les soulagements mêmes, ajouteront des embarras infinis à la nature de la chose, déjà de soi si difficile. De croire apres l'issue des états sortir comme on pourroit des engagements pris avec eux, c'est-à-dire n'en tenir que le possible, ce seroit se précipiter dans les plus dangerenses confusions, donner lieu aux tumultes, aux refus appuvés du nom des états, à les voir rassembles d'eux-mêmes d'una manière dont l'autorité royale ne pourroit souffrir sans y trop laisser du sien, ni pout-être Lempêcher sans de grands désordres, rompre à ismais. toute confiance avec les trois ordres et avec chacun de ce qui les compose, et signaler un manquement de folqui seroit en exemple à toute l'Europe, à profit certain contre vous et contre la France à tous vos ennemis et à tous les siens, en un mot vous diviser de l'État et de la nation, qui seroit le comble des plus irrémédiables malheurs, dont on ne peut trop méditer et craindre les sultes funcates, qui dureroient non-seulement autant que votre regence mais que votre vie, par la juste indignation du Rin et de la nation même. Ce seroit encore ici un

vaste champ à s'étendre, mais la matière en est trop triste et trop paipable pour s'y arrêter plus longtemps.

V. Considéres done bien attentivement, Monseigneur, de ne rien promettre nux états, soit pour la chose, soit pour la manière que ce que vous serez en état et en volonté de tenir avec une fidélité exacte at précise; et considerez avec la même application si vous serez en état et en voienté de leur accorder et tenir ainsi teutes les demandes, même justes, qu'ils vous pourront faire pour leur soulagement. Pour faire cette méditation avec fruit, portex d'abord votre vue sur vous-même, et ensuite sur aux. Sur vous-même, examinez bien si votre bonté naturelle, votra desir d'accorder et de plaire, la facilité qui en résulte, et le sérieux qu'imprime toute la nation assemblée, laissers assez de fermete en vous pour ne vous point détourner, à leurs demandes, du discernement mur que vous aures fait de ce que vous pourrez et de ce que vous ne pourrez pas, et pour vous soutenir dans les pas gilssants qui se présenteront souvent. Ne craignezvous point que, pressé dans ces moments critiques par le poids du nombre, par l'évidence de la justice, par l'adresse, la louange, l'espérance semée dans un beau et solide discours, par la majesté du spectacle, vous ne puissiez résister à tant de forces, et que votre imagination, trouvant alors possible ce que vous aviez bien connu ne l'être pas auparavant, vous ne veniez à accorder ca que vous aviez résolu de refuser; que si vous ne l'accordez pas tout à la fois, vous ne vous serviez de termes dont la douceur sera tournée après d'une manière équivoque, qui produira des discussions facheuses auxquelles vous succomberes par les mêmes voies qui les auront produites; entin que vous ne fassies souvent par impulsion subite ce que vous auriez bien résolu de ne faire pas? Alors par où se relever de ces sortes de chutes dont le principe est excellent, mais dont les suites peuvent devenir grandes? et permettez-moi d'aller plus loin i le

ne vous rappellerai point les choses, je ne ferai que vous les indiquer. Comparez les états avec l'assemblée du clergé qui étoit lors de la mort du Roi, et avec une autre assemblée continuelle, qui ne peut avoir de proportion avec celle des états genéraux. Souvenez-vous-en vous-même, et de ce qui s'est passé à leur égard, et voyez si vous devez espérer de vous-même que l'assemblée de la nation vous imposera moins que n'ont fait ess deux particulières, toutes deux séparément l'une de l'antre.

Sur les états, examinez-en bien la multitude des membres, et que tout y passe, non au poids des voix, mais à l'ur plural le. Or, sans manquer à l'amour, au respect, ni a l'estime que j'ai pour ma nation, je crois qu'il seroit Dien lémeraire d'avancer qu'apres une interruption si longue de ces sortes d'assemblées, qu'à la suite de tant d'années où il ctort si inutile, si difficile, si dangereux même d'else et de parcître instruit, le plus grand nombre sera le plus mesuré en demandes, et bien capable des ra sons qui se pourront représenter là-dessus. Non, Monseigneur, le besoin extrême, le desir pareil, la justice du soulagement, le manque absolu de confiance régleront le fond et la torme pour les demandes, et c'est vouloir s'abuser que s'attendre à mieux. Votre Altesse Royale trouvera une foule de gens qui, dans le desir de se distinguer, lui promettront merveides de leur crédit dans l'assemblée. Souvent elle les en pavera d'avance, qui n'est pas un lèger inconvenient en soi, et pour l'exemple et les suites, et ces merveilles s'en front en fumée; ou parce que ces entremetteurs n'y auront pas le credit dont ils auront fait parade, ou parce que, contents du fruit personnel qu'ils en anroit tire de vous avant l'effet de leurs promesses, is ne se voudront pas commettre à l'exécution, ou parce an'enx-memes ne chercherout qu'à embarrasser les all ares pour avoir le brilant des entremises, un éclat de

<sup>1.</sup> Le Parlemett, Ante marginale de Saint Simon.)

confiance et de crédit, et un moyen de se faire valoir aux états et à vous, comme il n'est pas que Votre Altesse Royale n'ait éprouvé de ces sortes de conduites en d'autres choses. L'issue de ces embarras n'est pas aisée à trouver, et il n'est pas facile de prévoir jusqu'à quel point ils peuvent conduire. C'est néanmoins ce qui mérite la plus sérieuse méditation.

VI. Mais, outre le point capital du soulagement des peuples, qui mettra tout le royaume du côté des états, sans peser ce qui est ou ce qui n'est pas possible, qui peut s'assurer du nombre et de la nature des propositions qui seront mises par eux sur le tapis? Plus la situation présente est violente, plus les remèdes sont difficiles, plus l'excuse en porte sur le gouvernement pa sé, plus les états se sentiront pressés de chercher des moyens solides d'en empêcher les retours, et par ce desir si naturel, si juste même s'il étoit de leur ressort, plus ils essayeront de s'en donner l'autorité. Or, qui peut imaginer, d'une manière à peu près précise, quels seront ces moyens qui pourront être proposes? Tout ce qu'on en peut prévoir est qu'il n'y en a aucun de possible qui ne porte à plomb sur l'autorité royale, et qui ne soit mis en avant pour lui servir de frein.

C'est au prince qui exerce cette autorité d'une manière précaire et comptable, et qui est né moins éloigné de la couronne que son bisaïeul qui y est parvenu, à discuter avec soi-même s'il lui convient de s'embarquer sur une mer si orageuse et si pleine d'écueils de toutes les sortes, et à se jeter dans la nécessité d'irriter les états en refusant toutes les propositions de cette nature qui lui seront faites, ou à suer longtemps parmi les angoisses des negociations pour en diminuer le nombre et en rendre la forme plus tolerable, avec la majorité et le compte à rendre de l'autorité royale en perspective, ou, à ce qu'à Dieu ne plaise! la couronne même, que les états se crottent droit et en force de faire tomber à ses aînés ou à lui, suivant la satisfaction qu'ils en auroient eue en leur

assembles et en ce qui en auroit suivi la tenue. Quelque heureuses que fussent ces négociations, que Votre Altesse Royale se persuade que les propositions les plus tolérables ecorneront beaucoup le pouvoir des rois, et que, si par les événements elles cassent d'avoir tout leur effet dans la suite, votre réputation ne laissera pas d'y demeurer toute entiere, sans que le gré, partagé dans la multitude, vous soit d'aucune consolation contre le mauvais gré que le Roi aura lieu de vous en savoir, ou, à ce que (à) Dieu ne plaise qui arrivel contre le joug d'autant plus pesant et plus embarrassant que vous yous le serez laissé imposer à vous-même. Mais il y a une autre considération à faire, et qui ne peut être assez pesée : c'est qu'en cette sorte d'affaires il n'y auroit pour les états que la première de difficile. Une premiere proposition, comme que ce soit admise, seroit bientet suivie d'une seconde, par le refus de laquelle il ne faudroit pas perdre l'amour et la confiance acquise par la premiere concession; de là une troisieme; et votre politique et naturelle bonté, et l'ardeur et la fécondité des états s'accroissant mutuellement, les bornes deviendraient bien difficiles.

Et que Votre Altesse Poyale se parde bien de tirer les conseils, et ce qui s'y passe, en exemple pour les états. Nulle proportion, nul raisonnement, nulle conséquence à tirer des premiers pour les seconds. Les conseils, vous les avez ctablis. Quoique tres-nombreux, ce n'est qu'un point par rapport à la multitude des députes aux états generaux, qui ne vous auront point une obligation personnelle de leur deputation, au moins pour le grandnomi re, quoi que vous paissiez faire lors de leurs élections, comme l'ont tous ceux qui de votre seul choix Lannent des places honorables et permanentes, mais senlement honorables aufant que vos bontés et votre confiance, en que que degrá que ce soit, y est jointe, et permaner le autant qu'il vous pait; tous gens nés ou venus à la cour, et dont les emplois militaires ou civils ont ployé les manières à un respect et à une crainte de

déplaire, qui pourra être aussi dans les états, mais différemment tournée, et qui y aura pour contre-poids l'appui mutuel, le sèle du patrimoine et de la liberté, le motif de se signaler pour son pays et de se faire un nom, celui du bien public, prétexte dans les uns, objet réel dans le plus grand nombre, mais objet d'autant plus dangereux qu'il est à craindre qu'il ne soit pas bien pris dans l'idée nième sincère de ce plus grand nombre, et qu'il ne soit bien difficile de vaincre sa défiance sur ce point par des raisons qui le touchent. Alors les plus capables, ceux qui raisonneroient le plus juste, et qui tempéreroient le mieux par leurs sages réflexions l'esprit zelateur de l'assemblée. craindront de se commettre avecella, et sans réussir, d'y laisser trop du leur. Leurs maux passés et présents sont un aiguillon puissant, qui se joignant à celui de la liberté maintenant si à la mode, et encore à celui de l'autorité que chacun s'arroge, qui n'y devient pas moins, et qui dans une pareille assemblée sera dans toute sa force, et n'y sera contredit d'aucun ou de bien peu de ses membres; la considération puissante, qu'ils auront toujours devant les yeux, que l'occasion passée, tout affranchissement est sans retour; toutes ces choses feront parler haut les états. dont aucune ne se trouve dans les conseils, qui se laissent aisément et doucement conduire à ceux qui leur président, et plus encore à Votre Altesse Royale, dans les yeux de laquelle sont souvent leurs avis, par une habitude de dependance, augmentée par le respect pour sa personne, et par la conviction de la justesse de ses sentiments et de la pureté de ses intentions. Là personne n'a de nom à se faire, de liberté ni d'autorité à acquérir, de foule où se dérober, ni, pour ainsi dire, la nution en croupe pour asile. Il ne s'y agit que de voir les affaires qui y sont portées, point du tout de s'en former, ni de proposer des plans, des reformations, des prétentions. Tous, et chacun de ceux qui les composent, ne peuvent tirer de considération que de la portion de l'autorité royale que l'emploi qu'ils tiennent de vous leur donne à

exercer; et Messieurs de la régence, devant qui les affaires discitlees auleurs se rapportent, et qui en ont la voix définitive, n'exercent eux-mêmes aucune portion de l'autorité royale, mais opinent seulement de quelle manière ils croient qu'elle doit être employée sur chaque affaire, sans en avoir l'exécution. Rien n'est donc en tout genre si dissemblable que les conseils et les états; et ce seroit se perdre que de raisonner et de conclure des uns par les autres.

VII. Deux moyens sautent aux yeux pour couper la racine à ces propositions fàcheuses : le premier d'empécher les ctats d'en mettre aucune sur le tapis, et de les reduire à la seule delibération de ce qui leur sera donné à discuter par Votre Altesse Royale; l'autre de refuser si fermement la première proposition qu'ils oseront vous porter, que cette conduite les empêche de s'y commettre une seconde fois. Rien, en effet, de si aisé à penser, mais rien aussi de plus difficile dans l'execution, et de plus normenux dans la pratique. Assembler les états généraux apres une interruption si longue, dans une minorité, au romma acement d'une régence, non d'une mère, mais d'un prince cadet de la branche d'Espagne, au milieu d'une profonde paix, pour les consulter sur l'état fâcheux des finances, apres y avoir inutilement essayé vingt mois et plus ton e espece de remede, et ne leur permettre pas de tien proposer d'eux-mêmes, c'est une contradiction dont l'evidence frappe, et frapperoit encore plus les états, contre qui elle porteroit toute entiere, et avec une indecence qui les besseroit vivement et justement. Nous ne sommes point en Angleterre, et Dieu garde un tuteur et un conservateur de l'autorité royale en titre aussi éclairé que l'est Votre Altesse Royale, de donner occasion aux usages de ce royaume voisin, dont nos rois se sont affranches depuis bien des siècles, et dont le nôtre vous redemanderait un grand compte! Nulle nécessité des et als pour obtenir des secours des peuples de France; le Roi y pourvoit lui seul par ses édits et déclarations enre-

gistrées. Il ne pourra donc s'y en agir aux états, mais bien, et principalement des remedes pour les finances. Si leur difficulté a mis à bout vos lumières soutenues de tout votre pouvoir, après tant de moyens tentés, il est clair qu'on n'assemble les états que pour consulter un plus grand nombre de personnes éclairées et intéressées en cette matière, dont vous n'auriez pas eu besoin si vous aviez pu trouver des solutions par vous-même; par conséquent qu'il doit être moins question de leur en proposer là-dessus que de leur exposer l'état des affaires pour en recevoir leur avis après qu'ils en auront délibéré Or quoi de plus contradictoire à cela que de les empêcher de rien proposer? Quoi même de plus illusoire? qualité dans les affaires qui a constamment été l'écucil fatal de presque toutes les tenues d'états généraux. Et quoi encore de plus injurieux que de refuser si fermement la première proposition qui vous sera faite par eux qu'ils n'oscut plus se commettre à vous en faire aucune? Ce moyen est bien plus propre à en faire naître d'étranges, et à roidir les états contre tout ce qui viendroit de Votre Altesse Royale, qu'à les lui soumettre. Ils sc lasseront moins des refus que de vous refuser; et si après un premier refus commencé vous vous laissiez entamer, où ne pourroit-il pas vous mener? Ce seroit alors qu'irrités du refus, sans être apaisés par ce qui leur auroit été accordé, fiers de la conquête qu'ils croiroient ne devoir qu'à eux-mêmes, ils en essayeroient d'autres avec plus de chaleur, dont le refus et l'acquiescement auroient d'egaux dangers, et qui commenceroient la funeste lutte que j'ai touchée plus haut, sans qu'on en pot prévoir les suites. Concluez donc de cet article, Monseigneur, que vous ne pouvez employer sagement les deux moyens qui le forment pour empêcher les propositions des étals, comme vous devez avoir conclu de l'article précédent que les états en feront, sans qu'il soit possible d'en prévoir la nature ni le nombre, mais qu'il n'y en peut avoir aucune qui ne porte coup sur l'auterité royale.

VIII. J'ai eu l'honneur de vous observer, dès l'entrés de ce mémoire, qu'apres tout ce qui a été tenté de différents remêdes sur la finance, Votre Altesse Royale résolue, puis détournée à mon cuisant regret, de convoquer les états généraux su moment de la déclaration de votre régence, ne peut revenir à cette pensée que par la péces-sité de frapper de grands coups, par la peine que sa bonté et son équité en ressentent, et ceux qui sous elle gèrent les finances pour éviter d'en prendre les événements sur eux. Je le repeterai ici sana répugnance, Votre Aitesse Royale ne m'a point fait l'honneur de ma rien faire entendre sur la nature de ces grands coups, ainsi je n'en puis raisonner qu'en général, et trois mots suffirent à cet article.

Souvenez-vous de ce que je vous ai représenté, dans la premiere partie de ce mémoire, sur la suppression ou la diminution des rentes sur le Roi. Considéres que la nature des choses est telle que, malgré vous, tous les remedes que vous avez employés sont très-durs, et par consequent très-peu propres à vous avoir bien disposé une assemblee aussi grande, et qui ne souffre pas moine de votre administration, pour ne rien dire de plus, que de celles qui l'ont précedée, malgré toutes les grandes et justes esperances conques. Pesez avec tout ce que [vous] avez de penétration s'il n'y a rien à cruindre ni apparent, ce dernier terme n'est point trop fort, que la proposition que vous ferez de ces grands coups aux états n'y soient maj pris et refuses, ou par des instances et des supplications ardentes, fortes, réitérese, ou d'une manière encore plus facheuse; et en ce cas méditez infiniment quelles en peavent être les suites au dedans et au dehors : l'affoibussement de l'autorité royale entre vos mains, l'accroissement de vos en.barras sur les finances, des difficultés sur toutes sortes d'affa res et de matieres, la manifestation authentique d'impaissance et d'épuisement, sans y taire voir à côté aucun remede. Le nombre des paroles ne feroit qu'énerver cette expression, que Votre Altesse

Royale est plus capable d'approfondir que personne. Son intérêt y est tout entier : elle ne trouveroit pas les mêmes

ressources qui en peuvent attendre d'autres.

IX. La bonne opinion qu'on doit avoir de tout le monde me persuade sisément que personne ne desire des cabales, ni moins encore des troubles. Ceux néanmoins qui, après de tranquilles commencements, ont agité toutes les régences, et qui ont donné lieu à la fixation de la majorité de nos rois à quatorze ans, puis à quatorze ans commencés, loi dont la louange se perpêtue par l'expérience constante, ces troubles, dis-je, doivent être prévus. Dans la situation présente du royaume il peroit asses difficila d'en exciter. Rien n'y est ensemble, rien d'organisé. L'embarras seroit à qui s'adresser dans cette pernicieuse vue. Le dernier regne en a comme arraché toutes les racines, et il est bien important de ne les pas voir renaître. Mals lorsque toute la nation scroit assemblée en étals généraux, on conçoit aisément que les assemblées nécessaires des divers membres dans chaque province pour faire l'instruction et la députation à l'assemblée générale, que la relation indispensable de ces députations à leurs provinces et des provinces à eux, que celle de tous les députés aux états généraux les uns avec les autres durant la tenue, forment des haisons, découvrent les gens qui, par le crédit qu'ils y acquierent, peuvent devenir ceux à qui s'adresser, et qui, pour conserver leur considération, peuvent succember à des tentations qui, dans l'organisement qu'on ne peut éviter qui ne résulte entre les provinces, et dans chacune d'elles, apres la tenue des états généraux, peuvent devenir dangereuses au royaume, tristes à Votre Altesse Royale, et fâcheuses à l'autorité royale. Ce dernier article mérite toutes vos réflexions, et a peut-être autant ou plus de poids qu'aucun des autres qui l'ont précédé en ordre.

X. Avant de quitter la considération des états généraux pris en entier pour venir au particulier des ordres qui les composent, il faut dire quelque chose de l'affaire des

princes qui en rega**rde le gros, et qui reviendra après** uvec le detail.

Le dernier cerit abregé, ou par réflexions signé de Mansmar le Duc et de M. le prince de Conti, dit tout à cet egard à Votre Altesse Royale. Encore une fois, je n'entre point par ce memoire dans la question, je me souvieus trop que j'y sais partie pour n'y faire pas une ent ere abstraction d'intérêt particulier; mais ceci regarde la mattere du memoire : c'est à cela seul que j'ose rappeler votre attention. Les princes du sang vous disent qu'il ne faut pas une force différente, pour détruire, de celle dont il a eté besoin pour édifier; que le feu Roi a donne pur des edits et des déclarations émanées de luisoul, et ensuite solennellement enregistrees, ce qui est maintenant en contestation; que c'est au Roi à juger de la justice de ce qui est respectivement prétendu, et d'autant plus an Roi qu'il s'agit de laisser subsister ou de casser un effet de la puissance royale, dont nul autre que le Roi n'est compétent; que la minorité empêchant le Roi de decider par lui-même, c'est au dépositaire d'une autorité qui ne connoît en France que la maturité de l'age, et qui n'est sujette à aucun affoiblissement, à juger pour le Roi, ou à nommer des juges qu'ils offrent de reconnoître; que ces juges nommés par Votre Altesse Royale, quels quals soient, exerceront en ce point l'autorite royale; et semblables à la vraie mère du jugement de Salomon, qui aime mieux donner son fils à l'étrangère que d'en souffrir le partage, ces enfants de la couronne insistent à être juges par l'autorité seule de celui qui la porte.

C'est à Votre Altesse Royale à peser les grandes auites d'un tel proces déféré par un régent à des états généraux. Est-ce que le Roi mineur n'a pas le même pouvoir que le Roi majeur? Mais en Angleterre, où les rois ont un pouvoir si limité en comparaison des nôtres, on a vu des échafauds dressés sur cette question, et des têtes coupées pour avoir contesté cette maxime d'égalité de pouvoir à

tout age, qui y a passé jusqu'en ce jour en loi, et qui, en France, n'a jamais éte disputée. Cette déference aux états ne peut donc rouler que sur leur superiorite de puissance à celle des rois en ces matieres, et alors, Monseigneur, où en êtes-vous et que faites-vous? Que si c'est seulement une consultation plus étendue que vous desirez, pensez-vous qu'un jugement de cette importance échappe aux états, comme je vous l'ai représenté à la finde la premiere partie de ce mémoire, et que cette consultation à lout le moins ne passe pas pour un point de droit en ces matières, qui y met des lors l'autorité des états au-dessus de celle du Roi même. Or, si elle y est reconnue supérieure en quelque point que ce soit, où la bornerez-vous dans le reste, et quel frein lui pourrez-vous donner durant la tenue des ctats, à l'âge du Roi et dans la situation personnelle où vous êtes? Quelles partialités ne feront point les princes mécontents dans les états? Quelles autres la constitution n'y excitera-t-elle pas? Mais ces matieres appartiennent à la considération des états prise en paticulier. C'est à Votre Altesse Royale à faire à ce Xº article toute l'attention qu'il mérite, et à moi à passer au détail de la considération des trois ordres qui composent les états généraux.

Le premier des trois est maintenant dans une agitation si grande à l'occasion de la constitution Unigenitus, qu'il est bien à craindre que ce mouvement d'ébullition ne s'étende aux matières temporelles dont il sera traité dans l'assemblee des états, et que beaucoup de ceux de cet ordre ne s'y conduisent par rapport aux préjugés et aux intérêts de sentiment où ils sont sur la bulle. On ne peut jamais s'assurer jusqu'où porte l'esprit de contention lorsqu'ilest poussé au point où on le voit sur cette matière, ni si ce grand nombre de prolats et d'autres ecclesiastiques se trouvant ensemble ne voudroient pas se tourner en manière de concile national, et commencer par cette affaire avant de traiter d'aucune autre. Vous savez, Monseigneur, à quel point M. le cardinal de Bissy lo

desire; vous êtes instruit des sentiments de ceux que ces monvements ont fait connoître sous le nom de sulpiciens : yous n'ignorez pas la division qui commence à se glisser. entre a premier et le second ordre de ce premier ordre de l'État; combien l'esprit d'indépendance s'y introduit. et vous en serez encore plus convaincu, si vous vous fuites rendre compte de l'écrit qui vient de paroltre sons le titre de Réponse au mémoire qui vous a été présenté par plusicars cardinaux, archevêques et évêques. Des prélats, touches par les deux points les plus sensibles à des gensde leur profession, l'autorité et la doctrine; liés depuis lengtemps par la nécessite de l'affaire, et dont fort peuont des fami les qui les retiennent; d'ailleurs appuyés de Rome et de cette clameur a l'hérésie, si bienséante dans la bouche des évêques lorsqu'elle est fondée, et qui devient maintenant si à la mode sur la question présente, ces prelats, dis-je, seront puissamment tentés d'user de l'occasion. Il vient d'échapper à M. le cardinal de Bissy. dans la douleur du dernier arrêt rendu contre Monsieur l'archevegue de Reuns, qu'il se failoit unir à la noblesse et à Monsieur de Nimes, qu'il n'y a qu'un mot à dire et une chose à faire : anathèmet et rompre de communion. Dans ces dispositions, qui peut vous assurer que les députés de cet ordre n'auront pas une double procuration dans leur poche, et qu'ils ne commencent par en tirer celle qui les autorise pour le concile national? Je sais combien elle seroit informe, en ce que votre autorité n'y auroit pas donne lieu. Je suis également instruit de toutes les répugnances de Rome à cet égard; mais ces repugnances n ont point jusqu'à présent retenu tous ceux qui lui sont les plus attaches. Eh l qui sait si ce que le Pape a refusé si opu intrément du temps du feu Roi, par l'autorité duquel il esperoit de tout emporter de haute lutte, il ne le desireroit pas maintenant par l'expérience qu'il a acquise depuis sur cette affaire, pourvu qu'il n'y parût pas, et qu'au fond il se put assurer du succes du concile. Pour le manque de forme et de pouvoir, parce que vous ne l'auries ni

convoqué ni permis, il s'y trouveroit tout entier, mais votre embarras n'en seroit pas moins grand à ce coup imprévu, entre refuser un si grand nombre, et en chose si sensible et si prétextée de la couleur de la religion, et par ce refus, d'indisposer de la manière la plus certaine et la plus forte une telle quantité de membres et des plus principaux du premier ordre, avec lesquels vous auriez incontinent à compter, et dans cette première chaleur, aux états généraux, ou accorder par une breche si hors de tout exemple à l'autorité royale un concile ainsi frauduleusement convoqué et assemblé tout à coup, si justement suspect, cour ne pas dire odieux, à tout l'autre parti, d'une si médiocre canonicité, et qui, outre la longueur et cependant la suspension des états tous assemblés, pourroit avoir de si grandes suites, dans lesquelles toute cette multitude de membres des deux autres ordres prendroit surement plus de part que vous ne voudriez. Il est inutile d'allonger la dissertation sur les inconvénients et très-aisément les troubles qu'on en verroit naître. Il suffit d'en avoir montré la possibilité à Votre Altesse Royale, pour que tontes les suites lui en deviennent présentes.

Mais sans pousser les choses si loin, sans concile peut-on espérer que le premier ordre, ainsi assemblé, n'en profite pas tout d'abord pour cette matière de la constitution qui se trouve maintenant de plus en plus échauffée? Chacun y voudra faire un personnage et y être compté dans l'un et dans l'autre parti; les évêques en plus grand nombre pour Rome, les autres deputés presque tous contre, aigris de part et d'autre sur le point qui commence à paroître sur la scène, et que les prélats traitent de sentiments presbytériens : quelle division dans un corps qui doit l'arrêter dans les autres par son exemple et par ses instructions, et quelle part tout le reste des états p'y prendra-t-il point, puisque déjà, sans être assemblés, il y a si peu de gens neutres! Combien de médiateurs dont la sincérité et l'amour de la paix, de SAINT-SIMON MILL.

l'Église, de la patrie, ne sera point l'épreuve de l'amourpropre, et qui, peut-être sans le vouloir expressement, fomenteront plus qu'ils n'apaiseront! Et si, à l'exemple du cardinal du Perron aux états de la minorité de Louis XIII, dont Votre Altesse Royale ne peut trop lire la relation, quelque grand prélat s'avise de faire une harangue à la romaine, quelles en penvent être les conséquences si on la laisse passer, ou si on prend le parti d'en réprimer les maximes et les abus! Rome, en ce temps-là, ne partageoit pas tous les esprits par une bulle adorée des uns, abhorrée des autres, suspecte au moins à nos libertés parmi toutes les personnes neutres sur le fond des propositions dogmatiques, mais qui sont instruites de nos maximes et de quelle importance en est la conservation : et cependant ce discours du cardinal do Perron scandalisa, trouble l'assemblée, et, jusqu'à la fin du dernier regne, ceux de son sentiment pour Romo ont su en tirer de grands avantages. Si quelque chose d'approchant arrivoit aux états, comme il est difficile que la nature de l'affaire ne le produise, quel embarras pour Votre Altesse Royale entre les deux partis dont l'un releveroit vivement l'autre! Et ai les parlements, singuherement destines à veiller au maintien des libertés de l'Église gullicane se portoient à quelque démarche à ces occeasions, et que les états vinssent à prétendre que c'est attenter à la dignité et à la liberté de leur asseniblée, quelle division dans le troisieme ordre, et quelles nouvelles difficultes pour vous!

Si, apres ces considerations, on se renferme uniquement dans la matiere qui forme celles des délibérations des états, n'est il pas à craindre qu'il n'y résulte de la division entre un grand nombre de députés du premier et du troisieme ordre, de l'aigreur que les procédures de plusieurs prelats et les arrêts de plusieurs parlements ont fait naître, et que des personnes qui se croient avoir été reprimées mal à propos ne soient disposées à s'élever dans les dembérations d'autres matieres contre les avis

de celles des jugements desquelles elles sont encore mécontentes. C'est le moins qui puisse arriver, et une foiblesse de l'humanité qui ne se rencontre que trop partout, et qui néanmoins pourroit apporter une grande longueur et de grands mouvements aux affaires. Il y auroit bien d'autres considérations à représenter sur le premier ordre aux réflexions de Votre Altesse Royale. Celle de la jurisdiction ecclésiastique, trop bornée à son gré par les parlements, pourroit former ici un article long et important. On peut aisément prévoir que le premier ordre en fera un de demande là-dessus, qu'il pressera d'autant plus vivement que l'affaire de la constitution a donné lieu à renouveler ses desirs d'une autorité plus étendue. Cette même affaire a pu aussi faire sentir à Votre Altesse Royale la nécessité du contre-poids, et les parlements ne seront pas moins ardents à soutenir l'usage présent à cet égard; s'il vient à être attaqué par des demandes du premier ordre, nouvelles épines pour vous, et nouvelles longueurs pour terminer les affaires pour lesquelles vous auriez convoqué les états généraux. Il seroit donc infini de rapporter tout dans un mémoire. Il suffit d'y toucher les choses principales. C'est à l'excellent esprit de Voire Altesse Royale à suppleer au reste. Examinons maintenant le second ordre, autrefois le seul des états.

Oui, Monseigneur, le seul de l'État. Ce n'a été qu'en vertu des grands fiels et de la qualité de grands feudataires que les prélats ont commence à être admis avec la noblesse aux délibérations de l'État. Les ecclésiastiques, dépourvus de cette libéralité de la piété de notre ordre, ne s'y méloient point. Peu à peu la qualité des fiefs, jointe à celle du sacerdoce, separa les grands feudataires ecclésiastiques d'avec les grands feudataires laïques, et fit des premiers le premier ordre par le respect de leur caractère, qui dans la suite admirent parmi eux d'autres ecclesiastiques moins considerables pour le temporel. Ces deux ordres subsistement seuls jusqu'après le malheur de

la bataille de Poitiers, que les nécessités de l'État épuisé firent recourir à ceux gui la purent secourir et qui, en cette considération, furent consultée et furent admis en troisième ordre avec les deux premiers, ce qui a continué maintenant depuis Charles V. Je ne puis me refuser an souvenir si précieux de notre origine, une avec la monarchie, dans l'état d'abjection, de décadence, d'oppression où notre ordre se voit réduit, tandis que les deux autres, que nous avons vus naître, conservent une dignité que celle de l'autel communique au premier, et une autorité que notre ignorance, notre foiblesse, notre désunion voilce du nom de la gloire et des armes, a laissé usurper au troisieme, appuyé de la longueur du dernier règne et de l'esprit qui y a continuellement dominé. Mais, indépendamment d'un souvenir si cher, il n'est point étranger à la matière présente, et ma déférence pour ce troisième ordre, puisqu'il en fait un des trois qui composent l'État, m'auroit fait supprimer ce que j'ai dit et ce que j'ai encore à dire là-dessus, sans la nécessité qui va en être developpée.

Le troisieme ordre ne parolt que sous le quatorzième regne de la race capétienne, et il n'existe solidement que depuis; il est donc clair qu'il n'a eu aucune part à aucun des trois changements des trois maisons qui ont porté l'une après l'autre la couronne de France, encore moins au choix des rois qui s'est falt plus d'une fois dans les deux premières races, ni à la fixation des ainés sur le troue, en vig seur non contredite depuis le roi Robert, fils d'Hugues Capet, en faveur d'Henri le. La célèbre querelle pour la couronne, et sur la loi salique, entre Philippe de Valois et le roi d'Angleterre Édouard III, lequel Philippe de Valois étoit le grand pere de Charles V, a donc été jugée avant que le troisieme ordre eût pris naissance, et il ne s'est point depuis présenté de contestation sur la couronne eu il aut eu part. Vous en avez maintenant deux

<sup>1.</sup> On at not goe, coul on interngon.

idéales, qui, si plait à Dieu, ne se réaliseront jamais : l'une regarde Votre Altesse Royale; l'autre MM. du Maine et de Toulouse et leur postérité. Cette dernière est portée en Jugement, et les légitimes demandent les états généraux. Je n'entre point en raisonnement du droit. J'ignore ce que vous vous proposez sur cette grande affaire, mais elle sera jugée ou restera indécise avant la tenue des élats. Si vous les assembles cette cause restant pendante, il n'est pas douteux que les parties ne la portent devant les états, et que tous auront la même ardeur d'être jugés que de juger. Alors qui seront les juges? Le troisième ordre pourra-t-il souffrir que sa compétence soit agitée si celle des deux autres ordres est reconque; et les juges de Philippe de Valois, pour en demeurer au dernier exemple et à celui dont il reste des preuves moins obscures, voudront-ils prendre pour associés les serfs de ce temps-là? Si les princes du sang disent nettement, dans le dernier mémoire qu'ils viennent de signer et de présenter, et de rendre public, qu'ils se croiroient déshonorés de souffrir les légitimes dans le même ordre de succession, conséquemment dans les mêmes rangs et honneurs qu'eux-mêmes no tiennent que de cette faculté innée en eux de succèder à la couronne, ceux qui en ont lugé de lout temps, ceux qui, non plus que les princes du sang pour la succession à la couronne et ce qui y est attaché, n'ont point de compagnons dans ces series de jugements si célebres et si honorables, et qui tiennent cette faculté de juger ces grandes questions de leur naissance, comme les princes du sang tiennent leur faculté de succéder à la couronne, de leur tige et de leur descendance de male en male en légitime mariage, est-il à présumer que ces juges naturels consentent à partager leur pouvoir en ce genre, si éclatant et si unique, avec ceux qui n'ont jamais été dans le cas de prétendre à le partager avec eux, et que ces juges originaires ne s'en estimeroient pas déshonorés? Si ce débat s'émeut, quelles en seront les suites, quelle la fin qui le terminera?

Vous n'y pourrez prononcer sans vous rendre irréconcihables ceux que vous condamnerez. Point de milieu entre être ou n'être pas juges, entre souffrir une égalité incomme à nos pères et jusqu'à aujourd'hui, et une disparate si humiliante pour le tiers état. Et point de resseurce dans l'exemple du lit de justice, car c'est un tribunal tout singulier, animé par la majesté royale, et qui sons sa présidence n'a d'existence que par la présence des pairs, quoi qu'on ait essayé depuis cette régence. Le Boi y mene qui bon lui semble, ceux qu'il y mène y sont sans voix s'ils ne sont pas officiers de la couronne, ou en effet de son conseil d'État; ainsi rien de plus distinct des états, ni qui y ait moins d'influence et de rapport.

Que ce débat s'émeuve très assurément, Votre Altesse Royale n'en peut douter. Elle voit les mouvements de plusieurs de la noblesse sur des prétextes où je suis trop interesse pour en vouloir parler. Mon tendre amour pour mon ordre, je n'en crains point le terme, mon respect pour l'u, me fera regarder sa division avec larmes, et ma teroit deplorer en secret, mais sans en venir jusqu'aux plaintes, s'il venoit à être séduit jusqu'au point de renoncer, en faveur du desordre et de la confusion, à la seule récompense solide qu'il puisse prétendre, et à ce qui a tonjonas existe dans la monarchie, et à ce qui n'est pas mems en usage de tous les temps, dans tous les autres Ltats que le nôtre, de quelque genre de gouvernement ju'ils soient chacun en leur manière, au lieu de s'unir tous ensemble comme freres aux pieds du trône, comme en 1619 par un si different exemple, contre les excrescences1 qui n'ont et ne prétendent que contre notre ordre, et comme n'etant d'aucun des trois ou hors de l'ordre nature, et commun des trois qui composent et torment la nation. Mais ce mouvement même si peu de la convenance d'un arrêt du conseil, s'il m'est permis que

Voyez tome III, p. 328, et tome VII, p. 305,

ce mot m'échappe, doit faire sentir à Votre Altesse Royale que le second ordre, poussé à bout de toutes les manières avant que vous soyez arrivé à la régence, a dessein et une grande volonté de travailler à son rêtablissement: et que, d'accord en certaines matières, que quelques-una d'eux ont avidement saisies, avec quelques notables du tiers état qui les leur ont artificieusement présentées, dans l'appréhension d'une union utile à l'État et à Votre Altesse Royale, mais propres aux vues particulières de ces notables, cette union ne peut durer parmi des intérêts ai essentiels et si fort contradictoires qui se développerent chaque jour dans une tenue d'états, qui causeront un choc entre le droit d'une part et l'autorité accoutumée de l'autre, qui ne peut enfanter que des angoisses pour vous et des malheurs pour l'État.

Mais je dis plus, et me renfermant dans l'affaire des princes, vous de pouvez ignorer l'extrême desir de la noblesse d'en être juge, et je ni'etendrois inutilement à vous convaincre d'une chose dont vous l'êtes. De là à prétendre juger seule, il n'y a plus qu'un pas, et ce pas est si naturel que tout en persuade, et singulièrement tout ce qui se passe depuis ces mouvements commencés. Que si la tenue des états trouve l'affaire jugée, comptez, Monseigneur, que les mécontents du jugement rendu, et que la noblesse, qui ne le sera pas moins qu'une telle affaire lui ait échappé, voudront également la remettre sur le tapis, et que, quand notre ordre seroit convaincu de l'équité de ce que vous auriez prononcé, et ne pût que prononcer de même, il agira de concert avec œux qui auront été condamnés pour arriver à revoir l'affaire, dût-il encore une fois y prononcer en mêmes termes qu'il auroit été fait, Nul plus grand intérêt ne se peut présenter à lui. Vous voyez à quel point plusieurs se montrent touchés de ce qu'ils devroient regarder avec d'autres yeux. Concluez du moins que ceux-là mêmes, et tous les autres avec eux, verront clair sur celui-ci qui porte avec soi toute la vérité

et la solidité du plus grand et du plus sensible intérêt, et qu'ils ne se détournerent pour quoi que ce soit ni à droite ni à gauche.

Vous connoissez, Monseigneur, les princes du sang et les légitimés, la naissance des uns, les établissements des autres, le mêrite de tous. Quelles partialités ne formeront-ils point parmi le second ordre, et encore parmi les deux autres! quels mouvements jusqu'à la décision entre eux! Quelles suites de cette décision! Quel ralliement des esprits remusaits et mécontents avec ceux de ces célèbres plaidants qui auront perdu leur cause! En envisagez-vous bien les conséquences et les suites durant et après les états? Pouvez-vous espèrer quelque fruit heureux de leur tenue avec des accompagnements si turbulents? J'avoue pour moi qu'ils m'effrayent. Je les laisse à toutes les reflexions de Votre Altesse Royale, pour achever de lui présenter en raccourci quelques autres inconvénients qui peuvent arriver de notre ordre.

Plus vous avez fait de grâces, moins il vous en reste à faire; par consequent peu d'espérance d'en obtenir, encore moins de tout ce que l'espérance fait faire. Cette consideration, qui tombera dans l'esprit de tout le monde, en est une de plus, et puissante sur notre ordre, pour lui faire sentir plus vivement, en particulier, ce que tous les trois ordres sentiront en général, qu'il faut user de l'occasion des états, après laquelle plus de ressource, et qui vous privera de la plupart des instruments dont vous auriez pu esperer de vous servir avec succès pour aller au-devant des demandes embarrassantes. Nul des trois ordres plus opprimé que celui de la noblesse. Tous ses privileges sont non-sculement blessés, mais anéantis, el il est exactement vrai de dire qu'elle paye la taille et tous les autres impôts autant et plus réellement que les roturiers : la taille et fort peu d'autres tributs par d'autres mains et sous d'autres noms, mais de sa bourse, tout le reste sans aucune distinction. C'est sur quoi vous devez vous attendre à des representations aussi fortes que

justes, et à des propositions pour les formes aussi embarrassantes à réjeter qu'à accorder.

L'autorité des gens de plume et de finance ne s'est appesantie sur nul autre ordre à l'égal du nôtre. Le premier est en possession de s'imposer presque pour tout, luimême, et le troisième a tant de rapport et de réclaroque avec ces Messleurs d'autorité, que l'expérience journalière et actuelle montre quels sont leurs ménagements; et combien à plomb ces ménagements retombent sur la noblesse, parce qu'il ne faut pas que le Roi ni ses bienstenants y perdent rien. De là, et de ce que la noblesse n'a nulle autre ressource ni métier en France que les armes, où elle se ruine encore, est arrivé le malaise des seigneurs les plus distingués, la chute des plus grandes maisons, et la pauvreté affreuse d'une infinité de noblesse. Le mépris qui en résulte achève d'accabler les uns et d'outrer les autres, et cette horrible extrémité ne peut manquer de produire des remontrances d'une justice infinie, mail qui, pour le fond et la forme, ne seront pas d'un moindre embarras

Outre ceux qui naîtront du fond général d'épuisement en matière de soulagement, c'est qu'il est impossible que le rejet des uns ne retombe en partie sur les autres, et que les formes proposées tant sur le fond du soulagement que aur sa forme, par rapport aux priviléges de la noblesse et de l'autorité qui s'exerce tyranniquement sur elle, ne la commettent avec le tiers état, qui ne voudra point payer le soulagement d'autrui, ni aussi peu perdre les moyens auxquels il se trouve arrivé peu à peu de la tenir dans sa dépendance. Des intérêts si pressants et si contradictoires ne se poursuivent pas longtemps sans algreur, que le temps et les circonstances présentes ne semblent pas trop en état [de] réprimer suffisamment : nouvelles difficultés pour Votre Altesse Royale, et toutes plus facheuses les unes que les autres.

Le militaire, nerf de l'Etat, élite de la noblesse, a înfiniment souffert dans les dernières années du feu

Roi, et non moins depuis votre régence. Vos moyens à cet égard n'ont pu être d'accord avec votre inclination, mais ne comptez pas, Nonseigneur, que le mécontentement en soit moindre. Les gens de guerre, remplis d'espérances proportionnées à leurs besoins, ont vu avec une extrême joie passer entre les mains de ceux de leur métier l'administration de tout ce qui le regarde sous un régent qui en a fuit sa gloire, mais ce régent guerrier, ni ses ministres pris des armées, n'ont pu répondre à ces justes desirs, et ces desirs décus causent un chagrin que l'espérance ne soutient plus, et qu'il n'est pas même permis de vous taire. Les conséquences de ce malheur, c'est à votre prudence à les prévenir; mais dans une telle situation je douterois beaucoup si ce ne seroit pas une raison de plus, et bien forte, contre une convocation d'états généraux, qui n'en seroient pas, au moins plus dociles, ni peut-être moins hasardeux.

Le tiers état ne sera pas plus aisé que les deux premiers ordres. Après ce qui a été examiné sur ceux-là la matiere de celui-ci est dégrossie. Il ne laisse pas de présenter des réflexions qui lui sont particulieres, et qui ne méritent pas moins d'attention que les précédentes.

Ceux dont il est composé forment une assemblée diverse. La magistrature en est si constamment qu'elle ne le peut nier, et que tous les exemples y sont précis. Quoique les dignités, les offices et les charges excitent plus que jamais de la contention dans les esprits, la règle est si certaine en France en leur faveur, au préjudice de toute autre considération, que sans nul égard pour l'extraction noble, des que ceux qui en sont se trouvent revêtus de quelque magistrature que ce soit, et députés aux états généraux, ce n'est jamais que pour le troisieme ordre. Je ne parle pas du chancelier, qui y est dans son rang particulier d'officier de la couronne, ni du garde des sceaux qui bien que commission amovible, a l'honneur

d'y participer à cause de celui du dépôt dont il est chargé. Mais nul autre magistrat n'en est excepté, sur quoi il y anroit des remarques à faire dans des usages hors des états, qu'il est inutile d'expliquer ici, parce que la vérité qu'on avance n'a pas besoin de preuves. Il est pourtant vrai que cette identité d'ordre avec de simples bourgeois a quelquefois déplu à la première magistrature, et qu'elle a quelquefois voulu s'en séparer. Mais l'État n'étant composé que de trois ordres, et la magistrature de pouvant entrer dans les deux premiers. il ne lui reste que le troisième. L'autorité qu'elle s'est acquise sous le dernier règne, et ce qui en parott depuis la régence, ne laisse pas présumer que sa répugnance ait diminué à figurer dans le tiers état. Quelques assemblées rares et informes lui pourront donner lieu à prétendre divisér ce dernier ordre en deux distincts, et à en composer seuls la premiere partie; premier sujet de contestation dans tout cet ordre, qui aura droit de s'y opposer, et de soutenir les règles anciennes, et qui ont été suivies dans tous les vrais états. Les deux premiers ordres le voudront-ils souffrir, et n'y va-t-il pas du leur de laisser intervertir l'ordre ancien et ordinaire? La noblesse, qui voit introduire des competences moules jusqu'au milieu du dernier règne entre elle et la première magistrature, et qui les sent maintenant se tourner en des preférences encore plus nouvelles, n'aura-t-elle pas lieu de craindre enfin pour tout son ordre en corps? Si cette prétention a lieu, second suret de dispute. Enfin quelle sera la maniere d'opiner aux états lorsque ce sera par ordres, comme cela s'y pratique souvent en certaines affaires? troisième difficulté, dont la solution ne paroit pas. Et comme ce que Votre Altesse Royale traite volontiers légerement l'est d'ordinaire avec ardeur par les parties intéressées, je la supplie de compter pour quatreme, et non moindre embarras, ceux du cérémonial de cette espece d'ordre nouveau, également contestable et sûrement contesté par tous les trois ordres des états généraux; et pour cinquième, où poser les bornes de ce qui entreroit dans cet être nouveau? Voilà donc le tiers état divisé en lui-même si cette question est mue, divisé encore si la constitution donne lien aux pariements d'agir durant la tenue des états à l'occasion des discours que les prélats attachés à Rome y pourroient faire, divisé de plus, ou commis avec le premier ordre, sur la jurisdiction ecclésiastique, divisé avec le second ordre sur les propositions qu'il pourra faire tant sur le fond que plus encors sur la forme de son juste soulagement, enun commis avec les deux premiers ordres sur le jugement de l'affaire des princes, comme il a été expliqué plus haut sur tout cet article. Certainement, Monseigneur, en voilà beaucoup pour s'en tirer avec adresse et bonheur.

C'est en traitant ce qui regarde le tiere état qu'il faut particulierement réfléchir sur ce que j'ai pris la liberté de vous représenter à l'entrée de ce mémoire, de la différence d'avoir assemblé les états généraux en prenant les rênes du gouvernement, ou de le faire maintenant que tout est entamé sur la finance. Je n'al garde d'en vouloir presser le raisonnement en faveur de l'avis persévérant dont j'ai été là-dessus. Mais il est impossible de ne pas effleurer l'un pour venir plus utilement à l'autre. Je prévoyois ce qui arriveroit, et qu'on ne pourroit se tirer d'une matière at épuisée par le dernier gouvernement que par des soups également douloureux au dedans et éclatants au dehors. J'appréhendois que, sans le mériter, Votre Altesse Royale n'en requeillit toute la haine; et tandis que vous éties tout neuf encore, je voulois, par une exposition et une consultation toute sincere aux états genéraux, leur faire frapper ces grands coups inévitables, dont la promptitude de votre confiance en eux n'eat reçu que des applaudissements, sans avoir rien à craindre pour le suite des exécutions, dont les résolutions ne seroient point émanées de vous, ni ensuite d'aucune gestion de votre part; et si, par un triste événement, les remedes proposés par les états, et fidèlement amployés ensuite sans les outre-passer, avoient été insuffisants, rien à craindre d'une nouvelle convocation d'états généraux, qui n'eût été qu'une suite de votre première confiance, un gage réitéré de votre amour pour la nation, et une solide confirmation du lien entre vous et elle, pour prendre ensemble des moyens plus efficaces : grand et rare exemple pour toute l'Europe, qui eût fondé votre sûreté au dehors par le concert du dedans, et qui eût comblé votre gloire jusque par les malheurs du dernier gouvernement.

Mais présentement les choses n'en sont plus dans ces termes; et, quoique les bons desseins, la droiture des intentions, l'application et le travail de Votre Altesse Royale méritent toutes sortes de louanges, il n'est pourtant que trop vrai que le peuple, qui sent ses justes espérances tournées en augmentation de douleurs, n'est pas disposé à des jugements favorables, s'irrite de ce qu'il ignore, et peut-être encore de ce qu'il devroit ignorer. Ce n'est plus l'air de confiance ni la confiance même qui conduit aux états, ce sont les mêmes nécessités qui ont donné occasion à d'autres tenues dont le succès n'a pas été heureux. A bout de remèdes, vous y en voulez cherther: eux-mêmes n'ont plus rien à vous offrir en ce genre qui puisse être à leur goût, après avoir souffert tous ceux que vous avez tentés, mais que, convaincus de la nécessité publique, eux-mêmes, d'abord consultés, vous cussent peut-être proposés plus forts et plus utiles, avec un succès plus heureux, parce que le mal qu'on se fait à soi-même est infiniment moins douloureux et moins ensible.

Ces remèdes ont tous porté sur le tiers état d'une manière directe, et si les deux autres en ont souffert, ce n'a été que du rejaillissement de celui-ci. Ensuite ç'a été le militaire sur le prix de son sang et de ses travaux, dans les différentes révolutions des papiers du Roi qu'il a été forcé de recevoir pour sa solde. Apres des opérations si sensibles, se doit-on flatter que le tiers état le soit assez d'une consultation qu'il croira forcée par la pure nécessité pour chercher à présenter des remèdes à ses dépens, ou pour consentir sans émotion à ceux qui lui pourroient être proposés? Tels sont ceux qui portent sur les rentes, que j'ai suffisamment traités plus haut, et de même nature, tout ce qui est sur le Roi. N'y m-t-il point plutôt à craindre que, comme la consultation emporte un raisonnement necessaire, il ne mette sur le tapis des questions embarrassantes, et que, l'humeur s'y joignant, on ne se contente pas aisément des réponses les plus solides? Je doute, par exemple, que, quelques avantages qu'on puisse montrer de la banque du sieur Law et des arrangements qu'on y a mis, tant de membres, alliés de parenté ou de bourse avec tout ce qu'il y a de banquiers et de commerçants d'argent que cet établissement ruine, s'en accommodent, aussi peu d'un étranger de pays et de religion pour un emploi si considérable, et moins encore de ce que tout l'argent du Roi passe par ses mains, sur un simple arrêt du conseil, au préjudice d'édits enregistrés, non revoques, qui le défendent sous de si grosses peines. Or, si cette hanque générale devient l'aversion des états, c'est-a-dire du tiers ordre, à qui ces discussions seront familieres, elle se décreditera. Si elle se décrédite, elle tombe, et sa chute ne peut être que bien importante. Derobez-la par autorité aux yeux des états; que ne ferezvous point dire? Elle en tombers plus tard; mais cette chute ne sera que differée. Alors, Monseigneur, tout le fruit que vous en avez dejà recueilli, et que vous en espérez pour l'avenir, sera perdu sans ressource; et si cette banque en a fait une des principales depuisson établissement, c'est ici mieux qu'à la mort du Roi, pour le changement de resolution sur l'assemblée des états, qu'il faut appliquer le raisonnement qui vous fut suggéré, faux alors, vrai aujourd hui : De quoi viorez-vous en attendant l'effet des remèdes des états? Moins vous aurez de quoi les attendre, plus vous dependrez d'eux; et, s'ils aperçoivent ce genre de dependance, pouvez-vous, apres ce qui a été

[1717] dit, croire qu'ils ne voudront pas en profiter; et qui osera

en poser les bornes?

Il n'y a point maintenant de duc de Guise; mais aussi n'étes-vous pas roi. Henri IV l'étoit par son droit, par sa vertu, par son épée, lorsqu'il assembla les notables à Rouen. On ne peut lire le discours qu'il leur fit sans sentir tout à la fois une admiration et un amour pour ce grand prince qui émeut jusqu'aux larmes. Rien de si rempli de majesté, en même temps de tendresse pour son peuple, et d'une estime pour la nation, qui faisoit leur gloire réciproque, après leurs travaux communs qui avoient achevé de l'établir sur le trône. Chéri et révéré de tous ses sujets, il crut pouvoir leur faire des consultations et des demandes. Il n'avoit alors à leur montrer que la gestion d'un aurintendant dont on admire encore les lumières et la droiture. Qu'en arriva-t-il? Des propositions qu'on eut grand'peine à modérer, et qui, dans toute la considération qu'on put obtenir par adresses, touchèrent sensiblement Henri IV. l'obligerent à tout éluder, et à congédier l'assemblée, dont il ne recueillit que ce seul fruit. C'est à vous, Monseigneur, à en faire l'application. et de cet exemple et de celui des états de la minorité de Louis XIII, sur lesquels vous ne pouvez suffisamment méditer. Craignez de vous voir obligé à supprimer beaucoup d'impôts tout d'un coup, et spécialement ceux de la capitation et du dixième, sans avoir en même temps d'autres ressources présentes, el peut-être peu à esperer des états. C'est le moins peut-être qui puisse arriver de leur tenue. Mais, pour dernier inconvénient, que seroit-ce si vous aviez à les vouloir dissoudre, comme Henri IV l'assemblée des notables, et comme il est arrivé à plusieurs tenues d'états? Que diroit le dedans, que ne feroit point le dehors, avec lequel vous êtes maintenant dans une situation si heureuse, et si différente de votre avénement & la régence? Profitez-en, Monseigneur, et ne la troublez point par une résolution qui ne vous apportera pour tous remedes que des embarras et des dangers

Ce n'est pas que je voulusse m'engager à soutenir qu'il ne faut jamais plus d'états genéraux; je les ai ardemment souhaites et conseillés à l'entrée de votre régence, et il se pourra trouver des conjonctures où il sera bon et utile de les assembler; mais ce ne sont pas celles d'aujourd'hui, sù tout est enflammé, où tout est entamé sur les finances. sù sans états vous avez tous ceux que vous pouves consulter, et qui seroient peu écoutés dans cette essemblés. laquelle fourniroit autant de remedes contradictoires, qu'il s'y trouveroit d'intérêts d'ordres et de provinces differents, et produiroit une funeste dispute entre les fonciers et les rentiers, où certainement les princes scroient jugés, ou bien Votre Altesse Royale réduite à les juger sur l'avis des états qui n'en auroient rien à craindre, et vous à requeillir seul la haine des perdants, sans gré aucun de ceux qui auroient gagné leur CHILBÉ.

Dans des circonstances, die-je, où tous les inconvépients ne peuvent être prévus, ni l'effet de la combinatson de ceux qu'on aperçoit, le cérémonial, le danger de l'autorité royale; la nécessité du soulagement effectif, le précipice de promettre sans tenir, le péril d'accorder plus qu'il n'est possible, le hasard des propositions que les etats pourroient faire sans moyens de les en empêcher qui ne soient permicieux, les apparences évidentes d'y trouver des maux et des embarras nouveaux pour tout remede à ceux dont on se trouve déjà chargé, la faculté qui resulteroit de cette assemblée pour qui voudroit cabaler et troubler le royaume, la manifestation, également inutile et dangereuse au dedans et au dehors, d'un etat d'impuissance, et par le bruit qui arriveroit nécessairement, de division, qui bien connu des mauvais sujets et des étrangers, pourroit avoir de si grandes suites, la volonté sure et suivie d'effet certain de juger ou rejuger les princes, qui marqueroit la supériorité des ctats sur les rois, sont des inconvénients ai naturels à la situation présente qu'on ne peut leur refuser

toute l'attention qu'ils méritent par rapport aux états en général.

A l'égard des états par parties, le premier ordre présente ceux de sa division sur la constitution; le péril d'un concile national à souffrir ou à empêcher, celui de l'imitation du cardinal du Perron inévitable, et de ses suites en elles-mêmes, et à l'égard du Parlement; enfin, ce qui naîtroit par rapport à la jurisdiction ecclesiastique parmi les états et avec les parlements.

Le second ordre, qui voudra juger ou rejuger les princes, dont rien ne le fera departir, qui se commettra tres-possiblément avec le troisieme ordre en ne voulant pas l'admettre à ce jugement, et très-certainement sur le fond et la forme de son soulagement, et du rétablissement solide de ses privilèges aneantis, sans possibité de compatir ensemble avec des interêts si grands et si opposés, malgré l'union qui paroît n'aintenant entre quelques membres de ces deux ordres, et qui n'embarrassera pas moins à refuser qu'à accorder ce soulagement, avec le mécontentement général de tous les gens de guerre.

Le troisieme ordre en scission en soi-même, et commis avec les deux autres ordres pour de ce dernier ordre en faire comme deux, avec toutes les difficultés et les contentions qui en naîtroient, et séparement sur les points qu'on vient de voir avec chacun des deux autres ordres et avec les parlements; le danger de la banque du sieur Law; enfin, les exemples des notables de Rouen sous Henri IV, roi d'effet alors comme de droit, et des états tenus sous la minorite de Louis XIII.

Voilà, Monseigneur, en peu de lignes une vaste et sérieuse matiere à vos réflexions. J'ai essayé de la deve-lopper avec le moins de confusion et de choses inutiles ou étrangères que j'ai pu dans le tissu de ce mémoire. Je l'aurois bien desiré plus court, et le dégoût de sa matiere ne m'y a que trop convié; mais son étendue, plus propre à un volume qu'à un simple mémoire, ne me l'a pas per-

SAINT-SIMON XIII.

mis; et je me suis souvenu que Votre Altesse Royale, charger de tout le poids d'un gouvernement pénible, n'a pas le temps de faire toutes les réflexions nécesssaires. J'ai deuc cru y devoir suppléer en lui mettant sous les yeux celles qui me sont venues dans l'esprit. L'excellence du vôire en fera un juste discernement, et la bonté de Votre Allusse Royale excusera la disproportion du mien. Qu'elle ma permette de lui protester de nouveau le désintéressement entier, avec lequel je l'ai fait, et la peine que j'ai cae à des remarques que j'aurois omises si elles n'avoient pas ele essentielles au sujet. Quoique il ne soit que pour vous seul, on ne peut répondre absolument du secret d'un écrit. Celui-ci n'est pas fait de maniere à pouvoir blesser personne, j'ai taché d'y apporter une particuliere attention; mais j'ai si cruellement éprouvé, et dès l'entrée de vetre regence, que mes intentions les plus droites, et les plus soutenues par mes discours et par mes actions, n'en avoient pas moins été détournées à des interprétations et à des suppositions entieres les plus éloignées de mon cœur et de mon esprit, malgré toute évidence et les preuves publiques, par un art que j'aimerai toujours mieux éprouver qu'employer, que j'avoue ingénument à Votre Altesse Royale qu'ayant affaire aux mêmes personnes, je crains jusqu'aux choses les plus indifférentes et les plus innocentes, et qu'il ne m'a pas fallu des raisons moins fortes que le bien de l'État, l'importance de la mattere et mon attachement à Votre Altesse Royale, pour lui obéir en cette occasion.

## FIN DU MÉNOIRE.

En effet ces états généraux étoient un abime ouvert sous les pieds du Régent dans les conjonctures où on se trouvoit de toutes parts, et qui par leurs divers rapports auroient jeté l'État dans la dernière confusion, avec la facilité, la mollesse et la timidité de celui qui en tenoit le gouvernail, en prise à tous les gens qui en auroient voulu profiter dans leurs divers intérêts. C'est ce qui me pressa

de jeter ce mémoire sur le papier en si peu de temps, et de le porter tout de suite à M. le duc d'Orléans, pour l'arrêter par une première lecture, et barrer à temps les engagements que les propos spécieux du duc de Noailles sur les finances, et d'Efflat sur l'affaire des bâtards, lui pouvoient faire prendre avec eux à tous moments, et qu'ils auroient sur-le-champ rendus publics, et si subitement enfourné la chose qu'il n'y eat plus eu moyen de s'en dédire. Je compris bien aussi que si le mémoire réussissoit, comme je l'espérois bien, ces deux hommes un servient enrages, et les bâtards avec toute leur cabale et leur prétendue noblesse; et qu'ils feroient retomber sur moi l'empêchement de la tenue des états généraux, avec tout le vacarme qu'ils en pourroient exciter, et que la nature de la chose exciteroit d'elle-même. C'est ce qui m'engagea à y faire mention des états généraux, proposés par moi à la mort du Roi, résolus sur mes vives raisons. empêchés par le duc de Noailles, et d'appuyer sur la différence de les avoir tenus alors et les tenir aujourd'hui. C'est aussi ce qui m'engagea à faire mention du projet là-dessus auquel j'avois travaillé sous Monseigneur le Dauphin, père du Roi, pour bien mettre en évidence que, si l'étois contraire aux états généraux pour aujourd'hui, ce n'étoit qu'à cause des conjonctures, et non par aversion pour l'assemblée nationale, que j'avois voulue et fait résoudre en d'autres, et mettre par là à bout là-dessus la malignité de ceux dont j'en avois éprouvé les plus noires et les plus profondes.

il est vrai que je n'ai pu m'y refuser quelques traits sur le duc de Noailles, tant pour remettre sous les yeux de M. le duc d'Orléans les horreurs gratuites qu'il me fit à la mort du Roi, que ses opiniatres méprises dans sa gestion des finances, et l'abus de son crédit pour affubler le duc de la Force d'une besogne odieuse, pour s'en ôter la hame à ses dépens et la détourner toute sur lui par la longueur d'une besogne qui tenoit toutes les fortunes des particuliers en l'air, au grand détriment des affaires publiques. Je me doutois bien que M. le duc d'Orléans n'auroit pas la force de lui cacher mon mémoire, et je me proposois de lui ôter l'envie de tenir des propos sur moi en cette occasion par la crainte de voir courir ce mémoire, comme je l'avois bien résolu au premier mot qu'il auroit osé lacher.

C'est dans la pensée d'en faire cet usage que j'ai adouci et enveloppé le plus qu'il m'a été possible ce qu'il n'y avoit pas moyen de dissimuler à Monsieur le Régent sur sa foiblesse et sa facilité, parce que ce défaut étoit un inconvenient capital qui oût grossi tous les autres, et donné naissance à quantité; et c'est aussi, outre ce que je devois à sa personne et à son rang en lui écrivant de choses el principales, ce qui m'a engagé à y employer plus de louanges et de tours pleins de respect.

Cette monio foiblesse que les ducs avoient si cruellement éprouvée, les étranges conjonctures, et nos requêtes pour la restitution de notre rang à l'égard des bâtards, ne me permirent pas de faire aucune mention du droit des pairs sur le jugement de l'affaire des princes; c'est ce qui a fuit que je me suis contenté de glisser sur cette matiere avec une sage réticence, mais telle qu'elle-même ni rien qui soit dans le mémoire y puisse faire de tort. Du reste, j'ai tâché de ne rien dire qui pût blesser aucun corps ni aucun particulier, et à ne rapporter que des verties connues et des inconvénients tels, qu'en y réfléchissant on ne puisse disconvenir qu'ils sautent tous aux yeur. D'ailleurs on ne peut trouver manvais ce que je dis à la louange et de l'oppression de la noblesse, ni de ce peu que j'ai laissé échapper sur le gouvernement du feu Hoi à cet égard, que j'ai même exprimé moins que je ne l'ait fait entendre. A l'égard du petit mot qui se trouve glissé sur la conduite de cette prétendue noblesse et sur le rang de prince étranger, par opposition à ce qu'on a va n. 2007 i qui se passa en 1649, il mo semble qu'on n'en

<sup>1.</sup> Ci-deason, p. 265 et suivanten.

peut blâmer la ténuité, et, si j'ose le dire, la délicatesse; et que c'eût été une affectation de n'en point faire mention du tout qui auroit été très-susceptible d'être mai interprétée. Je m'explique toujours ici dans l'esprit où j'étois en faisant ce mémaire, quoique fort brusquement, de le rendre public, si je m'y trouvois forcé.

Heureusement je n'en eus pas besoin ; car je hais¹ les scènes et les plaidoyers publics.

1. Saint-Simon a écrit je haie, avec un trêma.

FIN DU TREIZIÈME VOLUME.

ngtized by Google

Origina from UNIVERSITY OF CAL FORMIA

## TABLE

## DES CHAPITRES DU TREIZIÈME VOLUME.

CHAPITRE PREMIER. - Traité de commerce avantageux à l'Angleteure signé à Madrid. - Alberoni a scul la confiance du roi et de la rema d'Espagne : fait la réforme des troupes ; revenus de la couronne d'Espagne. - Lenteurs de l'échange des ratifications du traité de la Barrière et du rétablissement des électeurs de Cologne et le Bayle, e. - Semences de mécontentement entre l'Espagne et l'Augleterre. -Alberoni tient le roi et la reine d'Espagne sous sa clef; sa jalousie du cardinal del Giudice, qu'il veut perdre, et du P. d'Aubanton, an'il veut aubjuguer; quel est ce jésu te; Alberom pointe au cardina' d, et se mêle des différends avec Rome. - Aubrusselle, jésuite françois, précepteur du prince des Asturies. - Dégoût del Giudice. --Facheux propos publics sur la reine et Alberoni, qui prend un appartement dans le palais, et se fait rendre compte en premier minist e. - Anglois et Hollandois veulent chasser les François des Indes; brocards sur Alberoni. - Friponneries de Stairs; hame des Anglois pour la France; L'Empereur tenté d'attaquer l'Italie; crainte de l'Italie de l'Empereur et des Tures. - fraité de la Barrière conclu : le Régent propose la neutralité des Pays-Bas; les Anglois, un renouvellement d'alhance aux Hollandois, dangereux à la France, et y veulent attirer le roi de Sicile. - Le Pape implore partout du secours - Situation et ruses d'Alberoni; plaintes et disgrâces que cause sa reforme des troupes. - Le duc de Saint-Aignan s'en mile mal à propos. - Hersent père; son caractère, son état. - Le P étendant échoue en Écosse et revient; l'Espagne lui refuse tout secours; caressée par l'Angleterre aigrie contre la France; impostures de Stairs pour l'aignir encore plus; soupcons réciproques des puissances princi, alea; adresse de Stanhope pour broudler la France et l'Espagne, et pour gagner le roi de Sieile à son point. - Triste

occuson gindrale de l'Espagne, ambrages d'Alberoni, qui promet un i grand se ours au Pape. - Triste et secrète entrevue du Prétendant et de tall mare; Derwick et linkagbroke mai avec le Prittendant, qui pressi Magay, quel est Magny - Violenta offices de l'Angieterre partiet contratout secours et retraite à ce prince; fausses souplesses A liberation, jusqu'à se liguer avec offe pour empécher i Empereur do a etcación en la limite, et secourar la roi d'Espagna en Franco acide cas d'y exercer ses desits arrivoit. - But du secours d'Espagno au Paper le roi et la ceme d'Espague no pardent point l'esprit de retour, si malhour arrivoit, on France; Alberoni les y confirme; ses ombragos, ses moi éces, son horishte d'uni esté. — l'aquiétude de Ripordit. — Crainte du roi de Nobel, liberté de discours du cardinal del Giudica. - Etrango wit extesse de Starre, confondue par alle-même. - Faax et malen local reportion our les renonciations. - Propositions très-captiones a water le repos du l'Europe faites par l'Angleterro à la Hollande, qui alm e sa ment - Frayeur égale du Papa, do l'Empereur et du Ture - Manhopo propose actiement à Trivier de céder à l'Emperour In No le 1 ur la Sarduigno - Stanhopo emploie jusqu'aux menaces pour curu, ez la Savoie contre la France; but et vues de Stanhope; profesence du coi Georges de ses États d'Allemagne à l'Angleterre, cause de ses ménuerments pone l'Emperour; conseil de Vienne et cel ni de Constantinople divisés nur la guerro - Locadres anglorio et hollandnise vont presser la siège de Windiar. - Nouvelles acélératesses de Stata, mié à du ministère anglois de toujours craindre in France pour tierr des subsides du Parlement. - Continuation d'averer i it ien du l'Angleterra à l'Espagne, Montaleon on profice rour a delacrere sur la templo ulhuften proposée par l'Angiotogra nter. I specuse et la Hollando; nouplesso do bianhopo. — Crainto den elt que du ministère angleis, qui sout rendre les parlements 

CHAPITIA II - Le llagent ne peut être dépris de l'Angleterre; acélératesse. In Star a ot de Bertivoglio; sa foiblesse à leur égard, comment course c. - Le parti de la constitution n'oublie rieu pour ma gagner, passers a une trutation bor ibie. - Conduite du due de Nouilles avec moi, et de moi avec lui. - Le cardinal de Nosilies bénit la chaperle des Turbertes. - Mort du duc d'Ossese. - Entreprines du grand privar tila 6 i arrêries, se plaint de moi instilement; je l'empèrhe d'estror dans le conseil do régence. - Mort de la duchesse ue latzure, son etat - Mart do l'abbb de Vasse, at du chevalue du liesel, et de las in a, il cutcharta géneraux, - Mort de Valbelle, et de Rettembourg, et du duc de Perth. - La Vieuville se remarie, - Forte scera entre la prince et la princesse de Conti. -- II-- ia dischesse de lie sy muse es portes du jardin de Luxembourg, at fait abrege, les dont es che est la 31 emière fille de France qui souffre duns sa loge les dames d'home ur des princesses du sang, et fait la Bage grant on he de la manche du Rol. - Vittement sous-précepteur du Rol. — Elle achète la Muette d'Armenouvilla, qui en est hien vicompensé; Mes la princesse de Conta, première donnirière, n'hète Choloy. — M le due d'Oriéans achète pour le chevalier d'Oriéans la charge de général des galères; donne en somte de Chamiois somante mille livres de pension; fait revenir les comédiens tra-liens.

CHAPTERS III. - Borwick va commander on Gurenge au lion de Montrevel. qui va en Alsace et qui a'en prend à mei. - Berwick fait réformer na patento, et n'est aous les ordres de personne, contre la tentative du duc de Maios - La Pariement s'appose au rétablissement dos charges da grand makro des postes et da auxintendant des hâtiments ; son vues, sa conduito, sea appuin; vue et interêts de ses appuis; je me dégoûte d'en parier au liègeou; je lui en pride le sucobs, et ju reste it-descus dans le mience. - Law, dit Lau; ou banque; mon avia là-dosons, tant ou l'égeut un particulier qu'au conseil do régence; elle y pesse, et au Parlement. - Le Régent me met malgre moi on commerce régié avec Law, que dure jusqu'à sa chute; vuo de Law & mon égard. - Evêrbés et autres grâces. -Arquet, poête, depuis Voltaire, exilé. - Un fière du roi de Portugal. à Paris; va servir ca liongrio. - Mort de Mar de Courtaumer et de Mes do Villaceri; de la comtenue d'Egmont de Flanuren; sa familiaz da la maráchajo da Beilefonds at da la marquisa difiarcourt; le marechai d'Harcourt en apoploxie, perd la parole pour toujoure. — Le Not, revenant de l'Observatoire, visite en possent le chancelier de Pontchartrain. 🖚 🕮 de Nassau remise en liberté. 🕳 Messieurs les Duc et prince de Contl out le petite vérole. - Naussière do la dornière fillo do Mes la duchessa d'Oriéans. - Mort de l'elec-

CHAPTERN IV. - Soupoons et propos publica contre la reine d'Espagne et Alberoni: dégoût et licence del Giudice; triste état et em doi des finances; degous d'Alberoni sur Bersont. - Incertitudes d'Alberoni au debors; le Prétendant tire quelque secours de lui, se retne à Avianon fanta d'autre asile. - Les pulsuances maritames offrent des vaisseaux & l'Espagne; leur intérêt; indiscrète réponse d'Alberoni; plainton; frayour de l'Italia du Ture et de l'Empareur; Alberoni trompa Aldorrandi, attrapa les décimes et se moque de lui; ses quea; offres de l'Angleterre à l'Espagne contre la grandeur de l'Emporent on Raiso. - L'Angleterro ne plaint d'Alberoni et le dupe sur l'Empereur, - Le roi d'Angieterre veut aller à Banovre, Wismar rendu - Frayeur des Hollandois de l'Empereur, - Hauteurs partout des Imperiaux; vues et adresses des Hollandols. - Marchesse et accierateure de Stairs; imprisience du Regent; augesse de Cellamare; canal de Mardick. - Kaissance d'un his à l'Empereur. -Folie catastrophe de Langallerie. — Scélératesse occlosiastique et temporello de Bentivoglio; aituation et inquistudos d'Alberoni. -

Parlements d'Augletorre rendus septénures; sus et conduite des monstres angion et de la Bollande à Legard de la France et de Flampereur. - Alberoni, inquiet, on prête un pau à l'Angleterre ; nea harnes, sea fourberies, sea adresses, son insolence. - Alberoni veut naver à ques t'en tenie avec l'Angletorra, no tira de Stanhope que i du vague, dont Montricon vondroit que l'Espagno se conteniât; pemplesses de l'Augleterra pour l'Espagne; friponnerie et fousseids de Stanbone pour se défaire de Monteloon, qu'il trouvoit trop clairresant, Atherons, dupe de Stanhope, et même de Riporde, na songe, quies chapens; trate état du gouvernement d'Espagne, acandaleux pronostica du médecin Burlet nur les enfants de la feue reine. — L'Ang eterre tàche de détourner la guerre d'Hongrie, artificas contra la brance. - Ligne defensive signée entre l'Empereur et l'Angloterre, qui y voulout attiror la Rollanda; aunditiona; Prid gogramone general des Pays-Bas; junta alarmo do roi de fiicilo; souplesees et a tilli es de l'Angleterro pour calmor l'Espagno our cotta liguo; Alhorons charge substament d'avia, et no veut d'aucun traité. - Athereni finite le l'ape, promot et montre; envoie Aldovrandi subitement h frome pour apaster les difficultés entre les doux cours, en offet pour presses son chapeau - Bentivogho at Callamare, l'un an méchant foic, a natre en ministre noge, avertiesent leurs cours du détail de la legue trait e entre la Franco et l'Angletorre. - Confidences de Stairs. h l'enterrie les, qual dioit es nocrétaire impérial. - Considérations diverses. - Manego infamo do Stairs. - Duro hautour do l'Empereur any l'Espagno et la Barnèro aux Pays-Bas. - La roi de Prusse à Cleves. - Aldovrande mai roçu à Rome, pindiri, blâmd; avis nu Pape pur le chapeau d'Alberoni. - Cour d'Espagne déplorable; mionnien et craqutes d'A becom; rassure la reine, on qu'il ponne de non carnetere, bruits à Madrid fácheux sur la voyage d'Aldovrandi; demandes du ros d Espagne au Pape. - Courte réflexion sur le joug de Reme et du ciergé. - Vuos et mosures do l'Espagno sur ses ancions domission it have, sage avis du duc de Parme; foi et faux raffinement de po a que d'Alberoni. - Manágos étranges du ministère anglois nur a traite à faire avec la France : horrours de Stairs ; rare omission nu o ojet com ungique do co traité par las Anglois. - Pârbousa situation interieura de la Grande-Bretague et do la cour d'Angiate ra -- Vues du roi de Prusso. -- Mauvaine foi de Stairs. -- Intrigues de la cour d'Angleterre. . . . . . . . . . . . .

Courtient V. — Assemblées d'hagaonots dissiplon; le Régent tenté de les ruspe et, me le propose. — Aveuglement du Régent sur l'Ancieterre. — le détourne le Régent de rappeier les buguonots. — Mort de Becauté, dernier de son nom. — Mort de la Connolays, de Chat marit et de téreder. — Mort de l'archevêque de Tours; se naussance et son mai te. — Mort de la Porte, premier président du partiement de Metz, à qui Ghaseaux succède. — Anocdote curieuse sur Mir de Chausserave. — Mort de Caus, se charge de graph maréchait

des logie at son brovet de retonue donnée à son file enfant. - Mort de la duchesse de la Feuillade. - Mort de la jenne Castries et de non mari. - Mort d'une blaarde non reconnue de Monseigneur. -Maringo du comto de Crey avec Mus de Milandon; hardies prétentions de cette vouve. - Marrago de Rothelin avec Mile de Cinica. -Le Parlement continue à s'opposer au rétablissement de la charge des partas et de colle des bâtiments; motifs de as candulte, et ses appais. - Il dispute la présénace au Régent à la procession du l'Assomption, et l'empôche de s'y trouver; audace de cotte prétention, qui su détruit d'elle-même par droit et par fult, expliqués même à l'égard de seignours particuliers - Comment le terme de gentilshommes doit être pris. - Conducte du Régent avec le Parlement, du Parlement avoc ini, et la mienno avoc co princo à l'égard du Parloment. — Ponsion de six mille (livres) degnée à Massons, et un régiment de drugons à Rion. - Pensions dites de Pontoine, dont une 

CHAPTERN VI. - Bataille de Selenhamen gugnée sur les Turcs par le prince Eugène. - Jécustos encore mierdita. - Comte d'Evreus entre aingulièrement au conseil de guarre. - Coigny mai avec le Régont, on but avec le duc de Mortemart, refusé d'entrur au conseil de guerra, rout tout quitter; je le raccommode; il entre sa conseil de guarra; il no l'oublie jamais. - Les princes du sang présentent que requite an Rot contre le nom, le rang et les honneurs de princes du sang, at l'habelité de succèder à la couronne, donnée par le fan-Roi à sea bâtards, — Los pairs prixentent una regulta nu Roi pour la réduction des bâtards au rang, bonneurs ot aucienneté de leurs. pairtes parmi les autres pairs. - Bont de l'un du Rel à Saint-Donis - Lo due de Borwick stablit son fie eins en Aspagno, qui y spouse la serer da due de Yarague et prend le nom de due de Lirse. -Valentinois de nouveau onragistré au Parlement, lequel un réserve des remontrances en euregistrant un nouvel édit pour la chambre do justico, et refuso une seconde fus los doux charges dos bituments et des postes. - Caractère du due de Brancas. - Caractère de son file et de sa bolie-fille. -- Lis descrent de nouvelles lottres de duchépairie à faire enregistrer au parlement de Paris. - Lias de leur dignité. - Braucas, trompé par Canillac, à qui il s'étoit adressé, b'on venge en bons mots, et a recours à moi - Condition dont Villars me donne toute assurance, sa for et sa parole, nous laquelle. je m'engage à le servie; l'y réassis avec petne ; longtemps après il memanque infamement de parole, et en jouit. - Le Pariement en cogratro anfin l'édit do creation des charges de surintendant des batimonto at de grand maître des postes. - Les princes de sang et hâtardy n'assistent point à la réception du duc de Villary Reaucist. mort de l'abbé de Branens, - Nort de la princesse de Chimay -Abbé de Pompone chancelier do Fardre par deminaton de Torey -Arrivdo des gallions, richement charges. - Voyage de Laktau, quel

Stoit es jússits. — Mort du Ma unique de Chemarande, et du courte de Beuvreu. — Mort de M<sup>22</sup> de Lussan et de l'abbé farrieu. — Mort de M<sup>22</sup> de Menaeville. — Mort d'Angeuveu. — Mart de le duchesse d'Otonne. — M. le due de Chertres, maisde de la petite vérole, cause un dégoêt de ma façon au due de Nouijes. — Le Deum pilinge. — Mort du marechal de Montrevol, de pour d'une sainère renversée aux lus — Mort du prince de Furstemberg. — Mort du prince de Rubocques le régiment des gardes wallenes donné ou marquis de Rubocques le régiment des gardes wallenes donné ou marquis de Rubocques. — La duchesse d'Alba épouse le due de délérme.

Colaboran VII. - Louville onvoyé necrétament que Espagne; se commisnion tren-importante et très-secrète. - Incapaciné surprenante du due de Nosibes. - Jaloune extrême du maréchal d'Iluxelles. - Craintea et mans gen antérieurs d'Atheroni on Repagne. — Insolince de l'Inquiaction sur les deux frères Macañas. — Cardinal Acquariva chargé, no ficu do Molinez, dos ofiniros d'Espagno b Romo. - La peur gu'Alberon, at Aubanton out l'un du l'autre ins unit; Gindice été d'auprès du prince des Asturies et du conseil. - Popoli fait gouverneur du prince des Asturous; ou figure et son caractère. - Mécontentement réciproque entre l'Espagne et l'Angleterre; fourbaces d'Alberoni pour en profiter. - Les Anglois, en paine du chagrin du roi d'Espagno aux lour truité avec l'Emperour, le lui communiquent, et en stiente temps les propositions que loge fait la France, et leur répense; malignité contre le Régent pour le brouiller avec le roi d'Espagne; adresse de Stanhope pour se défaire de Monselson en Angieterre, at gagner Albereni, qui passe tout aux Anglois. - Alberons, gagné par la souplesse de Stanhope, donne earte bianche aux Angless pour signer avec our une albance défenarse. - Embarras et crarites diverses du Bubb, nocrétaire et coul ministre d'Anglotorre à Madrid. — Pretention des Anglois insupportehis pour le commerce. qu'Alberoni no leur contente seulement pas; bassonom at ampropasment pour les Auglois; crutates d'Alberoni des Parmesans, qu'il emple he de venir au Espagns. - Louville à Madrid; an est ranvoyd sa is poutoir être adaus; Il en coftie Cibraltar à l'Espague. -Impastures d'Alberoni sur Louville. -- Lo Régout at Albaroni demourent toujours piquos l'un coutre t'autre de voyage de Lou-

Current VIII — Traité de l'asciente signé à Madrid avec l'Angleterra; Mon cleon at que de Standage, jouet d'Alberoni; le roi d'Angleterra à tianavre, — L'abos du Rois va charcher Standage passant à la Haye, revier i sans y avoir rait fast, repart aussitét pour lianovre. — Jugement du l'aspectant our la fast ation du Regent pour l'Angleterre, — Cheure conduite du roi de Prusse; il attire ches lui des ouvriers françois — Alberrau le, et abord tres-mal reçu à Rome, gagné la conducte du Pape; mange leger entre lui et Alberoni, loquel delate

doutre Cludice, dont if ourre les lettres, et en irrite le roi d'Espagne contre ce cardinal. - Etranges brusta publica en Espagna contre la tuine; Alberoni les fait retomber aur Gendico; la peur en proof à Cellamare, son neveu, qui abandoune con oncie. - Alberoni myente es public uno founse lettro fluttouon du Aégant à jui, et se pare de sa mensenga; inquistades et falousia d'Albaroni aur les François qui sont es Espagno — ll umuse con smi Monti, l'empôche du guntar Paris pour Madrid, fui preserit es qu'il lui doit écrire sur la reins. pour le ini montrer et s'en avantager. - Son noir manège contre le Régent auprès du roi d'Espagon; son extrêma dissimulation; il veut ' retablic la marine d'Espagne; ses manéges. - Bede legon sur Rome pour les bors et doctes serviteurs des rois. - Attention de l'Espagne pour l'Angleterre aur la départ de la flotte pour les indes, et don Bollandois pour l'Espague sur leur truité à faire avec l'Augieterre et la France; difficultés du dernier ronvoyées aux ministres de Angletorra, accidentesses da Staira; porficie de Walpole. — Praveuro et mosurea d'Alberoni contre la venue des Parmosane; il profite de codes du Pape sur les Turss, at redouble de maneges pour son chapetu. de promesses et de manaces. - Giudios public des choses épouvantables d'Alberoni, bien défendu par Aubanton et Aldovrandi. - Molinez fact grand inquiestour d'Espague. - Quel dtoit le duc de Porme à l'égard d'Athorona; adéas bien confuses du de prince. - Le l'ape s'engage daffin à donner un chapean à Alberone; impossibilité brépente pou durable; uma é Algorrandi h Alberous. — Aveptare de abires, qui suspend d'abord, puss confirme l'engagement en faveur d'Alberoni, art et bassesse d'Acquarira. - Ramon de tant de detail nge Alberoni. - Augustica, par arter d'Espagno, transfuge à la constitution. - Promoses, menacos, meneces d'Albereni et d'Audanton pour pressor la prumotion d'Alberoni ; mescures atroces de Goudice et d'Alberon: l'un contre l'autre. - l'anfaronnaire d'Alberont, at an frayeur de l'arvivée à Madrid du mari de la nourrice de la eving et de leur fila expuesa ; quellus eus trom personnes. — Alberoni graint mortelloment in venue d'un untre Parmenne; écrit aig-ement 

Chaptran IX. — It 1 compte our l'appui de l'Angleterre, reçoit avis du Stanhope d'envoyer quelqu'un de confinnes voiller à llanovre à on qu'il n'y truiteit avec l'abbé du Bois, et y envoir. — Pensée des étrangers sur la négociation d'Hanovre; les Impériaux la traversent de toute teur adresse, et la Suède n'en alarme; affaires de buède. → Permeneum hame d'Alberont pour la Régent; coprit de retour en France, surtout de la reine d'Espagne; sages réflexions d'Alberont sur le choix, le cas arrivant. — Quel étoit M. le due d'Oriéane sur la sucuration à in courenne. — Affaire du nommé Pomereu. — Mari de Cheverny gouvernante des âties de M. le due d'Oriéane. — Livry

Alberoni.



obtent pour top file in survivance de an charge de premier maitre d hatel du Roi - Effat quitto le connoil des finances, et entre dans celus de régence. - Honneurs du Louvre accordés à Dangeon et à la esticase do Mailly par fours charges perdues; origino de cotto gráce ! h irura rikarges; ce quo c'ast que les honneurs du Louvro; atylo do lu epotenzae de beniso accesant na Dauphia; d'où sous, - Entreprim de la nomination du prédicatour de l'avont deviat la Roi. -Moraieur de Frijus officie devant le flot sans en dire un seul mot au cardinal du Bonilles. - Abbé de Bretonil en Inboaret, rochet at camul, prin du prio-Disu do Roi, comme mattre de la chancile, con famoê de cetto entreprise comme n'étant pas évêgue. - Quei fut to P. de in Peris, jesuite. - L'abbé Floury confinnear du Roi. -Mart de la dechesse de Richelsen et du N= d'Armengaville. -- Mart a) caractivo do marichal do Chilleaurenaud. - Belle anecdote sur le maré hai de fectiogon. — Mort de la duchesse d'Orval. — Mort de ducuespenu, consculor d'État; son dlogo. — Sunt-Content fact convenier d List, an quitte le conseil de guerre. — L'Empereur prend Temegwar; perd son fits unique, - La duchenza da Saint-Aignan va procree aon mari en Espagna avec treuto milio livres de gratification, - Mort, enractère et familie de M. d'Estampes. - Nort de la comtesus do Roucy. — Mort do Mas Fonequet; en familia. — Parce geices au maréchal de Moutesquiou, au grand provés, aux dues de Luiche, de Villeroy, de Tresmes, et au comte de Bansu - Le duc de in Force vice-president du conseil des Intuces. - Angmentation do la pavo de l'infanteria; caructère de Brogite, fils et frère afad des deux maréchaux do so nom. — Lo duo do Valoutinous reçu pa Pariement, où les princes du sang ni bôtarde n'essistent point. -Mariage du fila unique d'Estaing avec la filie unique de Mes de Foutaine Martel, at la survivance du gouvernement de Douny, - Ronnevel obicent son abolition on éponsent una fille de fliron. - Dispute entre les grando officiers de service et le maréchal de Villaroy, qui comme gouverneur du Ros, protond fiare leur service, et la pard. -Grande augreur entre les princes du sang at bâtarés sur les mémores pub lés par les derniers; étonnante apathie de M. la duc d'Uslente; um façon d'être avec le due du Maine et le comte de Tou-

Courtene E. — Alberoni continuo ana mandges de mentesa et de promesars an Pape pour hiter son chapeau; y fait une offre monstructus;
no conduito avec Aubanion; noupleans du jústite; réflexion sur les
enterprises de Rome. — Alberoni an noumet Aubanion avec éclet,
qui bane le fouct dont il le frappe, et fait valoir à Rome son pouvoir
et ses menuces. — Gentres, archevêque de Bourges, trompé par la
Pape, qui set moqué et de plus en plus menucé et pressé par Alberoni, qui fait écrire vivement par la reinn d'Espagne jusqu'à se prontituer. — Triste annation de l'Espagne; abattement et politique du
P. d'Aubanion, qui socride à Alberoni que intire du Régent qu poi

d'Espagne : suducieux et pervicieux usage qu'en fait Alberoni ; il fait an Regent uno insolence énormo; réflexion. -- Alberoni, dans l'incertitude et l'embarras des alisances du Régent, consulte Cellamare. - Efforta des Impériaux contre la trasté destré par le Régent; conduite des Bellandois avec l'Espagne; conference importante avec Beretti; caractère de cet ambassadour d'Espagne, -- Sentiment de Gadogan, ambassadour d'Augieterre à la Baye, sur l'Empereur. — Lirange réponse du roi d'Espagne on Régent, dirtée par Alberoni, qui triomphe par des mensonges. — Alberon: profits de la peur des Tures et de l'embarras du Pape sur sa constitution Unigenitus, pour presser as promotion par menaces et par promesses. — Offres du Pape pur le ciergé des Indes et d'Espagne; monstrueux abus de la franchise des ecclésiastiques en Espagne; réflexion. - Le Papa ébranió sur la promotion d'Alberoni par les cris des Espagnols, raffermi par Aubanton; confiance du Papa en ce fénuite; basse polstique de Collemare et de ses frères à Bome; cardinal de la Trémoule dapó sur la promotion d'Alberoni, pour inquelle la reine d'Espagno. écrit de nouveau. — Sentiment d'Alberoni sur les alliances traitées ner lo Régent, il consulto Collamaro; réponso do cet ambassadeur. - Mandges des Impériaux contre les allunces que traiteit le Régent, altercations entre eux et les Bollandois sur lour traité de la Barnère, qui ouvrent les yeux à ces derniers et avancent la conclusion des alliances. - Berotti abusă ; l'Espugna vout traiter avec les Hollandors ; freideur du pensionusire, qui élude. . . . . . . . . . . . . . . . 903

CHAPTER XI. - Le truité entre la France et l'Angleterre signé à la Haye, qui effarouche les ministres de la Suède. — latrigue des ambassadeurs de Suède en Angleterre, en France et à la Haye, entre eux, pour une révolution en Angleterre en favour du Prétendant. - Lettre importante d'Erskin qui duc de Marr nur le projet inconne du Caar, muis par lui conçu. -- Rédecins britanniques nouvent endeis des premières maisons. - Adresse de Spear à pomper Canillac et à en profiter. - Gertz seul se refroidit. - Précaution du roi d'Angleterro, pou instruit; il fast travasiller à la réforme de ses troupes, et cifière de toucher nux intérêts des fonds publics. — Artifices du ministère d'Angloturro socondés par ceux do Stairs. - Fidélisió de Gerta fort auspecte. - La roi d'Angleterre refuse sa fille au prince de Pidmont, par ménagement pour l'Emperaur. - Scélératesse de Bentivoglie coulre la France. - Nouveaux artifices pour presser la promotion d'Alberoni. — Acquaviva fait suspendre la promotion de Borromée nu moment qu'elle n'allest fairs, et tire une nouvelle promesse pour Alberoni dės qu'il y naroit trois chapeaux vecapts. — Defiance réciproque du Pape et d'Alberoni, qui arrêtent tout pour quelque temps. — Le due de Parme diude de foire passer à la reine d'Espagne les plaintes du Régent sur Alberoni; comulte ce dernier sur ce qu d pensa du Régent; nentiment du duc du Parme sur la choix h fairs par le roi d'Aspagne, en cas de malacur en France. - Insolentes

ederiminations d'Albertoni, qui est abhorré en Espague, qui veut se fortifier par des troupes étrangères. - Grainte et nouvel éclat d'Alberom contre Gudice; amprodence de ca cardinal. — Avidité du Pape; impudents et hypocrates printices d'Alberoni, et use menaces. — fiéfiction out in cardinalat. - Alberon, veut ancrefer Monteleon h bio chope, at lauser Berett dans les ténôbres et l'embarres, vont traiter avec in Hollands à Madrid; fait divers projets sur le commerce et sur les Jades; se met à travailler à la mazine et que ports de Cadix et du Perrol. - Abon réformés dans les finances, dont Alberoni tire avantage pour hâter su premotion, et redouble de manéges, de promesses, de menaro, d'impostures, et de toutes sortes d'artifices, pour y forcer le Pape, bien ascondé par Anhanton; son nd core - La reine d'Espagne altière, et la fuit sentir au duc et à la duchesso de l'arme .- l'emps de Deretti; Bemsius rent traiter avec l'Engereur avant de traiter avan l'Espagne. - Conditions proposées par la Hollande à l'Empereur, qui s'opinistre su ailenes. - Manèges des Imperious et de Bestrioglio pour ampôcher le traité antre la France, l'Angleterra et la Hollande.

Enaviera XII. - 1717. - Singularités à Foccasion du collier de l'ordre envoyé ou prince des Antunes, et par accession au due de Popoli-Carlus obtient la Torson. - Nort de Mes de Langeum, - Mort de Mila de Brancon. — Je presis en plem conseil do régence que la countitution declendes, es-le at priiche de foi; collaque curicat in même entre Monoieur de Trayos et mai -- La procureur général Daguespeau bliou cardinal de Acenies et à moi un mémoire transcendant. sor la constitution. - Abbe de Castries archevêque de Tours, puis d Albr., entre no conseil de conscience; pou caractere - Abbaye d Anders dot oce have de mes bellon-sours. — Belle prátembon des maires des requêtes sur toutes les intendances. - Nort et caractère de l'abbe de Sa Hant; je fais donger son abbaye, à bentis, à l'abbé de Fourst es. — Mort de Nos d'Arco; Paris ágout dos voluptes do touto I barone - Mort du chancelier Yoyam. - Prompte adresse du ducde Noucken - Daguesseau, proruceur ginéral, chancelter; singularité de non frère. — Na conduite avec le Régont et avec le nouveur chanceher. - Josy de Fleury procureur général. - Le duc de Noailles administrateur de haint Cyr. avec Ormeseon nous lui. -- Famille at caractere du chonceller Daguessaus. - Réponso etrango du chancener à une sage question du duc de Gramont l'aind..... \$43

Enversa XIII. — Infamie du maréchai d'Hanellen nur le truité avec l'Anpleterre. — Embarens et mesures du Regent pour apprendre et faire
planter au conseil de régence le traité d'Angleterre. — Singulier entratien, et convention plus ainqui ière, entre M. le duc d'Oricons et moi. —
tie à sité d'Angli terre porté et passé au conseil de régence; étrange
maire qu'en opinion ; y fais au maréchal d'Hunelles. — Conseil de
férrace où le trip a alliance est approuvée; je m'y appose en vain

A la proscription don incohites on France. — Brevet de retenue de quatro cent millo france au prince de Roban, et survivance à son flis do sa chargo des gens d'armes. - Le Roi min entre les mains des hommon; present de cent quatre-vingt mille france de pierroves à la duchesse de Ventadour. - Survivance du grand fauconnier à son file enfunt, - Familie, curactère et mort de la duchesse d'Albret, -Survivancas da grand chambellan et de premier gentilionime de la chambre aux file enfants des ducs de Boustlen et de la Tremodie. tegual obtient un brevet de ratonue de guatre cent mille franca ---Survivacion do la chargo dos chevau-légers nu fils enfant du due do Chaulnes, A una augmentation de brevet de retenue jusqu'à quatre cont mills france. - Survivance do la charge de grand louvetier au flis d'Hond court. - Surrivance moute d'aumônier du Roi au novendo l'abbé de Maulevrier. -- Etrange grâce pécuniaire au premier président. - Quatro cont mille france de brevet de rotenne à Maillebois ser es charge de maître de la garde-robe. — Mort de Casitières ; gàbi du Bois secrétairs du esbinet du floi avse la plame ; il procure une visite de M. le duc d'Oriéans au maréchal d'Haxelles. - Abbó du Baio ontre dons le conseil des affaires étrangeres par nu rare merso-termine qui finit sa baison avec Camillac. - Comin de la March ambassadour auprès du soi de Suede. — J'empêche la dostruction de Murly. — l'obtiens les grandes entrées; elles sent après produguées, pais révoquees; explication des entrées. . . . . . . 265

Cuaerran XIV - Mariage de Mortagno avec Moto de Gudacend. - Mariage du due d'Omone avec la toto unique de Vectoly. - Mariage de betguelay asac Mele do Walsussino. - Princes do sang prossent vivoment lour jugament, que les bâtards th'hent de deflorer; requête des pairs au flai à fin de réduire les bâtards à lour rang de pairs et d'anciennett entre eux. - Grand prieur assiste on prince du ning nun coromonies da jeudi at vondredi suints chen la Roj. — Plusicare jeunos gaus vont voir in guerre en Hongrie, - M. le prince de Couts, gouvernour de Postou, ontre au conseil de régence et en celui de la guerro. – Monsieur le Duc prétond que, lorsque la conseil do guerro no se tlent pas au Louvre, il no dost tenie chos lui, non shog lo margebal do Volara; il est condamné par le Regent. - Peietier Sousy entre au conseil du régence, et y prend la dernière placa, - M<sup>--</sup> de Naintenon-malade fort & petit bruit. - Mort, feriune et caractera d'Albergoto; sa depondie. - Piu et effets de la chambre de justice. - Triple alliance signee & fa Mayo, qui deplait fort à l'Emporoue, et qui reluse d'y entrer. — Nouvements da Beretti pour empêrher un traité entre l'Espagne et la Hollande; conversation suportanta chez Duswanworden, puis avec Stanbore. - Mesures de Beretti contre l'union de la Hallande avec l'Empereur, et pour celle de la République avec l'Espagne. - Motifs du traité de l'Angleterra avec In France, at du desir de l'Empereur de la paix du Nord. — Divisiona on Angleterra, et blame du traite avec la branca. - Mences et me-

SAINT-SCHOOL THE.

sorres des ministres auddon at des jacobites. - Méchancaté de Bentroud a l'égard de la France et du Régent. - Etranges pensers prises à llonie de la triple alliance. - Instruction et pouvoir d'Aldowran le extournant de Rome on Sopague. - Manêges d'Alberone pour avanter sa promotion, non pouvoir some hornes; dépit et jalousse des Espagnoss. - Misères do Giudico. - Vantorios d'Alboroni; d fait de grands changements on Lapagne. - Politique et mesurus cetre le duc de Parme et Alberoni, - Caractère de Landi, envoyé de Parrie à Paris. - Vives mesures d'Alberoni pour détourner les Haller has de truster avec l'Emporeur, et les amonor à traiter avec ie ion difessagne h Madead, - Artificieusea imposturea d'Albaroni sur in tracce. - il no rund soni maltro de toutes les affaires en Kapagre - Fortune de Grana-do. - Goudice s'on va enfin à Rome. -M sures d'Alberoni avan Roma. — Etrongus impressions primus le Rome sur la trible alliance. - Conférence d'Alderrandi avec le due de Parme à Plaisance; hautour, à son égard, de la reine d'Espague. - L'Angleterre, alacunto dos bruits d'un traité négocié par la Papa entre l'è : percur at l'Espagna, fait là-dassun des propositions à Alboront, sa reponse à Stanhope; non dessein; non artifec ouprin du roi d bej some pour un rendry neul maître du toute négociation. - Fort propose da roi d'Espagno à l'ambassadour de Bollando pur les traités 

forerers XV. - Lo voi d'Angieterre à Londres ; intériour de son minisicre; ses mesures. Cyllembourg, envoyé de Suède, serêté; non projet de ausert — Mousement causé par cette action parmi les ministres etrangers at dans la public; mesuras du roi d'Angioterra et da ses ministres. - L'Espagne, à tous hasards, consorre des ménagen em pour le Pretendant; Cantel Blapco - Le sui de Prusse se liq a v genemis du cor d'Angleterre - Les Anglois ne redient point se moles des nitures de lour roi en Allemagne. - Guets arrête b Ambrion, et le frère de Gillembourg à la llaye, par le crédit du po stoumant; sentiment général des Bollandois sur catte affaire, lene satuation. - Luteurue du Prétendant, passant à Turin, avec le roi de S. ile, qui s'en excuse nu roi d'Angletorre; cause du ce ména, en cat. - Reponso ferme de Gurtz, interrogé un lloltando. -L'angleterre et la Horlande communiquout in triple alliance au roi d'Espagno; soupçous, politique et feinte indifférence de ce monarque. - Il uvaise santé du roi d'Espagne. -- Buriet, premier médecar lu rou d Espagne, chassé. — Craintes de la reme d'Espagne et d'Albero, 1; ses infinis artificas pour hôter sa promotion. - Clameura de Guari e contre A.dovrandi, Alberoni et Aubacton. - Angoisses do Pape, extrainé cetie; il déclaro Borromée cardinal neul, et nans go na amena pour A beroni; menurus et conunia d'Acquaviva et d Alex, Albano h Albaroni, - Nouvenux artifices d'Albaroni pour bii ce sa promotion, ignorant encore colle de Borroude. - Alberoni fast travailler à Parapesano et à la marino; fast considérer l'Espagno;

se vente et se fait fouer de tout; traite froidement le vei de Sicile; veut traiter à Madrid avec les Hollandois. — Journées uniformes et clôture du roi et de la reine d'Espagne. — Alberoni veut aveir des troupes dtrangères; buit Monteleon. — Singulière et confidente conversation de Stanbope avec Monteleon. — Dettes et embarras de l'Angleterre; mesures contre la Suède. — Conduite d'Alberoni à l'égard de la Hollande — Le pensionnaire fait à Berettl une ouverture de paix entre l'Empereur et le roi d'Espagne. — L'Angleterre entame une négociation à Vienne pour la paix entre l'Empereur et le roi d'Espagne; lettre de Stanbope à Beretti, et de celui-ci à Alberoni; son embarras; ordres qu'il en reçoit, et raisonnement. — Vues et mesures de commerce intérieur et de politique au debors d'Alberoni. — Angeleses du roi de Sicile, éconduit per l'Espagne. — Venise roni. — Angeleses du roi de Sicile, éconduit per l'Espagne. — Venise roni. — Angeleses du roi de Sicile, éconduit per l'Espagne. — Venise roni. — Angeleses du roi de Sicile, éconduit per l'Espagne. — Venise roni se raccommoder avec le roi d'Espagne.

Chaptrus XVI. — Le Régent livré à la constitution sans contre-poids. — Le nonce Bentivoglie veut faire signer aux évêques que la constitution est règie de foi, et y échoue. — Appei de la Sorboune et des quatre évêques. — J'exhorte en vain le cardinal de Nouilles à publier son appei, et lui en prédis le succès, et ceiul de son délai. — Variations du maréchal d'Buxelles dans les affaires de la constitution. — Entre-tien entre M. le duc d'Orléans et moi sur les appels de la constitu-tion, tête à tête dans au potite loge à l'Opéra. — Objection du grand nombre. — Le duc de Nouilles vend son oncie à sa fortune — Ponte des personnes et des corps. — Conduite à tenir par le Régent. — Raisons personnelles. — Le Régent arrête les appels, et se livre à la constitution.

CHAPTER XVII. - Mile de Chartres prond l'habit à Chelles. - Mort d'Armentières. - Mort du duc de Béthung, - Mort de la marquise d'Estrades; son beau-fils va en Hongrio avec le prince de Dombes. - ludécence du encrease du Roi expliquée. - Maupeau président à mortier, depuis premier président. - Nécolal obtient pour son fils la survivance de sa charge de premier président de la chambre des comptes. - Bassette et pharmon défendus. - Mort et famille de la duchesse douairière de Duras. -- Mort de la duchesse de Melua, -- Mort de la comtesso d'Egmont. — Mort de Mª de Chamarande; éclaireissetucut sur an naissance. - Mort de l'abbé de Vauban. - Mariage d'une fille de la maréchale de Bouffiers avec le tils unique du due de Popoli. — Le duc de Noailles manque le prince de Turenne pour sa fille afnée, et la marie au prince Ch. de Lorraine, avec un million de brevet de retenue sur sa charge de grand écuyer, et un tristo saccès de ca mariaga. - M. le comte de Charoleis part furtivement pour la Hongrio par Munich; personne no tâte de cette comédia; il no vost point l'Empereur na l'Impératrice, quosque le prince de Dombes les cht vas, dont Monsteur le Duc se montre fort piqué. - L'abbé de la Rochefourauld va en Hongrie, et meurt à



Bule. — Confinte de M et de Mos du Mame dans leur affreux projet; causes et degres de confusion at de division dont ils savent
profer pour se former un paris. — Formation d'un paris avaugle,
composé de toutes pièces, sans aven du parsonne, qui aus de noimé ne ususper le nem de noblesse; but et adresse des conducteurs;
folie et singulaid des conduits. — Menées du grand priour et de
l'ambassament de Malte pour en exeiter tous les chevaliers, qui
receivent defenses du Régent de s'assembler que pour les affaires
uniquement de leur ordre. — Buit seigneurs voulent présenter, au
nom de la presendue noblesse, un mémoire contre les dues ; le
liégent ne reçuit point le mémoire, et les traits fort séchemens;
courte dissertation de ces buit personneges. — Embarras de cette
noblesse, dans l'imponsibilité du répondre sur l'abourdité de son
projet.

Cusping XVIII - Différence dimmétrale du but des assemblées de plusie irs sei gneurs et genti shommes un 1649, do nelles do cotto auneo, -Cone du tra le original d'union et association de plusieure de la noblesse en 1049, et des signatures. - Eclasechnement sur les signatures. - Regarte des pairs au Ros à même fin que l'association de plusintre de la poblesse en 1649, so mêmo nando. - Comparazioni de la not esse de 1619 avec callo de 1717; auceto et fin des assemblees de 1949 - Na conduite avec le Régent sur l'affaire des princes du saig et des haterds, et sur los mouvements de la prétenduo noblesse. - Les hitards ne pretendent reconnoltre d'autres juges que le Roi mojeur ou les éixis généraux du royaume, et s'aitirent par la un jugement prej aratoire. - Excès de la prétendue noblesse, tre the part of have en see appuing conduite at parfaite tranquillist des data. - Arrêt da conseil de régence portant défense à tous notics de signer, etc., sous prine du désobéissance; ma conduite duis ce conseil, saivie par les dues, pais par les princes du sang et batards; succès de l'arrêt. -- Gouvernament de Saint-Male h Loca, en, et six mille larger de pension à Lavel; mensonge impudent de ce dern ce prouvé, et qui lui demeure utile, queique nana nu e parente avec la ma son royale. - Maison de Lavel Montfort, très dicresta des Lava. Montmorency, expliquée. -- Autre imposture du même M de Laval sur la préséance sur le chancellor. -Peri ce execução de muitagea de fillo do qualito avoc un secrétaive 

Courne a VIX.—Sex conseillers d'Etat nommés commissaires, et l'un d'eux raporteur de l'affaire des princes du song et bâtardans conseil de régence, temps court et fixé aux deux parties pour lui remettre leurs paperes. — Extrême embarras du duc et de la duchesse du Maine; lourn mesures forcées. — Requete de trente-neuf personnes, se disant la noblesse, présentée par six d'entre eux au Parlement pour faire reuroper l'affaire des princes du sang et des bâtards oux états gene-

runz du rovaume, réflexion sur cette requête. — Le premier prévident avec les gens du Roi portent la requête su Bégent, et lus demandent nes ordres. - Disgression pur la faunteis d'un endroit, entre autres, concernant cetta affaire, des Mémoires manuscrita de Bangeau. -Courte dissersation sur les porteurs de la requête de la pretendue poblesse au Parlement, at sur ceste démarche - Les six parteurs de la requête na Parlement arrêtés par dos exempts des gardes du corpu. et conduits à la Bastille et à Vaccanes. - Libelle très-néditioux ropandu sur las trois étais. — Le Régent travaille avec la rapporteur. et avec les commissaires ; formation d'un coussil extraordinaire de regence pour jugar. - Lettro par le dixième at (la) capitation de force gentilishorimes de Brotagne an comte de Toulouse, premier toesia de co qui y survit bientôt. - Déparation du Pariement un floi pour fui condre compto de ce qui s'y dest paced sur l'affaire des princes du sang et bâtards, et rocevoir sei ordres -- Arrêt en forme d'édit rondu au conseil de régence, enregistré au Pariement, qui prouence our i affare des princes du song et des bûtards; adoues par la Régent, at augentét après adoucs de son autorité contra la tenour de l'arrêt; rago do la duchesse du Maine; donleur de Mes la duchessa d'Orizana, geandale du monde - Les six prasonniers très-honorablemout remis an liberto; four houteur; misère du Regent; il éto mianthorns la paneire et le legement qu'il donnett b M. de Châtillen. qui va a'enterror pour toujours en Poston. - Conduite des dues en oor mouvemente, et in mierne particulière. — Notife et mesures des hâturds at die duc de Nouilles, peut-être les geèmes, peut-être différents, pour fuire convoquer les dats généraux. - Occasion de la pièce autrante, qui empêche la convocation des étata généraux, rui-

Cuarrene XX. — Projet d'étata généraux fréquents de Monarignour la Danybov père du Roi. — Jo voulois des états genéroux à la most du Roi. - Embarras des finances et subsiciairement de l'affaire des princes. motefo de vouloir los états généraux. - Trait sur la due de Nomilies, - Introduction à l'égard des Chances, - Etat de la question. -Grande différence d'assembler d'abord, et avant d'avour touché à rien, les états généroux, ou après tout untamé et taut d'opérations. -Trait sur le duc de Noailles. — Chambre de justice magrais moyen, - Tambité, actifice et malice du due de Nouilles sur le duc de la Force, tres-multible mux offaires, - Banque du sieur Law - Prounière partie : raisona genérales de l'innicité des états. - Malheur du dernier gouvernement, - Choe certain outre les fonciers et les realiers. - Premier oedre devied necessairement entre les rentiers et les fonciers, quoique bien plus favorable naz decuiers. - Second ordre tout entier contraire aux rentiers, cloge et triste état du secoi d ordre. - Tronsième ordre tout entier pour les mates. - Choe et tra les doux premiers ordres et le trouième pur les rentes, rieta a et dangaraus. — Pareil chos smirs les provinces sur les rentes, ouz-

quelles le plus grand nombre sera contraire - Ce qu'il paroft de M. le due d'Orleans sur l'affaire des princes; ses motifs de la renvoyer aux états généraux. - Certitude du jugement par les états généraux, et de l'abus des vues de Son Altesse Royale à cet égard. - Élats genéraux parfaitement inutiles pour le point des finances et pour celui de l'affaire des princes. — Seconde partie : inconvénients des clats genéraux. - Hangs et compétences. - Autorité et pretentions. - Difficulté de conduite et de réputation pour M. la duc d'Orléans. - Danger et dégoût des promesses sans succès effectif. -Fermeté nécessaire. — Demandes des états. — Propositions des états. — Nulle proportion ni comparaison de l'assemblée des états genéraux à pas une autre. — Deux movens de refréner les étais. mais perpicieux l'un et l'autre. - Refus - Danger de formation de troutles. - Autorité royale à l'égard du jugement de l'affaire des princes. - Troisième parti : premier ardre. - La constitution Unegenitus - Jurisdiction ecclématique. - Second ordre, - Le second ordre vendra seul juger l'affaire des princes. - Trait sur les mouvements de la pretendue noblesse, et sur le rang de prince étranger. --Partia ites et leurs suites - Situation du second ordre, d'où naîtront ses représentations et ses propositions. — Choc entre le second et la troisieme ordre inévitable sur le soulagement du second — Mécontentement du militaire. - Troissème ordre et ce qui le compose. -Trosseme ordre en querelle et en divison; confusion intérieure en laquelle le second ordre prendra parti, et commis d'ailleurs avec les deux premiera ordres. — Grande et totale différence de la tenue des états generaux à la mort du Roi, d'avec leur tenue à présent, -Liers ciat peu docile, et dangereux en matière de finance. - Perili de la banque du sieur Law. - Trait sur le due de Noailles, -Exemples qui doivent dissuader la tenue des états généraux. -- États generaliz utiles, mais suivant le temps et les conjonctures. - Courte recapatulation des inconvénients d'assembler les états généraux. -Conclusion. — Trait sur le duc de Munilles. — Vues personnelles à 

FIN DE LA TABLE DES CHAPITAES DU TREISIÈME VOLUME.

10361. — Coulommiers, Imp. PAUL BRODARD, - 1-30



## BIBLIOTHÈQUE VARIÉE, FORMAT IN-16 ÉTUDES SUR LA LITTÉRATURE PRANÇAISE

| ALLARD (Louis) Lo comédie de<br>mouve en France du AIA+ stécée (Tome I<br>de Pieurs à Scribe, 1798-1818 1 vol.                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALDENSPERGER (F.): htudes of his-<br>toire littéraire                                                                                                               |
| BARCKHAUSEN : Monterquieu. 1 vol                                                                                                                                     |
| BRUNETIÈRE (F ), de l'Académie fran-                                                                                                                                 |
| calas : Etudes critiques sur l'histoire de<br>la littérature française, 9 val.<br>Lévolution des genres dans l'histoire de la<br>littérature.                        |
| L'evolution de la poésse sur jous en Propose                                                                                                                         |
| au XIV- siècie                                                                                                                                                       |
| CHERBULIEZ (V), de l'Académie française : L'idéal romanaque na France                                                                                                |
| DONNAY Maurice), de l'Académie fran-<br>çuise : Aifred de Mussel 1 vol                                                                                               |
| DOUBLIC (Bené), de l'Académie fran-<br>çaine : Saint-Simon 1 vol                                                                                                     |
| DUPUY (Ernest) . Publics et criffques, 1 vol - Alfred de Vigny, La vie et l'ouvre.                                                                                   |
| FAGUET (E.) de l'Académia française :                                                                                                                                |
| En illiant les beates pleur térres ( co)                                                                                                                             |
| En lisant Cornesila                                                                                                                                                  |
| GENDARME DE BEVOTTE (6)                                                                                                                                              |
| La lagende de Bon Juan 3 vol                                                                                                                                         |
| GIRAUD (V Essai sur Taine 1 vol                                                                                                                                      |
| Pages choistes de l'aine, 1 vol.<br>Pages choistes de l'halanzbriand 1 vul                                                                                           |
| Le t hrustanisme de Chaleaubriand, Tome I                                                                                                                            |
| 184 Orders of                                                                                                                                                        |
| 4400 00 10 67400 0 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                 |
| - Tome II. LEvolution 1 vol.                                                                                                                                         |
| Moraistes français                                                                                                                                                   |
| Moraristes français                                                                                                                                                  |
| Morarista français 1 vol.  Morarista français 1 vol.  Maurice Barrès 1 vol  GRÉARD de l'Académie française  Prépost-Paradit 1 vol                                    |
| Moraristes français 1 vol.  Moraristes français 1 vol.  Maurice Barrès 1 vol.  GRÉARD de l'Académie française  Prénost-Paradid 1 vol.  GRISELLE (E. Féncion 1 vol.   |
| Moraristes français Moraristes français Monarice Barrès  GRÉARD de l'Académile française Prépost-Paradit  GRISELLE (E. Fénelon . 1 vol  HALÉVY (D. Miches) 1 vol     |
| Moraristes français 1 vol.  Moraristes français 1 vol.  Monarice Barrès 1 vol.  GRÉARD de l'Académile française  Prépost-Paradid 1 vol.  GRISELLE (E. Fénelon 1 vol. |

| LACRETELLE. (de): Les origines et la<br>jeunesse de Lamartine (1790-1812) 1 voi                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La vie politique de Victor-Augo 1 vol.                                                                        |
| LARGUIER (Léo, : Lamartine 1 voi.                                                                             |
| LEBRETON (A.) : Le roman au XVIII-                                                                            |
| La Jeunesse de Victor Hugo 1 vol                                                                              |
| M ARSAN (I ): La Bataille rementique 2 vol.                                                                   |
| MARTINENCHE (E. ; Bistoire de                                                                                 |
| i influence espagnole etc la itélér, franç.<br>L'Espagne et le romantisme frança is, 1 vol.                   |
| MASSON (N ) : Pénelon et Mme Gayon.                                                                           |
| Madame de Tencin 1 vol                                                                                        |
| MÉZIÉRES (A ), de l'Académie françaine                                                                        |
| En France 1 vol                                                                                               |
| De taut un pen                                                                                                |
| Pages d'automne, 4 vol                                                                                        |
| Ultima verba t vol                                                                                            |
| MICHAUT (G.) : La Fentaine 2 vol                                                                              |
| La jeuneme de Mullère 1 vol                                                                                   |
| Les sidbuts de Holsère à Paris, . I vol                                                                       |
| Les Inites de Molière 1 val.                                                                                  |
| MOUNET Daniel : Le romantisme en<br>France au XVIII siècle 1 vol.                                             |
| PARIS (6 ), de l'Académie française La                                                                        |
| poésie du moyen égs 2 vol                                                                                     |
| La littérature française au moyen êge                                                                         |
| 1 vol.                                                                                                        |
| PELLISSIER . Le monvement littéraire                                                                          |
| au XIX elècte 1 vol                                                                                           |
| PELLISSON (N) : Les comédies-                                                                                 |
| batlete de Moisère 4 vol.                                                                                     |
| HIGAL (E., : De Jodelle à Moltère . 4 vol.                                                                    |
| SAINTE-BEUVE Port-Royal, 7 vol                                                                                |
| TAINE (H) de 'Académie françause<br>La Fontaine et ses fahies 1 val<br>Bosais de critique et d'histoire 1 val |
| Resolute de cultique et Chistoine                                                                             |
| Nauvenus essais de critique et d'his-                                                                         |
| force                                                                                                         |
| ernzers essais de critique et d'hie-                                                                          |
| foire                                                                                                         |
| TRAZ (R de) : Vigny, 1 vo                                                                                     |
|                                                                                                               |



## argha from UNIVERSITY OF CALIFORM A

ķ

4

## THIS BOOK IS DUE ON THE LAST DATE STAMPED BELOW RENEWED BOOKS ARE SUBJECT TO IMMEDIATE RECALL LIBRARY, UNIVERSITY OF CALIFORNIA, DAVIS Book Slip-35m-7,'62 (D296s4) 458 ERSITY OF CALIFORNIA

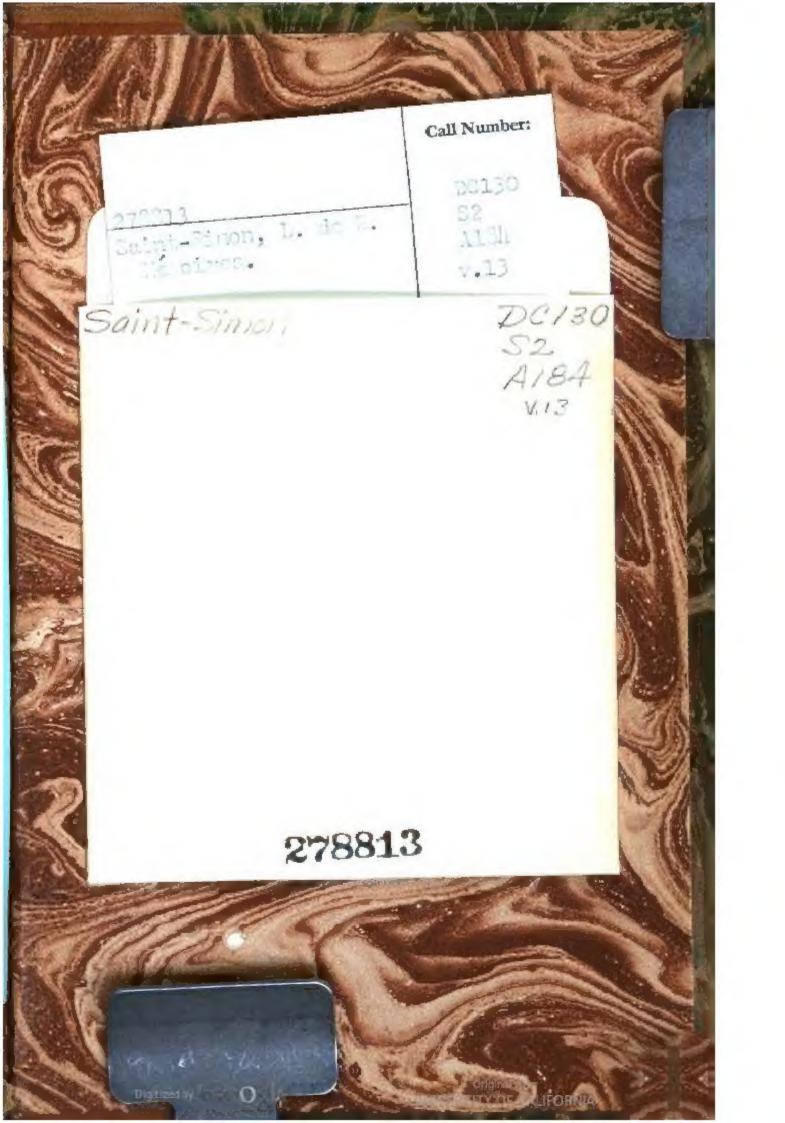

